

-07

# NAPOLÉON T

200

THE OWNER OR DESIGNATE TRANSPORTE

TORE SAVOR



PARIS DESIGNATION OF STREET

-1 1-0



DE

# NAPOLÉON I™

DE

# NAPOLÉON I\*\*

PUBLIÉE

PAR ORDRE DE L'EMPEREUR NAPOLÉON III

TOME XXVIII



PARIS IMPRIMEBIE IMPÉRIALE

W DCCC LXIX

DE

## NAPOLÉON PREMIER.

### ANNÉE 1815.

#### 21681. - AU PEUPLE FRANÇAIS.

Gelfe Jouan. 1" mors 1815.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'État, Empereur des Français, etc.

Français, la défection du duc de Castiglione livra Lyon sans défense à nos ennemis. L'armée dont je lui avais confié le commandement était, par le nombre de ses bataillons, la bravoure et le patriolisme des troupes qui la composaient, à même de baltre le corps d'armée autrichien qui lui était opposé, et d'arriver sur les derrières de l'aile gauche de l'armée ennemie qui meacait Paris.

Les victoires de Champaubert, de Montmirail, de Château-Thierry, de Vauchamp, de Mormans, de Montreau, de Craonne, de Reims, d'Arrissur-Aube et de Saint-Dizier, l'insurrection des braves paysans de la Lorraine, de la Champagne, de l'Alsace, de la Franche-Comté et de la Bourgogne, et la position que j'avis pies sur les derrières de l'armée ennemie en la séparant de ses magasins, de ses pares de réserve, de ses convois et de tous ses équipages, l'avient place de assu nes ituation désespérée. Les Français ne furent junais sur le point d'être plus puissants, et l'élite de l'armée ennemie était perdue sans ressource, elle etit trouvé son tombeau dans ces vastes contrées qu'elle vaut si imployablement secagées, lorsque la trahison du due de Raguse livra la capitale et désorganisa Farmée.

Kfall

La conduite inattendue de ces deux généraux, qui trahirent à la fois leur patrie, leur prince et leur bienfaiteur, changea le destin de la guerre. La situation désastreuse de l'ennemi était telle, qu'à la fin de l'affaire qui eut lieu devant l'aris il était sans munitions par la séparation de ses parse de réserve.

Dans ces nonvelles et grandes circonstances, mon cour fut déchiré; mais mon âme resta indernable. Le ne consultai que l'intérêt de la patrie; je u'exilai sur un rocher au milieu des mers : ma vie vous était et devait encore vous être uitle. Le ne permis pas que le grand nombre de citojens qui vonilacient maccompagner partageasselm mon sort; je erus leur présence uitle à la France, et je n'emmenai avec moi qu'une poignée de braves nécessires à ma gardet.

Élèvé au trône par votre choix, tout ce qui a été fait sans vous est illégitime. Depuis vingt-einq ans, la France a de nouveaux intérêts, de nouvelles institutions, une nouvelle gloire, qui ne peuvent être garantis que par un gouverneuent national et par une dynastie née dans ces nouvelles circohatenes. Un prince qui régnerait sur vous, qui serait assis sur mon trône par la force des mêmes armées qui ont ravagé notre territoire, chercherait en vain à s'étayer des principes du droit féodul; il ne pourrait assurer l'honeur et les droits que du petit nombre d'invidus ennemis du penple, qui, depuis vingt-cinq ans, les a condamnés dans toutes nos assemblées nationales. Votre tranquillité intérieure et votre considération extérieure seraient perdues à jamais.

Français, dans mon exil j'ai entendu vos plaintes et vos voux : vous réclamiez ce gouvernement de votre choix, qui sent est légitime; vous accusiez mon long sommeil, vous me reprochiez de sacrifier à mon repos les grands intérêts de la patrie.

J'ai traversé les mers au milieu des périls de toute espèce; j'arrive parmi vous reprendre mes droits, qui sont les vôtres.

Tout ce que des individus ont fait, écrit ou dit depuis la prise de Paris, je l'ignorerai tonjours; cela u'influera en rieu sur le souvenir que je conserve des services importants qu'ils ont trendus, car il est des événements d'une telle nature, qu'ils sont au-dessus de l'organisation humaine. Français, il n'est autune nation, quelque petite qu'elle soit, qui n'ait ue le droit de se soutstaire et ne se soit sustraire au méanemer d'obéri à un prince imposé par un ennemi momentanément victorieux. Lorsque Charles VII rentra à Paris et reaversa le trône éphémère de Henri VI, il reconaut leuris son trône de la vaillance de ses braves et non d'un prince régent d'Angleterre. C'est aussi à vous seuls et aux braves de l'armér que je fiais et fersi toujours gloire de tout devoir.

NAPOLÉON.

D'après le placard primitif imprimé à Gap

#### 21682. - À L'ARMÉE.

Golfe Jouan, 1" mers 1815.

Soldats, nous n'avons pas été vaincus. Deux hommes sortis de nos rangs ont trahi nos lauriers, leur pays, leur prince, leur bienfaitenr.

Ceux que nous avons vus pendant vingt-cinq ans parcourir toute Efarope pour nous susciter des ennemis, qui ont passé leur vie à combattre contre nous dans les rangs des armées étrangères, en maudissant notre belle France, prétendraisei. Ils commander et enclainer nos sigles, eux qui noi tajamis pur soutenir les regards? Souffironsnous qu'ils béritent du fruit de nos glorieux travaux; qu'ils s'empareut de nos honneurs, de nos biens; qu'ils calominent notre gloire? Si leur rigne durait, tout serait perdu, même le souvenir de ces immortelles journées. Avec qu'ul adarmement ils les dénaturent! Ils cherchent à un mpoisonner ce que le monde admire; et, s'il reste encore des défenseurs de notre gloire, c'est parain ces mêmes ennemis que nous avons combattus sur le champ de bataille.

Soldats, dans mon exil j'ai eutendu votre voix. Je suis arrivé à travers tous les obstacles et tous les périls.

Votre général, appelé au trone par le choix du peuple et élevé sur vos pavois, vous est rendu; veuez le joindre.

Arrachez ces couleurs que la nation a proscrites, et qui, pendant vingtcinq ans, servirent de ralliement à tous les ennemis de la France! Arborez cette cocarde tricolore; yous la portiez dans nos grandes journées! Nous devons oublier que nous avons été les maîtres des nations; mais nous ne devons pas souffrir qu'aucune se mêle de nos affaires. Qui prétendrait être maître chez nous, qui en aurait le pouvoir?

Reprenez ces aigles que tous aviez à Ulm, à Austerlit, à Iena, à Eylau, à Friedland, à Tudela, à Eckmüld, à Esding, à Wagram, à Smo-leusk, à la Moscova, à Litteu, à Wurschen, à Montimiril! Penese-vous que cette poignée de Frauçais aujourd'hui si arrogants puissent en soutenir la vue? Ils retournerout d'où lis viennent; et là, s'ils le veulent, is régrenent comme ils prétendent avoir régné pendant dis-neuf ans.

Vos mngs, vos biens, votre gloire, les biens, les rangs et la gloire de vos enfants, n'ont pas de plus grands ennemis que ces princes que les étrangers nous ont imposés: ils sont les eunemis de notre gloire, puisque le récit de tant d'actions béroïques qui ont illustré le peuple français comhatant contre ex pour se soustrire è leur jouq est leur condamnation.

Les vélérans des armées de Sambre-et-Meuse, du Rhin, d'Italie, Chégypte, de Doust, de la Grande Armée, sont tous lumiliés; leurs honorables cicatrices sont flétries. Leurs succès sersient des crimes; ces braves sersient des rehelles, si, comme le prétendent les euneunis du peuple, les souvensuis égitimes étaient au milieu des armées étrangères. Les honneurs, les récompenses, leur affection, sont pour ceux qui les ont servis courte la patrie et coutre nous.

Soldals, venex vois ranger sous les drapeaux de votre chef. Son existence ne se compose que de la vôtre, ses droits ne sont que ceux du peuple et les vôtres; son intérêt, son honneur et sa gloire ne sont autres que votre intérêt, votre honneur et votre gloire. La victoire marchera au pas de charge. L'aiglé, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'aux tours de Notre-Dame. Alors vous pourrez montrer avec honneur vos ciestices. Alors vous pourrez tous vanter de ce que vous aurea fait : vous serez les libérateurs de la patrie! Dans votre vieillesse, enlourés et considérés de vos concitoyens, ils vous entendront avec respect renotier vos hauts faits; vous pourrez dire avec orgueil : Et moi aussi je faisais partie de cette Grande Armée qui est entrée dens fois dans les must de Vienne, dans ceux de Rome, de Berlin , de Madrid, de Moscon,

et qui a délivré Paris de la souillure que la trahison et la présence de l'ennemi y ont empreinte!

Honneur à ces braves soldats, la gloire de la patrie! et honte éternelle aux Français criminels, dans quelque rang que la fortune les ait fait naître, qui combattirent vingt-cinq ans avec l'étranger pour déchirer le sein de la patrie!

NAPOLÉON.

D'après le plocard primitif.

#### 21683.— LA GARDE IMPÉRIALE AUX GÉNÉRAUX, OFFICIERS ET SOLDATS DE L'ARMÉE'.

Golfe Josep, 1" mars 1815.

Soldats, Camarades, nous vous avons conservé votre Empereur, malgré les nombreuses embûches qu'on lui a tendues; nous vous le ramenons à travers les mers, au milieu de mille dangers. Nous avons abordé sur la terre sacrée de la patrie avec la cocarde nationale et l'aigle impériale. Foulez mux pieds la cocarde blanche, elle est le signe de la honte et du joug imposé par l'étranger et la trahisou; nous aurions innutiement versé notre sang, si nous souffrions que les vaincus nous donnassent la loi!

Depuis le peu de mois que les Bourbons règnent, ils vous ont convaincus qu'ils d'ant rine aublé il rine apprie. Ils cont toujours gouvernés par des préjugés ennemis de nos droits et de ceux du peuple. Ceux qui ont porté les armes contre leur pays, contre nous, sont des héros! Vous, vous étes des rebelles, à qui l'on veut bien pardonner jusqu'à ce que l'on soit assec consolité par la formation d'un corps d'armée d'émigrés, par l'introduction à Paris d'une garde suisse et par le remplacement successif de nouveaux officiers dans vos rangs! Alors il faudra avoir porté les armes contre sa patire pour pouvoir prétendre aux honneurs et aux récompenses; il faudra avoir une naissance conforme à leurs préjugés pour

¹ Proclamation attribuée à l'Empereur par Fleury de Chaboulon dans ses Mémoires sur les Ceut Jours, etc. Elle n'a pas été désavouée par Napoléon dans ses annotations critiques sur cet ouvrage.

être officier; le soldat devra toujours rester soldat; le peuple aura les charges, et eux les honneurs.

Un Vioménil insulte au vainqueur de Zurich en le naturalisant français, lui qui avait besoin de trouver, dans la clémence de la loi, pardon et amnistie. Un Bruslart, chouan, sicaire de Georges, commande nos légions.

En attendant le moment où ils oseraient détruire la Légion d'honneur, ils l'ont donnée à tous les traîtres et l'ont prodiguée pour l'avilir. Ils lui ont ôté toutes les prérogatives politiques que nous avions gagnées au prix de notre sang.

Les 400 millions du domaine extraordinaire sur lesquels étaient assignées nos dotations, qui étaient le patrimoine de l'armée et le prix de nos succès, ils les ont fait porter en Angleterre.

Soldats de la grande nation, soldats du grand Napoléon, continuerezvons à l'être d'un prince qui vingt ans fut l'ennemi de la France, et qui se vante de devoir son trône à un prince régent d'Angleterre?

Tout ce qui a été fait sans le consentement du peuple et le nôtre, et sans nous avoir consultés, est illégitime.

Soldats, la générale bat; nous marchons! Courez aux armes, venez nous joindre, joindre votre Empereur et nos aigles tricolores. Et si ces hommes, aujourd'hui si arrogants et qui out toujours fui à l'aspect de nos armes, osent nous attendre, quelle plus belle occasion de verser notre sang et chanter l'Irmne de la victoire!

Soldats des 7, 8° et 15° divisions militaires, garnisons d'Antibes, de Toulon, de Marcielle, officere en etratite, védérans de nos armées, vons êtes appelés à l'honneur de donner le premier exemple. Venez avec nous compérir ce trône palladium de nos droits, et que la postérité disen jour 1: Les étrangers, secondés par des traitres, avaient imposé na joug honteux à la France; les braves se sont levés, et les ennemis du peuple, de l'armée, ont disparu et sont rentrés dans le néant.

Ont signé à l'original :

Le général de brigade baron Commonse, major du 1" régiment des chasseurs

de la Garde; le lieutenant-colonel, chevalier Maleri; artillerie de la Garde, Consera, Ruct, capitaines: Lasoux, Dissons, lieutenants; infanterie de la Garde, Loceras, Lussonaette, Monezz, Counes, capitaines: Droceux, Tulaux, Chicaer, Maler, lieutenants; chevau-dégères de la Garde, le baron Jamanonna, major; Ballanal, Scaucux, capitaines.

Suivent les autres signatures des officiers, sous-officiers et soldats de la Garde.

A signé enfin le général de division, aide de camp de S. M. l'Empereur, aide-major général de la Garde, comte Daccor.

Extrait du Monimer du 91 mars 1815.

#### 21684. - AUX HABITANTS DES HAUTES ET BASSES-ALPES.

Gap., 6 mers 1815.

Gioyeus, ĵai élé vivement touché de tous les sentiments que vous mavez montrés. Vos voeux seront exaucés; la cause de la nation triomphera eucore! Vous avez raison de m'appeler rotre Perv; je ne vis que pour l'honneur et le bonheur de la France. Mon retour dissipe toutes voi inquiétudes: il garantit la conservation de toutes les propriétés. L'égalité entre toutes les classes, et les droits dont vous jouissez depuis vingt-einq aus, et après lesquels nos pères ont tant soupiré, forment aujourd'hui une partie de voire existence.

Dans toutes les circonstances où je pourrai me trouver, je me rappellerai toujours avec un vif intérêt tout ce que j'ai vu en traversant votre pays.

NAPOLÉON.

Extrait du Journal du departement du Rhine du 13 mars 1815.

#### 21685. - AUX HABITANTS DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE.

Grenoble, g mars 1815.

Gitorens, lorsque, dans mon evil, j'appris tous les malheurs qui pessient sur la nation, que tous les droits du peuple élaient méconnis, et qu'on me reprochiait le repos dans lequel je vivais, je ne perdis pas un moment ; je m'embarquai sur un frèle navire, je traversai les mers au milieu des vaisseaux de guerre des différentes nations, je débarquai sur le sol de la patrie, et je n'eus en vue que d'arriver avec la rapidité de l'aigle dans cette bonne ville de Grenoble, dont le patriotisme et l'attachement à ma personne m'étaient particulièrement connus.

Dauphinois, vous avez rempli mon attente.

J'ai supporté, uou sans déchirement de eœur, mais sans abattement, les malheurs auxquels j'ai été en proie il y a un an. Le speetaele que m'a offert le peuple sur mon passage m'a vivement ému. Si quelques nuages avaient pu altérer la grande opinion que j'avais du peuple français, ce que j'ai vu m'a convaiure qu'il était toujours digne de ce nom de grand peuple dont je le saluai il y a plus de vingt ans.

Dauphinois, sur le point de quitter vos contrées pour me rendre dans ma honne ville de Lyon, joi senti le besoin de vous exprimer toute l'estime que m'ont inspirée vos sentiments élevés. Mon excur est tout plein des émotions que vous y avez fait naître; j'en eonserverai toujours le souvenir.

Napoléon.

Extrait du Journal du département de fibère de 13 mars 1815

21686. - DÉCRET.

Lyon, 13 mars 1815.

Napoléon, etc.

Considérant que la chambre des Pairs est composée en partie des personnes qui ont porté les armes contre la France et qui ont intérêt au rélablissement des droits féodaux, à la destruction de l'égalité entre les différentes classes, à l'annulation des ventes des domaines nationaux, enfin à priver le peuple des droits qu'il a acquis par vingt-cinq ans de combats contre les ennemis de la gloire nationale;

Considérant que les ponvoirs des Députés au Corps législatif étaient expirés, et que dès lors la chambre des Communes n'a plus aucun earactère national;

Qu'une partie de cette chambre s'est rendue indigue de la confiance de la nation<sup>1</sup>, en adhérant au rétablissement de la noblesse féodale abolie par les constitutions acceptées par le peuple, en faisant payer par la

<sup>1</sup> Le texte de ce décret publié à Lyon portait : indigne de la nation.

France des deltes contractées à l'étranger pour tramer des coalitions et souloyer des armés contre le peuple français, en donant aux Bornben le titre de rois légitimes; ce qui d'ait déclarer rebelles le peuple français et les armées, proclamer seuls hons Français les émigrés qui ont déchiré prednat viaget-qui ans le sein de la patrie, et violer tous les droits du peuple en consacrant le principe que la nation était faite pour le trône et non le trêue pour la nation.

Nons avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. La chambre des Pairs est dissouté.

Ant. 2. La chambre des Communes est dissoute.

Il est ordonné à chacun des membres convoqués et arrivés à Paris depuis le 7 mars dernier de retourner sans délai dans leur domicile.

- Ant. 3. Les collèges efectorant des départements de l'Empire seront réunis à Paris dans le courant du mois de mai prochain en Assemblée extraordinaire du Champ de Mai, afin de prendre les mesures convenables pour corriger et modifier nos constitutions, selon l'intérêt et la volonté de la nation; et en même temps pour assister au couronnement de l'impératrice, notre chère et bien-aimée épouse, et à celui de notre cher et bien-aimé fils.
- Ant. 4. Le grand maréchal, faisant fonctions de major général de la Grande Armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

NAPOLEON.

Extrait du Mouiteur du pa mare afiab.

#### 21687. - AUX LYONNAIS.

Lyon, 13 mars 1815.

Lyonnais, au moment de quitter votre ville pour me rendre dans ma capitale, j'éprouve le besoin de vous faire connaître les sentiments que vous m'avez inspirés. Vous avez toujours été au premier rang dans mon affection. Sur le trône ou dans l'exil, vous m'avez toujours montré les mêmes sentiments. Ce caractère élevé, qui vous distingue spécialement, vous a mérité toute mon estime. Dans des moments plus tranqueilles, je

nomina di Georgie

reviendrai pour m'occuper de vos besoins et de la prospérité de vos manufactures et de votre ville.

Lyonnais, je vous aime.

NAPOLÉON.

Extrait du Journal du departement du Rhêne du 16 mars 1815.

#### 21688. — RÉPONSE DE L'EMPEREUR

A UNE DÉPUTATION DE LYONNAIS,

Lyon, 13 tours 1815.

Admis devant l'Empereur, l'un de nous a dit :

«Sire, d'un mouvement spontané les Lyonnais viennent offrir aux braves qui composent voire Garde ce guidon d'honneur et de la victoire l. Daignez l'agréer comme un tribut de notre admiration et de notre reconnaissance.»

Sa Majesté a répondu :

- Je le reçois avec plaisir, au nom de la Garde. Nous allous à Paris: ce sera celui que nous porterons, et nous nous rappellerons toujours que nous le tenons de nos bons habitants de Lyou, la seçonde ville de l'Empire. >

L'uu de nous, prenant la parole, a dit :

\*Sire, il sera bien glorieux pour noua de songer que cette aigle sera toujours auprés de votre personne.\*

L'Empereur a repris aussitôt :

"Elle sera toujours dans ma Garde. -

Extrait du Journel du departement du Aklas du 16 mars 1816,

#### 21689. - AU MARÉCHAL NEY, PRINCE DE LA MOSKOVA,

À LONS-LE-SAULNIER.

Lyon, le . . mars 1813 7.

Mon Cousin, mon major général vous expédie l'ordre de marche. Je ne donte pas qu'au moment où vous aurez appris mon arrivée à Lyon vous n'ayez fait reprendre à vos troupes le drapeau tricolore. Exécutez

1 Sena date de jour.

<sup>&#</sup>x27; Une sigle portant ces mots : Les Lyonnais à la Garde impériale. — Mars 1815.

les ordres de Bertrand et venez me joindre à Chalon. Je vous recevrai comme le lendemain de la bataille de la Moskova.

NAPOLÉON.

Extrait des Bents de la captivité, etc. por le général de Montholos.

#### 21690. — RELATION DE LA MARCHE DE NAPOLÉON DE L'ÎLE D'ELBE A PARIN'.

L'Empereur, instruit que le pruple en France savit perdu tous ses droits acquis par ringle-rinq aunées de combats et de rictoires, et que l'armée était attaquée dans au gloire, résolut de faire changer cet état de choses, de rétablir le trobe impérial, qui seul pouvair garantir les droits de la nation, et de faire disparatire ce trône royal que le peuple arait prosecti comme ne garantissant que les intérêts d'un petit moshre d'indiridius.

Le 26 l'évrier, à cinq heures du soir, il s'embarqua sur uu brick portant vingt-aix canona, avec àoo hommes de sa Garde. Trois autres biliments qui se trouvaient dans le port, et qui furent saissis, reçurent 200 hommes d'infanterie, 100 chevau-légers polonais et le bataillon des flanqueurs, de 200 hommes.

Le veut était du sud et parsissais favorable. Le capitaine Chastard avait segoir qu'avant la pointe du jour Fille de Capapia servità doubble, et qu'on servit here des revisières française et nuglaire qui observaient de ce été. Cet esquir fut déqu: on avait à peine double le cap Saint-Labrid de Fille d'Elle, que le veut molfil, la met évint calme; la pointe du jour, on avait fait que six lieurs, et l'on était encore entre Fille de Caparia et Fille d'Elbe, en vue des crossities.

Le péril parsissait inminent. Plusieurs marins étaient d'opinion de retourne à Portuperejo. Elappeur ordonas qu'on continult la assigniam, ayant pour resource, en desnicé révineant, de s'emparer de la cruisitre funquie. Elle se composit de deux frégates et d'un briet; mais cuts et qu'on soait de l'attachement de l'équipage à la gliet ma adionale ne permettait pas de douter qu'îls arborenient le pavillon trivolore et se enageraient de notrecuté.

Vers midi, le vent fraidait un peu. A quatre beureus après midi, on ser trouva à la brautre de Livaneu. Peu fiespite parsissis là cinq lieure sous e levez; une autre deitai ure les celus-de Cone; et, de loin, un bifineut de guerre vensit droit, vent arrière, à la rescoure duriel. A si leurere da orie, le levice que montait l'Empereure se croisa avec un brick qu'on reconnaît être le Zéphyer, monté par le capitaine Audrieux, efficier distingée statut qu'on personnaît être le Zéphyer, monté par le capitaine Audrieux, efficier distingée statut de lui faire arborer le paillon térolore. Cependant l'Empereur donns ortre sux soldats de la Garde d'être brach bountes et de se carder sous le post, efféctuat amera c'ed de la del

Cette relation officielle du retour de l'île d'Elbe ne saurait étre attribuée qu'à l'Empereur; c'est per cette raison qu'on a cru devoir la reproduire iei; on y trouve d'ailleurs rapportées plusieurs de ses allectrions. sans se hissor reconsultre, et se réserunt le parti de le faire changer de pavillon si l'on était bôligé d'y recouir. Les deux hricks pasoèrent hord à bord. Le licutenant de vaiseau l'aillade, efficier de la marine françise, était très-cenna du capitaine Andréeux et, dis qu'on fut à portée, on parlements. On demanda au capitaine Andréeux d'it suit de comissions pour Géorge, on ne fi quelques donordétés, et les deux bricks allates en senontraire farrant bientil lours de vue, sans que le capitaine Andréeux se doutât de ce que portaite e fefre hâtimes.

Dans la nuit du 27 au 28, le vent continua de fraichir. A la pointe du jour, on reconnut un bătiment de 78, qui avait l'air de se diriger ou sur Saint-Florent ou sur la Sardaigne. On ur tartla na-à s'apercevoir que ce bătiment ne s'occupați pas du brick.

Le 28, à sent heures du matin, ou découvrit les côtes de Noli; à midi, Antibes. A trois heures, le 1" mars, ou entra dans le golfe Jouan.

L'Empereur ordona qu'un capitaine de la Garde, avec vingérian, hommes, débroquis ant la garnison de huirk pour é absure de la hattèrie de Ose, vill en existiat une correptime couput, de sou chef, l'idée de faire chaeger la cocarde au batteillou qui était dan-luilleu. Il se jeta impredemment dans la place chicière qui y commundaté pour levi ofit enver les pout-éveis e femer les pout-éveis entres, mais elle est respect pour ses vieux soldats et pour leur cocarde qu'elle chérisait. Cepredant l'opération du cantinur échoux, et se hommes reclèveur pérsonieurs dans duilbes.

A cinq heures après midi, le débarquement au golfe Jouan était acheré; on établit un bisouac au bord de la mer jusqu'au lever de la lune.

A once heures du soir, l'Empereur se mit à la blée de cette poignée de brases au sort de loquelle étairent attachées de si grandes destinées. Il se rendit à Canons, de là à Grasses, «par Saint-Vellier, il arriva, dans la soirée du 2, au village de Sérason, ayant fait vingt lieues dans cetle première journée. Le peuple de Canons requi l'Empereur avec des sentiments, qui furnet le première présiqué du sucrès de l'entreprise.

Le 3, l'Empereur coucha à Barrème; le à, il dina à Digne. De Castellane à Digne, et dans tout le département des Basses-Alpes, les paysans, instruits de la marrhe de l'Empereur, accourrient de lous côtés sur la route et manifestaient leurs seutiments avec une énergie qui ne laissait plus de dontes.

Le 5, le général Cambronne, avec une avant-garde de ho grenadiers, s'empara du pont et de la forteresse de Sisteron.

Le même jour, l'Empereur coucha à Gap avec 10 houmes à cheval et 40 greoadiers.

L'enthousiasme qu'inspirait la présence de l'Empereur aox habitants des Basses-Alpes, la haine qu'ils portaient à la noblesse, faissient assez comprendre quel était le veu général de la province du Dauphiné.

A deux heures après midi, le 6, l'Empereur partit de Gap, et la population de la ville tout entière était sur son passage.

A Saint-Bonnet, les habitants, voyant le petit nombre de sa troupe, eurent des craintes et proposèrent à l'Empereur de sonner le tocsin pour réunir les villages et l'accompagoer en masse. "Non, dit l'Empereur, vos sentiments me fout connaître que je ne me suis pas trompé; ils sont pour moi un sûr garant des sentiments de mes soldats. Ceux que je rencontrerai se rangeront de mon côté; plus ils seront, plus mon succès sera assuré. Restez donc tranquilles chez vous."

On avait imprimé à Gap plusieurs milliers des proclamations adressées par l'Empereur à l'armée et au peuple, et de celles des soldats de la Garde à leurs camarades. Ces proclamations se répandirent avec le rapidité de l'éclair dans tout le Dauphiné.

Le ndes jurt, l'Emprevar vint coucher à Corps. Les la hommes d'austagnée du giéoriel Candroume différent contest jusquis la Marc. Ils se renoutièrent aver l'austagnée du d'une drivinie de Gono hommes de troupes de ligne qui vasait de Grenolde pour arrière terre aurele. Le général Candroume voulles parlementer avec les seura-ports. On lui répositif qu'il 3 avait défénse de communiques. Ceptenlant cette avant-grande de la division de Grenolde presult de trois leusse et uit presulte position entre les lass, au village de de Grenolde presult de trois leusse et uit presulte position entre les lass, au village de

Efunyeren, instruit de reite circonstance, se ports aur les lieux. Il trous aux le lique opposée un battalion du 5' de lique, une compagnie de separer, une contra de constancer, les tout,  $\gamma$  on 8 on hommes. Il envoya son officier d'ordannarer, les field féverable monte, par faire entembre : con la opposait toujour la défense qui moit été faite de rounsique. L'Empreure mit poir la l'erre et alt orizit un battalion, suité de la Grafe portant Farme sons le bras. Il «s'il reconnaître et dit que le premier soblet qui voudrit lute voi manique. L'Empreure le pouvil. Le cri unanime de l'est Esporeer d'el sour du régime. Ce les ve régiment aux dé és sons les oudres de l'Empreure de ses premières empagnes d'allaic. La direct de les solidats contempséerent. Les solidats confirméséerent. Les solidats confirméséerent. Les solidats confirméséerent l'est solidats confirméséerent l'est solidats confirméséerent. Les solidats confirméséerent l'est solidats confirméséerent l'est solidats confirméséerent l'est solidats confirméséerent les solidats confirméséerent les solidats confirméséerent l'est solidats confirméséerent les soli

«Je viens avec une poignée de braves, parce que je compte sur le peuple et sur vous. Le trène des Bourbons est difejfinne, puisqu'il n'a pas été élevé par la nation; il est contraire à la volonté nationale, puisqu'il est contraire aux intérêts de notre pays, et qu'il n'existe que dum l'intérêt de quelques familles. Demandez à vos pères; interrogez tous ses habitants qui arrivent ici des environs : vous apprendres de leur propre bouche la véritable situation des choses. Il sou neuacés du retour des dimes, des priviléges, des droits féodaux et de tous les abus dont vos succès les avaient délivrés. Nest-il pas vrai, payauas? r

— «Oui, sire, répondent-its tous d'un cri unanime; on voulait nous attacher à la terre. Vous venez, comme l'ange du Seigneur, pour nons sauver.» Les braves du bataillon du 5° demandèrent à narcher des premiers sur la division qui courrait Grouoble. On se mit en marche au milien de la foule d'habitants, qui s'augmentait à chaque instant.

Virille se distingua par son enthousiasme, «Cest ici qu'est née la Révolution! dissient ces hraves gens. Cest nous qui, les premiers, avons seé réclamer les priviléges des hommes! Cest encore ici que ressuscite la liberté française et que la France recouvre son honueur et son indécendance!»

Quelque fatigué que fût l'Empereur, il voulut entrer le soir même dans Grenoble.

Entre Vizille et Germöde, le jeune afgiudunt-major de y' de ligne vitu annouere que le conforda Labelogiere, produciment aver des deloneures qui convari la Prance et defereniné par les plas mobles sentiments, s'était détardé de la division de Germôde et vensit avec le régiment a, na sea effecté, à la recourier de l'Empereur. Les centi-leurs agrès, ce lerave régiment vint doubler la force des troupes impériales; à neuf heures du soir, l'Empereur fit son untrée dans le famoir pe Saint-double, On avait fait ratter les troupes dans Gernôdes, et les portes de la ville étaient fermés. Les remparts qui dernieur défendre retient étaient souveir par le 3° régiment du génie, composé de 2-sono appears, sons viens, soldats couverte d'houveraille le hieures; par le 2° d'autilleré de ligne, ce même régiment out, vingéring ann augments, l'Empereur au fif felt nie québiere pe les deux autres bandent de la Se de ligne, par le 1° le figure et les fisibles hussaché du 5° La quelle mationale et la crite l'autre de l'autre l'autre l'autre de la crite l'autre de l'autre l'autre de la crite l'autre des ries de l'autre de la crite l'autre de la crite l'autre de la crite l'autre de l'autre de l'autre l'autre de la crite l'autre de la crite l'autre de l'autre d'autre de la crite l'autre des ries de l'autre d'autre de la crite l'autre de rie de l'autre d'autre, l'autre d'au vier, l'Empereur entre dans Gresoble au milieu d'une araufe et d'un peuple animés du plus vir authoussions.

Le lendemain, l'Empereur fut harangué par la numiripalité et par toutes les autorité départementales. Les discours des chés militaires et ceux des magistrats étaient unanines. Tous dissient que des princes imposés par une forre étrangère n'étaient pas des princes légitimes, et qu'ou n'était tenu à aucun engagement envers des princes dont la nation ne voulait pas.

A deux heures, l'Empereur passa la revue des troupes au milieu de la population de tout le département, aux cris : A bas les Bourbons ! à bas les ennemie du peuple! vive l'Empereur, et un gouvernement de notre choix !

La garnison de Grenoble, inunédiatement après, se mit en marche forcée pour se porter sur Lyon.

Une remarque qui n'a pas felappé aux observateurs, éet qu'en un éta d'est es, four bommes et nouvireul parés de la concele nationale, et charunt d'une concente visille et suée, ex, en quittant leur ocarde tréodors, ils l'avaient carbée un foud de beur sac; pas une ne fut atselée na petit Gresolde. Ce c'est la même, dissocia-ils, en passant deunt l'Enpereur; éet 1 a même que nous portions à Austrélit l'Olle-ri, dissient d'autres, nous l'avoine Marcagne.

Le 9, l'Empereur coucha à Bourgoin. La fuule et l'enthousiasme allaient, a'il est possible, en angmentant. - Il y a longtemps que nous vous attendions, disaient tous ces braves gens à l'Empereur. Vous voità enfin arrivé pour délivrer la France de l'insolence de la noblesse, des prétentions des prêtres et de la honte du joug de l'étranger!»

De Grenoble à Lyon, la marche de l'Emporeue ne fut qu'un triomphe. L'Empereur, fatigué, était dans sa calèche, allant toujours au pas, environné d'une foule de paysans chantant des chansons qui exprimaient toutes la noblesse des sentiments des braves Dauphinois.

\*Ah! dit l'Empereur, je retrouve ici les sentiments qui, il y a vingt ans, me firent saluer la France du nom de grande nation! Oui. vous êtes encore la grande nation, el vous le serez toujours!

Oppendant le comte d'Artici, le due d'Orléanse et plasieurs maréchaux dirieur atricis. Lyon, L'argest autil de prodigié aut reupes, les promesses aux fédireus, les voiles deper le pout de la Guillothire et le pour Morand. L'Emporeur riait de ces rédireuls préparalifs; il se pomuit avoir de doutes ure les dispositions des Lyonnais, encore moins sur les dispositions des soldats. Copundant il avait douné order su général Bertrand de rémair des Albanna A Miribé, L'ana l'intention de passer dans la mist et dinnecepte les routes de Moulins et de Mecon au prince qui vauhiat lui intenfire le passage dan l'Alban, a que rière, une reconsaisseme du 4 de bannes ariers à la Guillottère et fui accusition aucris de Vier Elimprever/ par cette immosar populatine d'un finabourq qui rêvel toujours élitiques per son attentement à la patric. Le passage de Miribe et contermand, etc. l'ana patric le passage de l'arbeit fui contermand, etc.

Le conte d'Arties saut tout, fait pour l'assurer les traupes. Il ignorait que rien n'est pucible cu l'anne quand ou y est l'agent de l'étranger et qu'on n'est pas du cold de l'Innumer untional et de la cause du peuple. Passant devant le 13 régiment de dragons, il dit à un brave que des cicatives et trois chervous décoraioni : Allons, canantae, crie donc l'ire de reil — Nau, Monisour, répond ce brave d'argan, sauma noblat accoultair courier sous pier le le ne pais vous répondre qu'en criant l'ire l'Emperoré! Le conte d'Artois monte en voiture et quistif kyon escréd un soul pendeure.

À neuf heures du soir, l'Empereur traversa la Guillotière presquo sans escorte, mass environné d'une immense population.

Le leudomain 11, il passa la revue de toute la division do Lyon, qui, le brave général Brayer à sa têto, se mit on marche pour avancer sur la capitale.

Les sentiments que pendant deux jours les babitants de cette grande ville et les paysans des environs témoignèrent à l'Empereur le tourchèrent tellement, qu'il ne pui leur exprimor ce qu'il sentait qu'en dissuit : Lyossanie, je sous sine? C'est pour la seconde fois que les acchanations de cette ville avaient été le présage des nouvelles destinées réservées à la Prince.

Le 13, à trois beures après midi, l'Empereur arriva à Villefranche, petite ville de 4,000 àmes, qui en renfermait en ce moment plus de 60,000. Il s'arrêta à l'hôtel de ville. Un grand nombre de militaires blessés lui furent présentés. Il entra à Mácon à sept heures du soir, toujours environné du peuple des rantons voisins. Il témoigne son étonnement aux Máconnais du peu d'efforts qu'ils svaient faits dans la dernière guerre pour se défendre contre l'ennemi et soutenir l'honneur des Bourguignons : "Sire, pourquoi aviez-vous nommé un manvais maire?"

A Tournes, Elippereur l'est que des élegre à doncer sus habitants por la belle coulie et le platrichen qui, dus res métures circulateurs, cui delitaggé Tournes, Chalon et Sinnl-lean-de-Loune, A Chalon, qui pendant quarante jours a résisté aux forres de l'enneuir et défendu le passage de la Sadae, l'Empereur s'est fait rendre compte de tous les intais de kravours, et, ne pourante seruiter à Sinnl-lean-de-Loune, il a du moisse cavoir du décernition de la Légion d'honneur au digne maire de cette ville. A cette uceasion, l'Empereur s'érias.

"C'est pour vous, braves gens, que j'ai institué la Légion d'honneur, el non pour les émigrés pensionnés de nos ennemis!"

L'Empereur reçut à Chalon la députation de la rille de Dijon, qui venait de chasser de son seiu le préfet et le mauvais maire dunt la conduite, dans la dernière campagne, a déshonoré Dijon et les Dijonnais. L'Empereur destitua ce maire, en nomma un autre, ot confia le commandement de la division au brave général Devaux.

Le 15, l'Empereur vinic concher à Auteu, et d'Auton il alle coucher, le 16, à Aulloi. Il trous sur cetter route les mêmes sentiments que dans les montages du Duppinie. Il rétabilit dans leure places tous les fonctionnaires qui araient été destitués pour avoir concoura à la défense de la patric couter l'Pranger. Les habitants de Chassey étatent spécialment policit des perrécultions d'un freitquet, conspériét à Sermat, pour avoir pris les manes contre les causenis de notre pays. L'Empereur a donné ordre à un higualier de gendamenre d'aurèture cossupéréte de le conduirée dans les prisons d'Atulles.

L'Empereur déjenns, le 37, à Vernanton, et vint à Auxerre, où le préfet Gamet était exté fidèle à son poste. Le breve s' ès vais fioré laux piets le rocarde hinache. L'Empereur apprit que le 6' de lanciers suit également arboré la coarde tricolore et se portait sur Montevan pour garder e pont contre un délèchement de parise du corpe, n'évant par sauter. Les jeanes gardes du corpe, n'étant pas encore accoulanné aux coups de lance, oriveal fa fait à l'assect de ce corpe, s'étant pas encore accoulanné aux coups de lance, oriveal fa fait à l'assect de ce corpe, s'et neur fait deux nivosainers.

A Auserre, le comte Bertrand, major général, donna ordre qu'on néunît tous les bateaux pour embarquer l'armée, qui était déjà forte de quatre divisions, et la portet le soir même à Fossard, de manière à pouvoir arriver à nue heure du matiu à Fontsinebleau.

Avant de partir d'Auxerre, l'Empereur fut rejoint par lo prince de la Moskova. Ce maréchal avait fait arborer le drapeau tricolore dans tout son gouvernement.

L'Empereur arriva à Fontainebleau le 20, à quatre heures du matin; à sept heures, il apprit que les Bourbons étaient partis de Paris et que la capitale était libre. Il partit sur-le-champ pour s'y rendre.

Il est entré aux Tuileries à neuf heures du soir, an moment où on l'attendait le moins-

Ainsi s'est terminée, sans répandre une goutte de sang, sans trouver aucun obstacle, cette légitime entreprise qui a rétabil la nation dans sectoris, dans sa gloire, et a efficé la souillarre que la trahison et la présence de l'étranger avaient répandue sur la capitale, ainsi s'est vérifié ce passage de l'adresse de l'Empereur aux sudats, que l'aigle, nece les couleurs nationales, solevite de échoir en cheste jumpium au teure d'Autre-Danne.

En dix-huit jours, le bravo bataillon de la Garde avait franchi l'espace ontre le golfe Jouan et Paris, espace qu'en temps ordinaire on met quarante-cinq jours à parcourir.

Arriés au portes de Paris, l'Empreura vit venir à an reconnte l'armée tou estière, que commandait le de de Berri Officire, adoldat, péderau, industrie légère, industrie de ligne, lanciers, dragmas, cuirassiers, artillerie, tous vinreul au-devant de leur général, que le choix du peuple et le vous de l'année susient éléré à l'empire, et la costrale brisolor fuit arborée par chaeque solds, qu'il l'avail dans on sac. Tous foilérent aux pieds ette de blanche qui ai été peudant vingt-cinq nus los signe de ralliement des euneuis de la France et du neunle.

Le 31, à une leure après midi, l'Empereur a passé la revue de tontes les troupes qui composisient l'armé de Paris. La epille entire à été fromis des seminents d'enthonsissans et d'attachement qui aniusient ces braves soldats. Tous savient recompils leur patrie, luss étaient sortis d'appression, tous avaient retrouvé dans les condeurs nationales. le souvenir de tous les seminants généreux qui ont toujours distingué la nation fran-

Après que l'Empereur eut passé dans les rangs, toutes les troupes furent rangées en bataillons carrés.

"Soldats, dit l'Empercur, je suis venu avec 600 hommes en France, parce que je complais sur l'amourd u peuple et sur le souvenir des vieux soldats. Je n'ai pas été trompé dans mon attente. Soldats, je vous en remercie. La gloire de ce que nous venous de faire est toute au peuple et à vous: la miema se réduit à vous avoir connus et uppréciés.

"Soldats, le trôue des Bourbons était illégitime, paisqu'il avait éée rélevé par des mains étrangéres, puisqu'il avait éée preserit par le ven de la nation exprimé par toutes nos ausemblées nationales, puisque enfin il n'offrait de garantie qu'aux intérêts d'un petit nombre d'hommes arrogants, dont les prétentions sont opposées à sos droits. Soldats, le trône impérial peut seul garantir les droits du peuple, et surtont le premier de nos intérêts, eclui de notre ploire.

Soldats, nous allons marcher pour chasser du territoire ces princes auxiliaires de l'étranger; la nation non-seulement nous secondera de ses vœns, mais même suivra notre impulsion. Le peuple francais et moi nous

A11111.

.

comptons sur vous. Nous ne voulons pas nous mêler des affaires des nations étrangères; mais malheur à qui se mêlerait des nôtres!

- Ce discours fut accueilli par les acclamations du peuple et des soldats.
- Un instant après, le général Cambronne et des officiers de la Garda du bataillon de l'île d'Elbe parurent avec les anciennes aigles de la Garde. L'Empereur reprit la parole et dit aux soldats :
- Voilà les officiers du bataillon qui n'a accompagné dans non malbeur; ils sont tous mes amis. Ils étaient chers à mon cœur; toutes les fois que je les vouis, ils me représentaient les différents régiments de l'armée, car, dans ces six ceuts braves, il y a des hommes de tous les réjiments; tous me rappeliaent ces grandes journées dont le souvenit est cher, car tous sont couverts d'honorables cientries reques à ces batailles mémorables. En les aimant, c'est vous tous, Soldals de l'armée française, que j'aimais Il lis vous rapportent ces aigles ; qu'elles vous servent de point de ralliement! En les donnant à la Garde, je les donne à toute l'armée. La traitison et des circonstances malheurenses les avaient couverles du crèpe fundère; mais, grâce au peuple français et à vous, elles reparaissent resplendissantes de toute leur gloire. Jurez qu'elles se trouveront toujours partout où l'intérêt de la patrie les appellera? Que les truitres et ceux qui voudraient envahir notre territoire n'en puissent jamais soutenir le regard?

- Nous le jurons ! s'écrièrent avec enthousiasme tous les soldats. »

Extrait de Moniteur de 93 mars 1815.

#### 21691. -- A M. FOUCHÉ, DUC D'OTRANTE,

MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE, À PARIS.

Paris, at mars 1815,

Selon les premiers renseignements que j'ai reçus, le duc de Bourbon s'est rendu dans la Vendée, où il organise quelques chouans; le duc d'Orléans s'est rendu à Besançon, et le roi, à ce qu'il parait, est du côté de la Somme. Tâchez de recueillir des renseignements sur cet objet et faites-les-moi passer sur-le-champ. Envoyez des agents dans ces trois directions. Remettez-moi demain une liste de tous les préfets qu'il faut remplacer de suite et la note de ceux qui pourraient les remplacer. Également pour les sous-préfets. Je parle de ceux qui sont tellement mauvais qu'ils ne peuvent pas rester un instant.

D'après la miente. Archives de l'Empire.

21692 .- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Peris, \$1 mars 1815.

Donnez ordre au comte de Lobau de prendre le commandement de la "r division militaire et de toutes les troupes qui s'y trouvent. Appelez à d'autres fonctions le sieur Beurnonville, colonel du 1" régiment léger, et proposez-moi un bon colonel pour commander ce régiment. Si dans les autres régiments qui sont à Paris il y a de mauvais colonels, proposezmoi sur-le-champ leur remplacement. Proposez-moi également dans la matinée l'organisation de toute la 1" division militaire en officiers généraux, adjudnats commandants et officiers d'éta-nojor qui diovent y être employés. Mon intention serait, en général, de changer tous les généraux qui s'y trouvent, sauf à les envoyer dans les autres divisions militaires.

Paites connaître dans la matinée, par le télégraphe, 1° mon entrée à Pairs; 2° votre nomination au ministère de la guerre. Aussird après la réception des deux nouvelles ci-dessus, faites connaître au commandant de la 16° division militaire que, le roi se dirigeant du côté de Calais Montreuil, il air éruinr sest roupes et à marcher dessus pour dissisper les rassemblements et reprendre les trésors que les agents du roi emportent avec eux et dont la perte serait notable pour l'Empire.

Recommandez-lenr surtout de ne les laisser entrer dans aucune place forte, puisqu'ils pourraient les livrer à l'ennemi.

Expédiez cette nuit même des officiers de confiance, qui prendront une autre route que le roi, pour annoncer ce qui s'est passé à Paris et engager les garnisons et les généraux de la 16 division militaire à veiller à la conservation de leur frontière.

3.

Expédiez également des courriers qui se rendront à Châlons-sur-Marue, à Mézières, en Lorraine et en Alsace, pour ordonner que toutes les troupes en marche s'arrêtent et fassent connaître le lieu où elles se trouveut.

Que la cocarde tricolore soit arborée partout, conformément à notre proclamation.

Enfin recommandez la plus grande surveillance pour la garde de mes places. Le duc d'Albufera rentrera en Alsace s'il en était sorti, afin de veiller

Le duc d'Albufera rentrera en Alsace s'il en était sorti, afin de veiller à la conservation de toutes les places et de vous faire connaître tous les mouvements de la frontière.

Donnez ordre que la Garde impériale et les dépâts, soit de chasseurs, soit de grenadiers, qui sont à Nancy et à Metz, se rendent à Paris; que les lanciers rouges qui sont à Orléans et les dragons de la Garde qui sont sur la Loire se rendeut à Paris. Quant aux chasseurs qui sont daus le Nord, cet ordre doit être subordonné à la marche du roi, pnisqu'il sera pent-être nécessaire de les réunir pour marcher contre.

Donnez ordre, par le télégraphe et par courrier extraordinaire, que le général Drouet, comte d'Erion, soit sur-le-chanp renis en liberté et rétabil dans le commandement de sa division. Chargez-spécialement de l'exécution des mesures pour la poursuite des fuvards.

Il y a en marche des troupes de la 14° et de la 15° division, ainsi que de la 26° et de la 22°. Faites dresser un état de tous ces mouvements, et provisoirement suspendez-les, jusqu'à ce qu'on sache quel était leur but.

Écrivez au prince d'Essling pour lui faire connaître les événements qui sont arrivés, et chargez-le de prendre des mesures pour faire exécuter mon décret sur la cocarde nationale, tant à Marseille que dans tont son commandement.

Proposez-moi tous les changements à faire dans le personnel des divisions militaires.

D'après la mioute. Archives de l'Empire.

#### 21693. — AU GÉNÉRAL CAULAINCOURT, DUC DE VICENCE,

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, À PARIS.

Paris, e3 mars 1815.

Monsieur le Duc de Vicence, je désire avoir une analyse de toutes les dépêches de M. de Talleyrand et du roi contre le roi de Naples, afin de pouvoir la lui faire communiquer.

NAPOLÉON.

D'après la coper. Archites des affaires étrangères

#### 21694. — AU MARÉCHAL MONCEY, DEC DE CONEGLIANO, à MALE.

Paris, 23 mars 1815.

Mon Gonsin, j'ai requ votre lettre du 92. Je crois à la sincérité des sentiments que vous m'exprimez, en je connois depuis longtemps votre carnelère. Japprouvre que vous vous retiriez à votre campagne. Votre fils, que j'ai élevé dès son jeune âge, peut compter qu'il trouvera en moi un second père. Dans foutes les circouslances, vous pouvez compter sur mon désir de vous être utilie et agréfable.

D'après la minute. Archives de l'Empire.

Paris, p3 mars 1815.

J'ai reçu votre lettre du 23 mars. Ma confiance en vous est entière. D'hésite eucore à rétablir ou à laisser supprimé le ministère du commerce. Les affaires urgentes se pressent avec tant de rapidité que je n'ai pas encore pu causer de cela avec vous. Dans tous les cas, je vous écris ces deux mots pour vous réilérer l'assurance de mon entière et absolue confiance.

D'après la minute. Archives de l'Esspire.

#### 21696. - AU GÉNÉRAL CONTE BERTRAND,

GRAND NARÉCHAL DE PALAIS, À PARIS.

Paris, 93 mars 1815.

Expédiez à l'île d'Elbe Bernotti. Chargez-le de nouvelles pour l'île d'Elbe. Il s'embarquera à Toulon. Écrivez à Lapi qu'on arbore le pavillon tricolore.

Faites revenir de mes effets tout ce qui en vaut la peine. J'attache de l'importance à mon cheval corse, s'il n'est pas malade et qu'il puisse revenir. La voiture de vorge, jaune, la grande voiture et deux de celles de parade valent la peine qu'on les ramène, ainsi que le linge de corps. Je fais présent de la bibliothèque à la ville, ainsi que de ma maison, qui servira de casino. où on laissera exister la bibliothèque.

D'oprès la minute. Archives de l'Enque

#### 21697. - AU VICE-AMIRAL DUC DECRÈS,

MINISTRE DE LA MABINE, À PARIS.

Paris, 23 mars 1815.

Monsieur le Due Decrès, vous ne proposez d'armer six vaisseaux et quatre frégates à Toulon. Le sais que la croisère de l'île d'Elbe et du Levant était extrémement mai armée; elle n'avait pas, je crois, in moité de ses équipages. Le pense qu'avant de donner aucun ordre il faut attendre les rapports de Toulon et considérer le budget du ministère de la marine.

Je n'ai jamais voulu désarmer mes vaisseaux pour accroître mes ressources sur terre; mais, puisque je trouve la marine désarmée, je veux faire tont ce qui est convenable pour diminuer les dépenses de la marine. Les finances me paraissent dans une graude pénurie.

NAPOLÉON.

D'apres l'original comm. par Mes In dochesse Decrès

## 21698. - AU VICE-AMIRAL DUC DECRÈS.

MINISTRE DE LA MARINE, À PARIS.

Paris, 23 mars 1815.

Monsieur le Duc Decrès, je désire que vous donniez ordre que les croisières de Corse et de l'île d'Elbe transportent en France les 3,000 hommes de troupes françaises qui sont en Corse, à l'exception d'un bataillon de 600 hommes qu'on transportera à Porto-Ferrajo, mon intention étant d'abandonner la Corse à ses propres forces. Donnez ordre que des bâtiments légers, frégates ou bricks, aillent souvent mouiller à Porto-Ferrajo. Je donne l'ordre à un officier d'ordonnance du pays de se rendre à Porto-Ferrajo. Donnez ordre à Toulou qu'on expédie uue frégate pour porter cet officier et rapporter des dépêches du pays. Chargez cette frégate de rapporter tout ce qui existe encore des effets que j'ai laissés dans ce pays.

l'approuve tout ce que vous avez fait relativement à la ville de Marseille. Je pense que le capitaine de la frégate la Fleur-de-Lys doit être jugé par une commission militaire, s'il a passé à l'ennemi.

Les trois frégates, la corvette et les trois bricks peuvent servir à transporter les troupes de Corse à l'île d'Elbe et en France.

Je pense qu'il faut laisser à Ajaccio une frégate et un brick, à Bastia les trois bâtiments légers. Cette croisière sera donc composée d'une frégate, d'un brick et de trois bâtiments légers. Le commandant se servira de ces forces pour maiuteuir les communications de l'île d'Elbe avec la Corse, et il tiendra tonjours à Porto-Ferrajo un des bâtiments de sa croisière. Invitez le commandant de la frégate à aller à Porto-Longone et à Porto-Ferrajo le plus souvent possible, pour me faire le rapport de tout ce qui se passe.

J'approuve ce que vous proposez pour la croisière du Levant. Recommandez une grande circonspection au commandant pour ne rien préjuger et ne pas faire croire que ce soit moi qui veuille déclarer la guerre.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. per M" la dochesse Derrès

#### 21699. - AU VICE-AMIRAL DUC DECRÈS.

MINISTRE DE LA MARINE, À PARIS.

Paris, a3 mars 1815.

Aussidi que vous aurez des renseignements sur Brest, Rochefort et Toulon, faitet-beni connaître, le ne puis encore donner aucun ordre sur les expéditions de Terre-Neuve. Un retard de dix jours ne peut pas donner lieu à un inconvénient sensible. Suspendez donc les départs et attendez dix jours.

Faites-moi aussi, pour mon instruction, une petite note qui me fasse connaître en détail ce dont il s'agit, car je suis assez ignorant sur ces affaires de pêcheries et sur ces établissements que je n'ai jamais possédés.

Les cent cinquante-huit pècheurs peuvent également retarder leur départ de huit jours. L'Angleterre ne va pas tarder à se déclarer.

D'oprès la minute. Archives de l'Empire.

21700. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Peris, e3 mars 1815.

Mon Gousin, le bataillon polomis qui est à Beims demande à entre i mon service; je l'accepte. Chargez un général d'en former sur-le-champ un bataillon de six compagnies. Luc fois que ce bataillon sera formé, il me semble qu'on pourrait l'envoyer à Sedan pour l'habiller et le mettre en état.

VAPOLÉON.

D'apres la copie comme par M<sup>art</sup> la maréchele princesse d'Eckasubl

21701. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GLERRE, À PARIS.

Paris, 53 mars 1815.

Mon Cousin, j'ai donné le commandement de la Corse au général de Launay, et j'ai ordonné qu'on mit en arrestation le général Bruslart. Réitérez ces ordres. J'ai donné ordre que les 3 ou 4.000 hommes de troupes françaises qui sont en Corse resienment à Toulon, et qu'il soit levé quatre bataillous corses pour la garde de l'île. Seront compris dans ces quatre bataillous les deux bataillous déjà levés par ordonnance du roi. Le général de Launay fera tous les changements nécessaires dans le personnel de ces bataillous, pour n'a voir que des gens affectionnés et en écarter tous les individus de l'ancien parti anglais. Vous donnetez également l'ordre qu'on forme en Corse une gendarmerie composie, deux tiers de Corses et un tiers de Français. Cette gendarmerie sera de la même force qu'en 1813. L'excédant, en officiers et gendarmers, renterne n France.

Faites demander au général Dalesme s'il veut retourner à l'île d'Elbe. Personne n'est plus propre que lui à commander cette île, qui ne laisse pus que d'être importante.

L'embarquement des troupes de Corse se fera par la marine. Le prince d'Essling se concertera avec l'amiral Ganteaume pour cet objet. Expédiez en Corse, comme porteur de vos ordres, un officier corse.

Napoléon.

D'après l'original escure, par M<sup>ess</sup> la maréchale princesse d'Eckmidd

21702. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜRL,

Paris, 23 mars 1815.

Mon Cousin, j'ai signé le décret que vous m'avez proposé pour les commandes de fusils. Je ne connais rieu de plus urgeut. Je désire que le modèle de 1777 soit pour les troupes de ligne, et que tout le n' 1 soit pour les gardes nutionales. Serait-il possible de fabriquer 150,000 fusils n'1, indépendamment des 150,000 du modèle de 177 j'd Tecla fernit alors 400.000 fusils pour cette année. Faites-moi un rapport sur les moyen à prendre pour réparer les vieilles armes. Faites-moi connaître les enjacements, afiq ne je les rectilie. Il faut avoir constamment au moius 100,000 fusils à Vincennes et 100,000 fusils sur la Loire. Consultez le génie pour me faire connaître le poste sur la Loire où l'on pourrait mettre ces armes à l'abri d'un coup de main. Je désirerais que la mant-

11900. 4

facture de Tulle fût triplée. Je désirerais également tripler la manufacture de Versailles. Les événements de l'année passée font assez connaître la raison de ces dispositions.

Je ne vois ancune utilité à loger des troupes et des chevaux à Vinceunes. Il faut que tout l'emplacement soit converti en magasins d'artillerie, à l'exception du logement à réserver ponr un bataillon, qui me parait suffisant pour la défense de ce poste.

NAPOLÉON.

D'après l'original cossin, par W" la macéchale princesse d'Ecksouhl.

# 21703. AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Peris, of mars 1815, as makes.

Von Cousin, vons n'avec envoyé à l'unen que le général Fressinet; ilindireità l'un général qui ett plus de réputation. Donnez ordre au lintement général comte Lemarois de s'y rendre comme commandant supérieurs le général Fressinet sera sons ses ordres. Donnez-leur une instruction pour rémnir les troupes sur la 1 s' division, non-seulement pour s'assurer du Havre, mais aussi pour avoir une colonne mobile pour agir selon les circonstances.

Il est fort à craindre que le général Chastel et les généraux que vous avez envoyés dans les places du Nord ne se fassent prendre par l'ennemi. Il fant recommander à cenx qui ne sont pas partis de faire attention à la route qu'ils prendront.

Je charge le grand maréchal de vous voir relativement à votre inscricion sur la Vendée. Il fint théche de rullier et de prendre les troupes dans l'endroit où elles se trouvent. Il n'est pas probable que des corps juissent venir de Châteauroux à Meuçon saus être débauchés. Il finut dune faire plusieurs colonnes sur le joint où les routes se rémissent. Le point de Tours me paraîtrait convenable comme point central; mais il fant que les générans marchent avec prudence.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M<sup>est</sup> la morechale priocesse d'Eckmahl

#### 21704. - A M. MARET, DUC DE BASSANO,

MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT, À PARIS.

Paris, 26 mars 1815.

Faites mettre dans le Moniteur, en tête, et faites-le répéter plusieurs jours de suite, que le Moniteur n'est plus le journal officiel; que le texte du Bulletin des lois est seul officiel.

D'après le minute. Archives de l'Empire.

# 21705. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜIIL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, a5 mars 1815, buit houres at demie du matin.

Mon Cousin, je vons envoie l'extrait d'une lettre écrite de Poulainville par le général Exelmans.

Le général d'Aigremont a envoyé, dans la muit du 44, nu aide de camp avec une mission pour la Maison du roi.

Le duc d'Orléans, par lettre du 23, a dégagé le général Teste et les commandants sons ses ordres des obligations d'observer les ordres qui lui avaient été transmis.

Le comte d'Artois, le duc de Berri, le duc de Raguse, la Maison du roi étaient à Béthune, formant, avec des volontaires, 5 on 6,0 o o hommes et douze bouches à feu.

Le général Teste a donné l'ordre d'arrêter les bouches à feu.

Le maréchal Macdonald a accompagné le roi jusqu'à Lille: on dit qu'il retourne à Paris.

Le général Razout est à Péronne.

Le général Exelmans est à Poulainville, continuant sa route sur Arras, avec le 6° de lanciers. Le général Huber a dù concher à Amieusvenant d'Abbeville. Les dragons auront conché à l'Arbret.

NAPOLÉON

D'oprès l'original comm. par M<sup>arr</sup> la marrechale princesse d'Erkmuhl

### 21706.— AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜBL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 55 mars 1815.

Mon Cousin, comme j'ai besoin des troupes qui sont à Orléans pour les faire marcher sur-le-champ dans la même direction que le général Morand à la poursuite du duc de Bourbon, je désire que le général Pajol eu prenne le commandement et qu'il parte sur-le-champ. Donnez-lui ordre de rassembler tous les régiments, et de renvover le colonel du 1er régiment de cuirassiers et le colonel et des officiers du 46°. Faites partir deux colonels pour les remplacer, choisis parmi ceux qui sont à Paris, Envoyez-y le général Guyot, qui a commandé le 1er régiment de enirassiers, et un autre général de cavalerie. Faites revenir à Paris tons les généraux qui étaient employés dans cette division. Écrivez au général Pajol qu'il ait soin de prendre un général de division d'infanterie moins ancien que lui, qui sorte de la Garde, et choisi parmi cenx qui sont ici. Envoyez-lni un bon adjudant commandant et trois ou quatre officiers d'état-major, hommes sûrs, un colonel du 3° de hussards pour remplacer le colonel Moncey, et un autre colonel de cavalerie pour les besoins imprévus, mon intention étant que cette division soit entièrement régénérée. Envoyez-v également une batterie d'artillerie.

Faites dire au 46° que j'ai été surpris que le brave 50° ait conservés peu d'attachement pour moi, que je a'in jas reconna îl de soddats qui se sont immortalisés à Gastlatt. Paites témoigner ma satisfaction aux bussards et cuirassiers du 1°, qui ont forcé les portes de la ville d'Orléans pour voiri me rejoinche et arboré la coarde nationale.

Envoyez un bon guireil de brigade pour commander à Orfeius et dans le département du Loiret. Faites-vons reudre compte de tons les généraux qui commandent les 20°, 23° et 12° divisions et dans les départements, et reunplacer les mauvais par de bons généraux, qui seront sons les ordres du général Pajo, qui les fera installer. Écrivez au gé-

<sup>1</sup> Le 50° était devenu le 46° par suite du changement fait en 1815 pux munéros des régiments.

néral Pajol qu'aussitét qu'il aura passé la revue des troupes et fait tous les remplacements nécessaires il vous en donne avis par un courrier ettroordinaire. Qu'il vous fasse consaître si elles out des carbouches et ce ce qui leur est nécessaire pour se mettre sur-le-champ à la poursuite du duc de Bourbon.

Napoléon.

B'sprès l'original comm. par Me" la moréchale princesse d'Echmühl.

### 21707. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜIIL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, a5 mara s 815.

Mou Cousin, j'ai reçu votre lettre du 20 mars. J'approuve la formation d'un équipage de 150 bouches à feu, formant 650 voitures; mais je ne vois aucune nécessité de les enterrer à Vincennes, ni de se presser outre mesure; j'aime autant en avoir une partie à Vincennes et l'autre à Douai. J'ai amené avec moi une quarantaine de bouches à feu. Il y a en aussi de grands mouvements d'artillerie pour former le camp que devait commander le comte d'Artois, et d'autres mouvements ordonnés quelque temps avant qu'on suit mon débarquement. Il est convenable que vous me présentiez un rapport général sur tous ces objet.

NAPOLÉON.

D'oprès l'original comm. par M™ le maréchale princesse d'Eckmübl.

# 21708. — ALLOCUTION À L'ARMÉE.

Palais des Tuileries, 25 mars 1815.

Au milieu de la revue, les officiers et les sous-officiers se sont formés en cercle, et l'Empereur, placé au centre, les a entretenus pendant longtemps.

"Girde au peuple finaçais et à vois, leur a-t-il dit, le trèue impérial est rétabli; il est reconnu dans tout l'Empire, sans qu'une goutte de sang ait été versée. Le comte de Lille, le comte d'Artois, le duc d'Berri, le duc d'Orléans ont passé la frontière du Nord et sont allés cher-ten un asile chez l'étranger. Le pavillon tricolore flotte sur les tours de Calais, de Dunkerque, de Lille, d'Arras, de Valenciennes, de Coudé, etc.

Quelques bandes de chouans avaient cherché à se former dans le Poiton et dans la Ventdée; l'opinion du peuple et la marche de quelques hataillons ont suffi pour les dissiper. Le due de Bourbon, qui était veuu fomenter des troubles dans ces provinces, s'est embarqué à Nantes.

De vives acclamations ont interrompu l'Empereur.

• Qu'ils étaient insensés, a continué Sa Majsaté, et qu'ils connaissaient mai la nation ceux qui croyaient que les Français consentiraient à recevoir un prince des mêmes mains qui avaient rasqu'e notre terriloire et qui, à l'aide de la trabison, avaient un moment porté atteinte à nos lauriers! Le trône des Bourbons est incompatible avec les nouveaux intérêts, comme avec la gloire du peuple français. -

De nouvelles acclamations se sont fait entendre dans tous les rangs.

«Soldats, a repris l'Empereur, je veux donner devant vous un témoiguage particulte de ma satisfaction à la brave garnison de Grevoble. Je le sais, tous les régiments français auraient agi comme elle. Je veux aussi témoigner ma reconnaissance à ce brave hataillor du 5 et à cette compagnie de mieurs qui, placés dans un déllé, vinrent en entier se ranger autour de leur Empereur, qui sent soffrait à leurs coups. Ils ont hien mérité du peuple français, de moi et de vous-nêmes. «

lei les acclamations ont redoublé et n'ont plus permis à l'Empereur que de dire ces mets :

~Soldats, vous serez constamment fidèles à la grande cause du peuple, à l'honneur français et à votre Empereur! ~

Extrait du Monitour du 96 mars 4816.

21709. - AU COMTE CARNOT,

Paris, a5 mars 1815.

Monsieur le Comte Carnot, j'ai nommé à la préfecture de Maine-et-Loire le sienr Galeazzini, qui était commissaire général à l'île d'Elbe; il est de la Corse. C'est un bomme très-fin et très-capable de suivre les intrigues qui pontraient se tramer dans l'Ouest. Il est à Paris, m'ayant accompagné depuis l'île d'Elbe. Voyez-le et recommandez-lui de surveiller de ce côté avec le zèle et l'intelligeuce que vous lui connaissez.

Il y a d'autres préfectures vacantes où l'on pourra nommer Leroy. Je crois qu'on a conservé Vaublane; mais on dit qu'il s'est conduit tellement mal qu'il n'est plus possible de le laisser. Metz est, au surplus, une trop grande préfecture pour Leroy.

NAPOLEON.

D'après la minute. Archives de l'Empire

# 21710. - AU COMTE CARNOT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, À PARIS.

Paris, 25 mars 1815.

Mon intention est que les travaux commencent dans Paris à compter de lundi, Faite-mai un rapport, demain dimanche, sur les travaux qu'il conviendra de reprendre les premiers; en donuent la préférence à l'utilité. Comme les occupations de votre ministère sont trop nombreusse et trop urgentes pour que vous puissiex, d'ici à demain, vous mettre tout à fait au courant de cette partie, vous serez maitre d'amener avec vous lemaître des requiess Bruyère, qui, vaput assisté à mes coussils d'administration, pourra me répondre et m'aider à reprendre le fil des travaux entrepris et que les deraières années out interrompus.

Mon intention est que, t° les travaux entrepris an compte de la ville de Paris sur les fonds provenant de la vente des maisons des hospices ou sur des fonds spéciaux se fassent à raison de 200,000 francs par mois. ce qui emploiera 1,800,000 francs pour le reste de l'année; a° que fertavaux à la charge des fonds généraux des ponts et chaussées de voirninistère et des fonds spéciaux déposés à la caisse d'amortissement emploient 100,000 francs par mois; et, comme j'ai destiné en outre uu fonds de 100,000 francs par mois sur les fonds de la liste civile de la Couronne, cela fera l'emploi total de 500,000 francs par mois, qui redonneront une activité convenable aux travaux de Paris.

D'après le minute. Archives de l'Empire.

### 21711. - AU GÉNÉRAL COMTE DE MONTESOUIOU-FEZENSAC,

GRAND CHAMBELLAN, À PARIS.

Paris, a5 mars 1815

Monsieur le Comte Montesquiou, mon intention est que la surintendame des thiétres soit everée par vous. Vous vous couperez le plus tôt possible du budget de cette aunée, s'il n'a pas été fait. Comme cela puurrait vous occasionner quelques dépenses de bureau, vous les porterez dans le budget.

Napoléon.

D'après l'original comm. par M. le genéral comte de Montesquion-Fenessa

### 21712. — AU GÉNÉRAL COMTE BERTRAND, GRAND MARÉCEAL DE PALAIS, À PARIS.

Paris, 25 mars 1815.

Vonsieur le Contre Bertrand, il y a des conflits dans les emplois de ma Maison. Mon preuier maître d'hôtel sera celui que j'avais à Porto-Ferrajo. Le sieur Dousseau sera mon chef de cuisine, le sieur Pierron mon chef d'office. Renvoyez les individus qui auraient des prétentions contraires. Présente-moi une organisation simple de ma Maison. Jeu eveux point de double emploi. Présente-moi l'état des appointements portés aux anciens budgets, afin que je les fixe de nouveau comme il couviendra.

D'apres la monte Arthises de l'Empire

21713. — AU COMTE DE MONTALIVET,

Paris, 25 mars 1815.

Mon intention est de réintégrer dans leurs fonctions le sieur Denon, directeur général des musées: David, mon premier peintre: Desmazis, administrateur du garde-meuble; Fontaine, mon premier architecte: le baron Corvisart, mon premier médecin; le baron Boyer, mon premier chirurgien; le baron Dubois, acconcheur de l'Impératrice, et Deyeux, mon premier pharmacien.

D'apres la musate. Archives de l'Empire.

### 21714. - AU COMTE DE MONTALIVET,

INTENDANT GÉNÉRAL DE LA COUBONNE, À PARIS.

Peris, 25 mars 1815.

Mon intention est que toutes les maisons qui m'appartiennent dans le carré des Tuileries soient mises en démolition, notamment l'hôtel qu'occupait la secrétairerie d'état.

Le désire que demain, dimanche, vous une remettiez un rapport sur les ordres à donner pour faire cessér les travaux de Versailles et pour commencer les dépenses des travaux du Louvre et des autres élablissements de la Couronne, à raison de 100,000 francs par mois, à compter d'avril. Les travaux reprendrent lundi prochain.

D'après la miaute. Archives de l'Empire

### 21715. - RÉPONSE

A L'ADRESSE DES MINISTRES!

Paleis des Tuitories, e6 mars 1816.

Les sentiments que vons m'exprimez sont les miens. Tout à la nation et tout pour la France! voilà ma devise.

Moi et ma famille, que ce grand peuple a élevés sur le trône des

Dans leur Adresse à l'Empereur. les ministres s'exprinnient ainsi;

«Sire , in Providence, qui veille sur nos destinicis a, rouver à Votre Majesté le chenin de ce trôue où vous avaient porté le chnit libre du peuple et la reconnaissance nationale. La patrie redères on front majestueux; gle salse pour la seconde fais du nom de libérateur le priure qui dériron l'ausurchie, et dont l'esuteure peut asule supjourr'huir conolider nos institutions l'âcrèste.

«La plus juste des révolutions, celle qui devait rendre à l'homme so dignité et tous ses droits politiques, a précipité du trône la dynastie des Bourbous: après vingt-einq ans de troubles et de guerres, tous les efforts de l'étranger n'ont pu réveiller des affections éteintes ou tunt à fait incournes à la génération présente. Le lutte des intérêts et des préjugés d'un petit nombre contrles lumières du sièrle et les intérêts d'une grantination est euflit terminée.

el.es destins sont accomplis; ce qui seul est legitime, la cause du peuple, a tromphé. Yotre Majesté est rendue au von des Français: elle a ressaisi les rènes de l'état an milieu des bénédictions du peuple et de l'armée.

«La France, Sire, en a pour garants sa volonté

331111

Français, et qu'il y a maintenus malgré les vicissitudes et les tempètes politiques, nous ne voulons, nous ne devons et nous ne pouvons jamais réclamer d'autres titres.

Extrait du Moniteur du 97 mars 1815.

### 21716. — RÉPONSE a l'adresse du conseil d'étati.

Palais des Tuiteries, a6 mars (813,

Les princes sont les premiers citoyens de l'état. Leur autorité est plus

el ses plus chers intérèts; elle en a pour garant tout ee qu'a dit Votre Majesté au milieu des populations qui se pressaient sur son passage.

-Les Boarbons n'out rien su oublier; leurs netions et leur conduite démentaient leurs paroles. Votre Majord tiendra la sieune; elle ne as soinseudra que des services reudus à la patrie; elle prouvern qu'à se yeux et dans on eveur, quelles qu'aient été les opinions diverses et l'exapération des partis, tous les citoyens sont égaux devent elle, comme là le sout devant la loi;

«Votre Majesté vent aussi oublier que nous avons été les mattres des nations qui nous entourent, pensée généreuse qui ajoute une autre gloire à tant de gloire acquise. «Dejà Votre Majesté a tracé à ses ministres la

route qu'ils doivent tenir: déjà elle a fait connaître à tous les peuples, par ess proclamations. les maximes d'après lesquélles elle vent que son Empire sont désormais gouverné. Point de guerre au debons, si on est pour repousser une injuste agression; point de résetion au dedans; point l'actes arbatzaries; altrés des prepriésés; libre circulation de la peusée; tele sont les principes que vous avez conservés.

«Houreux, Sire, cenx qui sont appelés à coupèrer à tant d'actes sublimes. De tels bienfaits vous mériteront dans la postérité, é-ex-d-dire lorsque le temps de l'adulation sera passé, le nom de Père de la patrie; ils secont gurantis à nos enfants par l'auguste héritler que Votrenos enfants par l'auguste héritler que VotreMagesté s'appréte à couronner au Champ-de-Mai.» Extrait du Mesimer du 97 mars 1815.

Le Conseil d'état avait présenté à l'Empe-

reur l'Adresse suivante:
-Sire, les membres de votre Conseil d'état out pensé, au moment de leur première réunion,

pensé, au moment de leur première réunion, qu'il était de leur devoir de professer solennellement les principes qui dirigent leurs opinions et leur conduite.

alls viennent présenter à Votre Majesté la déiliération qu'ils out prise à l'unaminité, et vousprier d'agréer l'assurance de leur dévouement. de leur reconnaissance, de leur respect et de leuramour pour votre personne sacrée.

Extract du registre des delibérations

 Le Conseil d'état, en reprenant ses fouctions, croit desoir faire connaître les principes qui font la règle de ses opinions et de sa conduite.

«La souvernineté réside dans le peuple; il est la seule souvez légitime du pouvoir. «En 1789, la nation recouquit ses droits, de-

pnis longtemps usurpés ou méconnus, «L'Assemblée nationale abolit la monarchie féodale, établit une monarchie constitutionnelle

et le gouvernement représentatif.

- La résistance des Bourbons aux voux du peuple omens leur chute et leur bannissement du territoire français.

«Deux fois le peuple consacra par ses votes la

ou moins étendue, selon l'intérêt des nations qu'ils gouveruent. La souveraineté elle-même n'est héréditaire que parce que l'intérêt des peuples l'exige. Hors de ces principes, je ne connais pas de légitimité.

nouvelle forme de gouvernement établie par ses représentants. «En l'an viu, llonaparte, déjà couronné par la

Victoire, se trouva porlé an gouvernement par l'assentiment national; une constitution créa la magistrature consulaire.

« Le sésatus-consulte du 16 thermidor an 3 nomma Bonaparte consul à vie.

«Le sénatus-consulte du «8 floréal an xu conférs à Napoléon la dignité impériale et la rendit béréditaire dans sa famille.

«Les trois actes solemela furent soumis à l'acceptation du peuple, qui les consecra par près de quatre millions de votes.

- kimi, pendant vingt-dext ams, les Bourbons avient cosé de réguer en France; ils y étaient onblés par leurs contemporains, étrangers à nos lois, à nos institutions, à nos meeurs, à notre goire; la géréation estuelle ne les connaissait que par le souvenir de la guerre étrangère qu'ils avaient susciée centre la patrie et des dissessions intestines qu'ils y avient allumées.

«En 816, la France fut envahie par les armées ennemies et la capitale occupée. L'étranger crés un précedud gouverneusent provisoire; il assembla la minorité des sénsteurs et les força, contre leur mission et contre leur volonié, à détruire les constitutions existentes, à renverse le trône impérial et à rappeler la famille des Bourbons,

«Le Sénat, qui n'avait de institut que pour connecver les constituites de l'Empire, reconsust his-nêue qu'il n'avait point le pouvoir de les changer. Il décrète que le projet de constitution qu'il avait préparé servit soussi d'acceptation da projet, et que Louis-Sinsisha-Aurier servit proleade Boi des Praquis mussilé qu'il aurait secpté la constitution et juri de l'observer et de la force observer.

+L'abdication de l'Empereur Napoléon ne fut

que le résultat de la nituation multi-urrou- où la France et l'Empereur avaient de fréchies par les francesants de la querier, par la traison et par forcequation de la quistle; Esbezioni, racto pour alget que d'écrit la germe civil est éfeitque de la companie de la querier de la france de pour avec et exte na parenti dériune le contact solement qui visit formé entre les et l'Enpereur, et, quand Nopoléon aurait pa adpreur, et, quand Nopoléon aurait pa adpreur de la comment, il nomait pa sacrifier les devisis de son fils, appréé à régorer aprélait.

«Cependant un Bourbon fut nommé lieutenant général du royaume et pril les rênes du gouvernement.

«Louis-Stanislas-Xavier arriva en France; il lit son entrée dans la capitale; il s'empara du trône, d'après l'ordre établi dans l'ancienne monarchisfoodale.

«Il n'avait point occepté la constituition décrétée par le Sénat; il n'avait point juré de l'observre et de la faire observer; elle n'avait point étéenvoyée à l'acceptation du peuple; le peuple, subjugué par la présence des armées étrangères, ne pouvait pas nobne exprimer librement ni valabbement son vœu.

Sons herr protection, après suive enservier my prince étrage per l'evire fait cronsatte un le trème. Louis-Stanisha-Navier dats le penine et de son nière de la dis-neuvliure manéde son rigue, déclarent sinsi que les autre frantation de la compartie de la constantie de son rigue, destant sinsi que les autre frantait d'une longue réchte; il accords volontairement de par le libre exercice de son autorité rospalue charte constitueiles lipadée endressité volontairement de par le libre exercice de son autorité rospalue charte constitueiles la pode endressité son de répliement et que l'entre de la constitueil de la finite de répliement de la constitueil de la constitueil de libre, qui ne l'exerque point, dont accord n'entre accettée par consourité à ce changement de J'ai reuoncé aux idées du grand Empire, dont depuis quinze aus je n'avais encore que posé les bases. Désormais le bonheur et la consolidation de l'Empire français seront l'objet de toutes mes peusées.

Extrait du Moniteur da 27 mars 1816.

dont les deux cinquièmes n'avaient même plus le caractère de représentants.

"Tous ces actes sont done illégaux. Foits eu présence des armées ennemies et sons la douination étrangère, ils ne sont upe fouvrage de la violeuce; ils sont essentiellement nuis et attentatoires à l'honneur, à la liberié et aux ulvoits du nemule.

-Les adhésions données par des individus et par des fonctionnaires sans mission n'out pu ni ancientir ni suppléer le consentement du peuple, exprimé par des votes solemellement provoquée et légalement émis.

eSi ces adhésions, aiusi que les serments, avaient jamais pu même être obligatoires pour reux qui les out faits, ils auraient cessé de l'être des que le gouvernement qui les a reçus a cessé il'exister.

-La conduite tles ritureus qui, sons ce gouvernement, ani servi l'état, un peut être bilanier, ils sont nelus dignes d'éòges, ceux qui n'ond profité de leur position que pour défendre les intérêts sationaux et s'opposer à l'espirit de r'écrion et de contre-violution qui désobit la France.

» Les Bordons et avient en sairest constantment vidé leurs prosesses : de four-éaux des préteriens de la nobleves fiéble; in déraultées enjections de la nobleves fiéble; in déraultées en le vales de lines in autour le tentre les produitées de l'aux de la commande de la nobleve fiéble de l'aux des la commande de la commande de saires mouvelles à indécharéent le partie toutes les indistinces que le Prauer avoir sequites au prix de son sang, simuni niere hamistiquitées au prix de son sang, simuni niere hamisquites au prix de son sang, simuni niere hamisquites au prix de son sang, simuni niere hamisquites au prix de son sang, simun niere hamisquites de la prima de la commande de la commande de publicate la lejon de homoure de sa destine et de ses deuts publiques, ils en prodigierent la fermidecentou pour la rainir, ile enheèvent la fermiaux braves, leur solde, leurs grades et leurs honneurs pour les donner à des émigrés, à des chefs de révolte; ils voldurent enfin régner et oppri-

mer le peuple par l'émigration.

«Perfondement affectée de son humiliation et de ses mafheurs, le France appelait de tous ses voux son gouvernement national, la Dynadie liée à ses nouvenux intérêts, à ses nouvelles ins-

titutions. — Lorsque l'Empereur approchait de la capitale, les Bouthens out en vain voulnt érjarers, par delisé imprensiées et the serments tardifs à leur chairair constitutionnelle, les outrages faits à la nation et à l'armée, Le temps des illusions était passé, la confince était aliérie pour junais. Airem bras ne s'est armé pour leur défeuse. La mation et l'armée out volé au-devant de leur libétion et l'armée out volé au-devant de leur libé-

nateur.

«L'Empereur, en remonant sur le trène où le peuple l'avait derei, rétablit done le peuple dans sos droits les plus sarrés. Il ne fait que rappère à leur céveitain les decrets des soumbles représentatives sanctionnées par la nation; il resour régirer par le veul principe de légitainél que le France sit reconan et consoré depais vigit-cinq ans, et anguel toutre les autorités a étaient liées par des serments dont la volunté du peuple surrait par soule les dégions de la peuple surrait par soule les dégions.

«L'Empereur est aquels à garantir de nouveau pur des institutions, et il en a pir lenguement dans ses proclamations à la nation et à l'armire, dans ses proclamations à la nation et à l'armire, tout les principes Môteran, la literté de la presse et l'égalité des troits, la liberté de la presse et l'adoltion de la couveau, la liberté de la presse et d'adoltion de la couveau, la liberté de la presse et d'adoltion de la couveau, la liberté de la presse et d'adoltion de la mation l'également d'hu, les propriétés antisondes de toute origine. Findés nationales de toute origine. Findés nationales de toute origine. Findés productes et l'insommitalité des tribunemes, la literature d'apprendance et l'immovibilité des tribunemes, la républica de l'immovibilité des tribunemes.

## 21717. — RÉPONSE

A L'ADRESSE DE LA COUR DE CASSATION.

Dans les premiers àges de la monarchie française, des peuplades guerières s'emparèrent des Ganles. La souveraineté, sans donte, ne fut pas organisée dans l'intérêt des Ganlois, qui furent escluses on n'ement aucuns droits politiques; mais elle le fut dans l'intérêt de la peuplade couquérante. Il n'a donc jamais été vai de dire, dans aucune période de 
l'histoire, dans aucune nation, même en Orient, que les peuples existassent pour les rois : partout il a été cousacré que les rois n'existairent 
que pour les peuples. Une dynastie, créée dans les riconstances qui ont 
créé tant de nouveaux intérèts, ayant intérèt au maintien de tous les droits 
et de toutes les propriétés, peut seule être naturelle et légitime, et avoir la 
confiance et la force, ces deux premiers caractères de tout gouvernement.

Extrait du Meniteur du 27 mars 1815.

## 21718. — RÉPONSE

A L'ADRESSE DE LA COUR DES COMPTES.

Palais des Taileries, 26 mars 1815.

Palais des Tuileries, a6 mars 1815.

Ge qui distingue spécialement le trône impérial, c'est qu'il est élevé por la nation, qu'il est par conséquent naturel, et qu'il garantit tous les intérêts : c'est là le vrai caractère de la légitimité. L'intérêt impérial est de consolider tout ce qui eviste et tout ce qui a été fait en France dans vingt-cinq années de révolution; il comprend tous les intérêts et surtout l'intérêt de la gloire de la nation, qui n'est pas le moindre de tous.

Extrait du Musérur du 17 mars 1818. responsabilité des ministres et de tous les

l'Empereur.

egents du pouvoir.

«Pour mieux consocrer les droits et les obligations du peuple et du monorque, les institutions nationales doivent être revues dans une grande assemblée des représentants, déjà nanomée par

«Jusqu'à la rénnion de cette grande assemblée

représentative, l'Empereur doit exercer et faire exercer, conformément aux constitutions et aux lois existantes, le pouvoir qu'elles lui ont délégué, qui n'a pu lui être enlevé, qu'il n'n pu ab-

gué, qui n'a pu lui être eulevé, qu'il n'n pu abdiquer sons l'assentiment de la nation, que le vocu et l'intérèt général du peuple français lui font un desoir de reprendre. »

Extrait de Noeibrer de et mare 1610.

### 21719. — RÉPONSE

#### A L'ADRESSE DE LA COUR IMPÉRIALE DE PARIS.

Palais des Tuileries, 46 mars 1815.

Tout ce qui est revenu avec les armées étrangères, tout ce qui a rêt fui sans consulter la nation, est nul. Les cours de Grenoble et de Lyon et tous les tribunaux de l'ordre judiciaire que j'ai rencontrés, lorsque le sucrès des événements était eucore incertain, mont montré que ces principes étaient gravés dans le cour de tous les Français.

Extrait de Monitrer du 27 mars 1815

### 21720. — RÉPONSE A L'ADRESSE DU GONSEIL MUNICIPAL DE PARIS

Palais des Tuileries, 26 mars 1815.

J'agrée les sentiments de ma bonne ville de Paris. J'ai mis du prix à entrer dans ses mires à l'époque anniversaire du jour où, il y a quatre ans, tout le peuple de cette capitale me donna des témoignages si tonchants de l'intérêt qu'il portait aux affections qui sont le plus pris donn ceur. J'ai di pour cela devaner mon armée et veuir sent ne confier à cette garde nationale que j'ai créée, et qui a si parfaitement atteint le but de sa création. J'ambitionne de m'en conserver à moi-même le commandement.

Jui ordonné la ressation des grands travaux de Versailles, dans l'intention de faire tout ce que les circonstances permettront pour achever les établissements commencés à Paris, qui doit être constamment le lieu de ma demeure et la capitale de l'Empire. Dans des temps plus tranquilles, j'achèverai Versailles, ce beau monument des arts, mais devenn aujourd'hui un objet accessoire.

Remerciez en mon nom le peuple de Paris de tous les témoignages d'affection qu'il me donne.

Extrait du Mentleur du 27 mars 1815.

### 21721. - AE MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

WINISTER DE LA GERRER, À PARIS.

Paris, s6 mars 1815.

Mon Cousiu, je pense qu'il faut donner l'ordre au général Morand de se rendre à Mantes avec les troupes venues d'Alençon, de Châteauroux et de la Loire, et de centraliser là une armée active, pour se porter partout où il sernit nécessaire.

Napoléon.

D'oprès l'original comm. par M<sup>ast</sup> la maréchole princesse d'Eckmühl.

## 21722. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, s6 mars 1×15.

Mon Cousin, il faut envoyer sur-le-champ M. Denniée, intendaul général de la maison militaire du roi, et les autres employés du même service, au-devant de la maison du roi, qui denande à se sounettre, afin d'en recevoir les chevaux, les armes et l'équipement, etc. Yous sentez l'importance de coasevere tout ce malériel.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm, par Nº la maréchale princesse d'Echmuhl.

### 21723 .- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 26 mars 1815.

Mon Gousin, actuellement que tous les mouvements de l'Est et du Nord sont terminés, il faut former des corps d'observation.

Le 1" sera composé de tous les corps qui sont dans la 16' division. A cet effet, le 1" et le 2' bataillon de tous ces régiments se réuniront au camp. Le 2' bataillon seul et le dépôt resteront dans les places. Vous donnerez au conte d'Érôn l'autorisation de faire les changements qu'il jugern convenables dans les commandants et officiers des gardes untionales. Ce corps d'observation se réunira à Lille. Le a<sup>c</sup> sera commandé par le général Reille, et composé de l'infanterie et de la cavalerie qu'il a avec lui; il se réunira à Valenciennes et Maubeuge.

Faites-moi connaître combien de divisions de cavalerie et d'infanterie on pourrait ainsi former dans le Nord.

Il faudra successivement renforcer ces deux corps d'observation par les 3º bataillons, aussitòt qu'ils auront été complétés par le rappel des semestriers et des congés illimités, ainsi que par les anciens soldats qui rejoindront.

Le 3° corps d'observation sera formé des troupes qui sont à Châlans et dans la s' division militaire. Le duc de Pluisance en conservera provisoirement le commandement; on y enverra un officier plus babile, aussitôt qu'il sera nécessaire. Ce corps se réunira à Mézières.

Le \( \hat{h}^\*\) corps se composera de tont ce qui est dans les 3\* et 4\* divisions militaires. On laissera les 3\*\* bataillons et les gardes nationales dans les places. Le général Gérard commandera ce corps, qui se réunira à Thion-ville.

Le 5° corps sera composé de tout ce qui se trouve dans les places d'Alacre, Le due d'Albinfera le commandera; il le réunira près de Strasbourg, ne laissant que les 3° bataillons et les dépôts dans les places avec les gardes nationales. Donnez-lui l'antorsation de changre dans la garde nationale tous les officiers qui ne seraient pas sèrs.

Le 6° corps sera réuni près de Chambéry, pour couvrir les Alpes. On y enverra les régiments qui sont dans les 7° et 8° divisions. Le général Dessaix les commandera.

Le 7° corps observera les Pyrénées; il sera composé de tous les régiments qui sont de ce côté. Le général Clausel le commandera.

Enfin il y aura un corps de réserve de l'intérieur, qui formera le 8° corps et sera réuni autour de Paris. Il sera commandé par le comte de Lobau.

Faites-moi former cet état des différents corps, afin d'en arrêter définitivement l'organisation.

Réunissez aussi un comité de défense sous la présidence du général Dejean, qui y appellera les officiers du génie qui connaissent le mieux les différentes frontières, pour déterminer les positions convenables où doivent être placés les différents corps d'observation, en répartissant la surveillance des débouchés des frontières entre les différents corps.

Napoléon.

D'après l'original comm. par Mes la maréchale princesse d'Erkarahl.

21724. — A. M. FONTAINE,
PREMIER ARCHITECTE DE L'EMPEREUR, À PARIS.

Paris, a6 mars +815, au soir.

J'ai ordonné à l'intendant de la Couronne de me faire un rapport sur les travaux à faire; mais, comme mon intention et de ne pas perdre un moment, je vous autorise à remettre dès demain en activité les ateliers de la nouvelle galerie et les travaux extérieurs du Louvre. Employez les ourirers nécessiers pour dépenser so, ooo france, indépendament de ceux que vons mettres à la démolition des maisons qui m'appartieunent sur le Carrousel. S'il était possible, je désirerais même démolir mes écuries; mais est-il possible de les remplacer?

D'après la minute. Archères de l'Empire

21725. -- AU COMTE CARNOT,

Paris, a6 mars 1815.

Monsieur le Comte Carnot, je recevrai dimanche prochain l'Université, en même temps que l'Institut. Je désire donc que l'Université soit promptement organisée. Présentez-moi un projet de décret pour la rélablit telle qu'elle était organisée l'innée dernière. Proposez-moi, en même temps, les personnes que je dois nommer pour cette réorganisation. Éxerne celles qui, telles que le sieur de Bonald, ont énoncé des principes obscurs, propress à égarer l'opinion et à corrompre la jeunesse. Je désirerais que vous pussiez me remettre ce travail mercredit prochain.

NAPOLEON.

D'apres la copie. Archives de l'Empire

1 Voir le Moniteur du s" avril.

17410

### 21726. - AU VICE-AMIRAL DUC DECRÈS,

MINISTRE DE LA MARINE, À PARIS.

Paris, 97 mars 1815.

Mousieur le Duc Decrès, faites-moi connaître ce que Brest, Rochefort, Toulon, Cherbourg et les autres établissements maritimes peuvent m'offrir en troupes, en équipages, en ouvriers des arsenaux pour la défense de ces villes.

Concertez-vous avec le ministre de la guerre pour me présenter le commandant d'armes ou le gouverneur à envoyer dans ces grands établissements.

Il est nécessaire que le général de terre qu'on enverra ait la confiance des troupes de terre et des marins, afin que les administrations concourent d'un bon accord à toutes les opérations que les circonstances pourraient éviger.

Napoléon.

D'après l'original comm. par N° la durboue Decris.

21727. - A M. GAUDIN, DUC DE GAÊTE,

MINISTRE DES FINANCIS, À PARIS.

Paris, 27 mars 1815.

Vonsieur le Duc de Gaéle, on a destituic plusieurs recevurs généraux et beaucoup de receveurs particuliers. On a destituié également en Bourgogue un grand nombre d'agents forestiers, parce qu'ils étaient armés pour reposser l'invasion de l'ennemi. On a enfin fait de nombreux chaugements dans toutes les administrations de finances. Mon intention est de remettre en place lous les employés destitués, contre lesqués il n'y aura pas en de reproches fondés, et notamment les militaires.

Je désire que vous me fassiez incessamment un rapport sur tous les changements qui ont eu lieu.

NAPOLÉON.

D'agers la orpir. Archives de l'Empire.

# 21728. - AU COMTE CARNOT,

Paris, 27 mars 1815.

Monsieur le Comte Carnot, avant remis les gardes nationales dans votre ministère, il est indispensable que vous formiez sur-le-champ un bureau, dirigé par un officier supérieur, pour prendre connaissance de tout ce qui a été fait relativement aux gardes nationales, et faire, sans délai, tous les changements convenables dans les chefs. Mon intention est d'organiser la garde nationale dans toutes les parties de l'Empire, mais surtout dans les bonnes provinces, en Dauphiné, en Franche-Comté, en Alsace, en Lorraine, dans les Vosges, dans les 3° et 4° divisions militaires, dans la 2°, dans la Champagne, dans la Picardie et dans les départements du Nord. Il faut qu'une partie soit armée et puisse servir et protéger le territoire; mais il fant la faire commander par des officiers réformés, ou par des personnes sur le patriotisme desquelles on n'ait aucun doute. Cette opération est si importante, qu'aussitôt qu'il sera possible je désire avoir votre rapport sur l'organisation de votre bureau des gardes nationales, qui sera chargé de tous les détails et des nominations à tous les emplois.

Jo pense qu'en attendant vous devez autoriser le comte d'Érlon à opter dans la 5' division tous les changements d'ôliciers qu'il craire utiles et qui seraient urgents. Donnez la même autorisation au duc d'Allmfera, pour l'Alsace; au général Gérard, pour les 3' et 1'é divisions; au duc de Plaisance, pour la 1's; au général Lassicette, pour la 7'; au général Lessing, pour la 8'; au général Lassicette, pour la 7'; au général Dessaix, pour la 1's; au général Morand, pour la 1's; au général Calmell; pour la 3'è; au général Morand, pour la 1's; au général Calmell; pour la 1's; et 2 s', et au général Morand, pour la 1's; au général Calmell; au cour la 1's; au général calmell; au cau d'évaluis sur ce qui se passe à Nimes, c'est-à-dire dans les 9' ét 1 o' divisions; mais vous pouvez donner au général Delaborde, qui est là, l'autorismais vous pouvez donner au général Delaborde, qui est là, l'autorismais vous pouvez donner au général Delaborde, qui est là, l'autorismais vous pouvez donner au général Delaborde, qui est la leur donnat ce pou-

voir, faites une circulaire pour leur faire connaître qu'on doit placer, de préférence, les officiers réformés ou qui ont servi, et ôter tous ceux qui, par leurs intérêts ou leurs opinions, seraient contraires à la cause nationale. Cette opération est urgente et doit se faire sans délai.

Pour que cette opération marche d'ensemble, il faut que toutes les autorités soient épurées; mais ce travail serait trop long s'il fallait attendre qu'il partit de Paris. Je pense qu'il faudrait, par une circulaire. autoriser les préfets à suspendre les sous-préfets, les maires et autres autorités qui ne seraient pas attachés au gouvernement impérial. Mandez aussi aux préfets de vous faire connaître tons les déplacements qui ont eu lieu dans les diverses administrations ou régies de leurs départements, et surtout dans les eaux et forêts, d'où l'on a ôté de bons citoyens pour placer des émigrés. Vous antoriserez, en conséquence, les préfets à se concerter avec le général commandant la division, pour rectifier les déplacements qui auraient eu lieu dans les administrations de leurs départements, en haine d'opinions politiques, etc. Ils pourront déplacer, à cet effet, ceux qui auraient été nommés depuis le 1" avril 1814, et rétablir ceux qui seraient dans le cas de reprendre leur place. Vous leur ferez connaître que cette latitude extraordinaire de pouvoirs que vous leur donnez après avoir pris mes ordres ne doit être que pour quinze jours, à dater de la réception de votre lettre. Faites part aux généraux commandant les divisions de cette décision. Vous aurez soin, aussitôt que vous serez instruit des déplacements, de m'en rendre compte sur-lechamp, pour que je confirme ou rapporte les mesures provisoires que les préfets auraient prises.

Napoléon.

D'après la copie. Archives de l'Empire.

21729. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Peris, 97 mars 1815.

Mon Cousin, mon intention est que vous me présentiez un plan pour mettre à l'abri d'un coup de main les places de la Fère, Soissons et de Château-Thierry. Il faudrait que ces trois places, et surtout la Fère, fussent en état de défense dans trente ou quarante jours.

Vaporéox

D'après l'original comm. per Mes la maréchale princesse d'Échmuhl.

### 21730. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, s7 mars 1815.

Mon Cousin, il parnit que le due d'Anguelleme était le 38 en avant. d'Avignon, couvrant la Provence. Je suppose que les événements de Paris leur feront sentir la nécessité de s'en aller. Cependant, comme il a derrière lui l'Espagne, il serait nécessaire de se prépeare à dissiper ce rasemblement. Faits-moi connaître les troupes qu'il y a en Lanquedoc et en Provence, et qui les commande; joigne-y l'état des troupes qui sont sur la rive gauche de la Loire, en y comprenant Orléans, afin d'organiser tout cela et de pacifier tout le Midi. Le général Clausel, qui est de ce ôté, commandera le corps d'observation qu'il sera nécessaire de former du côté des Pyréoées.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M\*\* la maréchale princesse d'Erkavità

## 21731. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 27 mars 1815.

Mon Cousin, il y a cn France quarante-buit escadrons de cuirassiers; je désire no finere trois division d'observation. Présentez-moi un projet d'organisation de ces trois divisions, et indiquez-moi le lieu où sont les régiments, pour les former. J'ai soixante escadrons de dragons; je désire égglaement eu former quatre divisions de réserve, ce qui ferait sept divisions de réserve, ce qui ferait sept divisions de réserve, lormant plus de cent escadrons. On attacherait une batterie d'artillerie fégré à chaque division.

Je voudrais spécialement réunir ces deux armes en Flandre et en Alsace. Les lanciers, les hussards et les chasecurs seraient attachés aux differents corps dont je vous ai ordonné la formation ce matin; mais les sept divisions de cavalerie seraient sous les ordres de trois généraux supérieurs de cavalerie. Il entrait, je crois, dans les moyens de votre budget, d'acheter 7 ou 8,000 chevaux; je pense qu'il faudrait donner suite à cet achta, fân d'avoir ces divisions en dêt. Présente-moi le travail.

Fai dicté hier, à un de vos chefs de division, des ordres pour rappeller les militaires en semestre et en congés illimités. Il parait que le a différence consiste en ce que les semestriers étaient soldés et que les congés illimités no l'étaient pas. Il faut que l'une et l'autre classe rejoigne ses d'arpeaux, afin de pouvoir compléter les 3 " et fabatilions. Les officiers à la demi-solde serviront à former les 5" bataillons, qu'on cherchera ensuite à compléter.

J'ai également ordonné la formation de douze régiments de jeune Garde. Présentez-moi une circulaire pour rappeler tous les vieux militaires qui ne sont ni en semestre ni en congé, pour entere dans cette formation. Le surplus que cet appel donnera, on l'emploiera pour les à" et 5" hatuillos. Par ce moyen, l'armée arrivera à un premier état respectable.

Mon intention est que chaque division d'infanterie ait une batterie d'artillerie à pied et, indépendamment de ce, quelques batteries de réserve de 12.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M\*\* la maréchale princesse d'Eckesubl.

21732. — AU MARÈCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 27 mars 1815.

Mon Consin, donnez ordre que tous les fusils qui se trouvent dans les manufactures d'armes soient dirigés sans délai sur Vincennes, et qu'à compter de ce jour tous les produits reçoivent la même destination. Sous le nom de Vincennes, je comprends la Fère, qui en est la succursale. Faites venir de Corse à Toulon les 5, go o fusils qui se trouvent à Bastia: ces armes sevont réparées dans les atchiers de Toulon. Le ministre de la marine a l'ordre d'expédier un bâtiment pour les transporter de Bastia à Toulon.

Făites venir à Paris les fusils à réparer qui se trouvent à Montpellier, 14,600; à Perpigman, 20,600; à Toulouse, 13,800; à Bayoune, 17,200; total, 66,200. Faites disposer à Paris, Versailles et la Fêre des ateliers pour réparer promptement ces 66,200 fusils. Comme ils proviennent du désarmement des troupes, ils doivent avoir besoin de peude réparations; on pourra en réparer 2,000 par jour. Ces fusils arriveront successivement à Paris, et, en attendant leur arrivée, on fera les réparations des 400 ou ui sont en marssin.

Ainsi, avant quarante jours, on aura à Paris : fasils réparés, 70,000; existants don en route, 30,000; existants dans les manufactures ou fabriqués, jusqu'au 1" mai, 20,000; fabrication de mai, 20,000; total, 164,000. Si l'on ajoute à ce nombre la fabrication des sept derniers mois, à raison de 24,000 par mois, 168,000,000 naura 312,000 pour le nombre total des fusils qui existeront à Paris à la fin de l'année.

Dans les grandes places du Nord et dans les grands établissements maritimes, faites monter des ateliers pour les réparations d'armes, Si l'on a besoin du Grand-Commun de Versailles pour l'établissement de ces ateliers, je le ferai rendre. Paites établir un atelier à Lyon, et dister-y transporter le liers des sisis qui sont à Grenoble, afin d'avoir 30,000 fusils à Lyon. Comme il n'y a à Auxonne ni armes à réparer ni armes neaves, faites-y transporter 10,000 fusils de Grenoble, moitié en état, moitié à réparer, de sorte que les 61,000 fusils de Grenoble seront répartis ainsi qu'il suit : à Auxonne, 10,000; à Lyon, 95,000; à Valence, 5,000; à Grenoble , 1,000; toll, 61,000.

A Mézière il ya s 4,000 fuilis i faite-en transporter 10,000 à Soisson. A Strasbourgi il ya s 3,000 fuilis neud 5, faite-en transporter 10,000 à Phalabourg. Il restera encore à Strasbourg 13,000 fusils neufs. plus 8,000 à réparer, qui le seront en moins de quarante lours, ce qui donnera s 1,000 fuils. Il n'y a à Metz que 3,500 fuils; il y en a 17,600 à réparer; donnez ordre que ces réparations soient faites promptement. Cest à Metz qu'il avant falla 10,000 fuils neufs.

Faites mouter à Paris des ateliers pour monter (no fisis) par jour, avec des pièces de rechange. Cela donnera du travail à la ville; faites venir des canous de tous côtés el faites monter un atelier de platines en cuivre. Faites voir si lon peut avoir en Angleterre ou eu Suisse 100,000 fuils); vous souvez en faire acheter insuria 200,000

Napoléon.

D'après l'original comm. par M\*\* la maréchale princesse d'Eckmühl.

## 21733. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTEE DE LA GUERRE, 4 PARIS.

Paris, 27 mars 1815.

Mon Cousin, je désire avoir l'état de situation des divisions qui composent les 1", 3", 3" et 6" corps. C'est avec cette armée (hormis la division de Belfort) que j'agirai. Ily réunirai ma Garde, et je parviendrai à avoir dans mes mains une force mobile de 80,000 hommes.

Le suppose que vous avez donné des instructions pour que, en cas d'évémemes imprévus, les généraux leille et d'Échou se retirent detrière la Sambre, et que vous avez mandé au général Vandamme de porter ses troupes sur Rocrey et sur Mézières. Il est important aussi, comme je vous l'ai fait connaîtier, que le 6' corps se réunisse promptement à Laon.

L'armée du Nord sera la principale armée; c'est donc sur celle-là que vous devez porter votre attention. Veillez à ce qu'il y ait des cartouches et des coups de canon à Soissons, à Guise, à Avesnes, à Paris; il en faut aussi à Maubeuge, Condé, Valenciennes, Landrecies, Philippeville, Il faut enfin tout prévoir et n'omettre aucune préeation.

Un bon ordonnateur, un payeur général, un général d'artillerie, un directeur du parc, un général du génie paraissent indispensables pour cette armée, dont le grand quartier sera probablement porté à Soissons.

Donnez des ordres à tous les corps de retirer leurs troupes des places et d'y faire rentrer les gardes nationales. Que ces troupes soient mises dans de bons cantonnements, en ayant soin de placer sur les derrières les parcs, les munitions, etc. Le peuse que les Alsaciens doivent être maintenant dans les places. Donnez au général Bapp des instructions pour qu'il réunisse ces diverses divisions. Comme il serait possible que nos communications avec Strasbourg fussent interceptées, cest pricipalement dans cette ville qu'il ne faut laisser que le nécessaire, pour pouvoir, si les circonstances l'exigeaient, reployer notre artillerie et nos dépôts sur Virr., Soissons, la Fére et Paris,

Faites-moi faire une uote de ce qui s'est passé dans les autres campagnes. Dite-moi quel a été le résultat des opérations combinées des armées de la Moselle et du Rhin, quelle position l'une et l'autre de ces armées ont d'u prendre pour se trouver en mesure de se combiner.

Je suppose que vous avez donné des ordres pour le fort de Vauban et pour les redoutes sur le Rbin.

La division qui se rend à Belfort ne fera point partie du 6° corps, unais d'un corps d'observation du Jura qui sera commandé, ainsi que la 6° division militaire, par le général Lecourbe. Il faut done lui adresser des ordres el lui envoyer un officier du géuie pour les retranchements à faire dans le Jura.

Envoyez-moi le plan sur les moyens de fortifier les hauteurs de Lyon I serain nécessaire d'y établir quelques redoutes. Cette ville, étant aphaéve entre deux rivières, pourrait être mise faeilement en état de défense. Je crois même qu'il doit y avoir une enceinte. Ne serait-il point convenable assis d'établir, au pont de la Guilloitère, du côté du finabourg, d'abord une barrière, ensuite une bouue et solide porte de deux jous centre-forts, ce qui la mettrait à l'abri de toute attaque de troupes fégères, et même de quelques pièces de campagne? Lorsque l'attaque deviendrait sérieuse, on aurait alors la ressource de couper le pont.

Je suppose que vous avez douné des ordres pour les travaux de Grenoble.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. por M<sup>es</sup> la maréchale princesse d'Eckmuhl

## 21734. - AU MARÉCHAL NEY, PRINCE DE LA MOSKOVA,

EN MISSION, À LILLE.

Paris, 27 mars 1815.

J'ai recu votre lettre du 25 mars à onze heures du matin. Le comte d'Erlon doit être installé dans son commandement. Le général Reille et le général Exelmans, qui est sous ses ordres, doivent être en marche pour renforcer les places du Nord. Parcourez toute la ligne depuis Lille jusqu'à Landau, et envoyez-moi votre rapport et vos observations. Envoyez-moi des notes sur les commandants militaires et sur les officiers d'état-major. Quant à ceux qui sont des nôtres, dites-moi votre opinion sur leur habileté. Donnez-moi les mêmes renseignements, 1º sur les colonels et officiers de troupes, indiquez-moi ceux qu'il faudrait changer comme mal choisis; 2º sur les préfets, sous-préfets et maires qu'il serait urgent de remplacer; 3º sur la force des gardes nationales, sur leur armement et sur les chefs qu'il serait important de changer. Enfin jetez un coup d'œil sur l'armement et l'approvisionnement des places. Revenez après cela à Paris. Je désire que vous ni'envoyiez votre rapport de chaque place où vous passez. Prenez aussi sur votre route des renseignements, et recueillez toutes les nouvelles qui courent sur la position qu'occupent les troupes belges, hanovriennes et autres qui nous seraient opposées, ainsi que sur leurs mouvements.

D'après la minute. Archives de l'Empire.

### 21735. - AU MARÉCHAL SUCHET, DUC D'ALBUFERA, COMMANDANT LA 5° DIVISION MILITAIRE, À STRASBOURG.

Paris, s7 mars 1815.

Mon Consin, j'ai reçu votre lettre du a/1 mars. Vous savez l'estime que je vous ai toujours portée depuis le siége de Toulon. J'ai vu avec plaisir la conduite patriotique que vous avez tenue dans ces dernières circonstances. Je vous verrai avec plaisir à Paris, pour vous renouveler l'expression de mes sentiments.

D'après la minute. Archives de l'Empire.

### 21736. - AU CAPITAINE DUMOULIN,

OFFICIER PORDONNANCE DE L'EMPEREER, À PARIS.

Paris, 27 mars 1815.

Bendez-vous à Chartres; vous me ferez connaître le uombre de troupes qui s'y trouvent, celles qui en sont parties, l'esprit qui règne parmi elles et les habitants, les noms des sous-preffets, des maires, par qui ils out été nommés, et généralement tout ce qu'il est important de savoir pour mon service. De là, vous vous rendrez à Orfsens, à Blois, à Tours, à Angers, à Napoléonville, à la Rochelle, à Bordeaux, pour remplir la mem mission; vous mécrirez de claque ville en grand détail. Vous me donnerez tous les renseignements que vous pourrez avoir sur le due d'Angoulème et sur le nombre de troupes qu'il a avec lui. Vous prendrez note de tous les prefets qui sont arrivés. Comme officier d'ordonnance, vous pourrez voir les généraux commandant les divisions. les préfets en maires, officiers de gendremerie, etc. mais sans exiger rien d'eux en vertu de vos ordres. Ce n'est qu'en parlant avec eux que vous pourrez faire vos observations et connaître l'opinion.

Vous enverrez vos dépêches par la poste, à moins qu'elles ne soient très-pressées.

D'après la minute. Archives de l'Empire.

Même lettre à l'officier d'ordonnance Saint-Yon, envoyé en mission dans les départements de l'Est et du Nord.

### 21737. - DÉCRET '.

Palais des Tuileries, a8 mare 1815

Antica Francia. L'Empereur appelle tous les sous-officiers et soldats qui ont quitté l'armée, par quelque raison que ce soit, à rejoindre leurs corps et à courir à la défense de la patrie. Il leur donne la promeses spéciale que, aussitôt que la paix actuelle sera consolidée, ceux qui auront rejoint en conséquence du présent décret seront les premiers qui obtiendront des congés pour rentrer dans leurs foyers.

'La minute de ce décret est. en physicurs endroits, modifiée et corrigée de la main de l'Empereur.

Aar. 2. Tons les sous-officiers et soldats qui ont servi dans la vicille Garde, infanterie, cavalerie et artillerie, ainsi que dans la jeune Garde, et qui sont maintenant chec eux par congé ou par permission autre que par sensetre, rejoindront à Paris pour reprendre leurs rangs. Ceux des sous-officiers et soldals appartenant à d'autres cops seront lenns de les rejoindre dans les lieux indiqués par le tableau ci-joint. Toutefois ils seront les maîtres, s'ils ont servi plus de trois ans dans un autre corps et s'ils le préferent, de le rejoindre.

ART. 3. Les militaires compris dans l'article précédent qui seront jugés susceptibles de la réforme ou d'être libérés du service recevront leur congé absolu.

Ant. A. Il sera eréé six régiments de trailleurs et six régiments de voltigeurs de la jeune Garde Impériale. Ces douze régiments seront organisés à Paris par le lieutenant général conte Drouot. A cet effet, les autres soldats en congé illimité qui réuniront les qualités requises seront dirigés sur Paris, pour entrer dans la composition de ces régiments, conformément at abbaeu c-joint.

Arx. 5. Dans chaque régiment d'infiniterie, les deux premiers batalions seront complétés par la 3°; dans chaque régiment de troupes à cheval, les trois preniers escadrons seront complétés par le 4°. Les 3° hatalilons et les 4° escadrons seront ensuite portés à leur complet par les hommes rappelés en verte des articles et et au présent dérect. L'excédant de ces hommes sera employé successivement à former un 6° batalilon (dont le cadre en officiers, sons-officiers et soldats, sera complété sans délai) dans chaque régiment d'infiniterie, et un 5° escadron dans chaque régiment d'infiniterie, et un 5° escadron dans chaque régiment de troupes à cheval (dont le cadre sera complété en officiers et sous-officiers suss déai).

Aar., 6. Il sera eréé un cadre, en officiers, d'un 5° bataillon. Ce cadre era complété en sous-officiers et soldats, lorsque notre ministre de la guerre l'ordonnera. Les 3°°, 4° et 5° bataillons resteront jusqu'à nouvel ordre au dépôt. Les 1°° et 3° bataillons seront seuls mis en activité de service.

Ant, 7. Tous les officiers qui ne seront point compris dans les cadres

organisés en vertu des articles précédents resteront en congé dans leurs domiciles, où ils continueront à recevoir la solde d'activité de leur grade, comme disponibles, jusqu'à ce qu'il leur soit donné une destination.

Ast. 8. Au moyen des dispositions du présent décret, l'ordonnance du g mars, qui avait prescrit la formation de bataillons départementaux et d'autres corps, sous diverses dénominations, demeure abrogée et de nul effet.

ART. 9. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Napoléon.

D'après la minute. Archives de l'Empire.

21738. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERGE, À PARIS.

Paris, \$8 mars 1815.

Mon Gousin, en attendant que vous m'ayez remis le travail pour la formation des différents corps, il est urgent que vous donnier ordre au genéral Reille de s'avancer sur Valenciennes et au comte d'Erlon de réunir son corps sur Lille; bien entendu que les troupes ne seront pas placées d'une manière hostile, et que Reille occupera Valenciennes, Maubeuge et autres débouchés.

Napoléon.

D'après l'original comm. par M\*\* la maréchale princesse d'Eckmühl

21739. — AU GÉNÉRAL CAULAINCOURT, DUC DE VICENCE, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, À PARIS.

Paris, a8 mars 1815.

Monsieur le Duc de Vicence, je désire que vous chargiez Bignon de faire une histoire du congrès de Vienne. On imprimerait à la suite toutes les pièces et les extraits convenables des dépèches de Talleyrand. Cet ouvrage peut être utile, en faisant voir l'avidité et l'injustice de l'étranger. Toutefois ce n'est que quand il sera fait qu'on pourra voir s'il convient d'imprimer.

l'attache aussi beaucoup d'importance à faire faire l'histoire de tous les traités de mon règne, tels que ceux de Campo-Formio, Lunéville, Amiens, Presbourg, Tilsit, Vienne et de toutes les affaires de Bayonne, avec les pièces originales, mes lettres et les réponses des souverains, Ce travail me semble tenir de près à l'histoire et à la gloire de la nation et à la mienue, puisqu'il doit placer ces événements sous leur vrai point vue. Quant aux affaires de Bayonne, on pourrait s'adresser au roi de Naples, pour avoir aussi toutes les lettres et les pièces des princes qu'il a reçues dans le temps.

Présentez-moi un homme capable, qui pourrait être chargé de ce

Il est nécessaire que vous envoyiez tous les jours au Moniteur des articles, datés de différents pays, pour faire connaître ce qui se passe; par exemple, les différends de la Suède avec le Danemark pour la Poméranie; les différends avec la Saxe, avec la Bavière, avec le prince d'Orange, qui ne veut pas céder les états de sa Maison en Allemagne, etc. Il fant ainsi alimenter la curiosité publique, en rédigeant les articles dans un bon sens, qui mette au jour l'avidité de toutes les nuissances.

NAPOLÉON.

D'après la couie. Archives des affaires étransère

### 21740. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 29 mars 1815.

Mon Cousin, il faut mander au général Morand que, la Bretagne, Nantes, Angers et les bords de la Loire étant assurés, il est nécessaire qu'il se porte avec des forces convenables sur l'extrémité de la 13° division et sur les confius de la 11°, afin de soutenir le général Clausel et de terminer les affaires depuis la Dordogne jusqu'aux Pyrénées. Il serait nécessaire aussi qu'il dirigeat une autre colonne de troupes, formée de celles qui sout le plus à portée, sur Toulouse, afin de terminer également dans cette partie du Midi. Anssitôt qu'il s'apercevrait que les affaires sont terminées, il arrêterait le mouvement de ses troupes. Cependant il faut agir et pacifier tant qu'on n'aura pas la certitude que le mouvement est apaisé.

NAPOLÉON.

D'oprès l'original comm. par M" la maréchale princesse d'Eckmuhl.

# 21741. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 29 mars 1815.

Mon Cousin, j'ai reçu votre état de situation des régiments de cavalerie au s' mars. Notre cavaleire ne me paraît pas dans une situation satisfuisante. J'aurais désiré avoir l'état des hommes qui composent chaque régiment et l'état des selles. Si on n'a pas perdu les selles, il devrait y en avoir une grande quantité.

Sur les 3 ou 4,000 chevaux provenant de la Maison du roi, il faut eu faire donner:

1,00 à la Garde, savoir : 210 aux grenadiers, afin de les porter à 800; 300 aux dragons, afin de les porter à 800; 300 aux chasseurs, afin de les porter à 800; 300 aux lanciers rouges, afin de les porter à 800; 190 à la gendarmerie d'élite;

610 aux carahiniers, savoir : 306 au 1er régiment et 304 au 2e;

1,390 aux cuirassiers, savoir: 20 au 1er régiment, 40 au 2e, 180 au 3e, 180 au 4e, 270 au 5e, 50 au 6e, 180 au 7e, 40 au 8e, 60 au 9e. 40 au 10e, 230 au 11e, 100 au 12e.

Total, 3,000 chevaux.

Donnez l'ordre positif au o' régiment, qui est à Sarrelouis; au 6°, qui est à Strasbourg; au 7°, qui est à Abeville; au 9°, qui est à Colmar; au 10°, qui est à Schlestadt; au 11°, qui est à Thionville, et au 10°, qui est à Lille, de compléter dans l'espace de dix jours l'achat de leurs chevaux.

Par ce moyen, tous les régiments de grosse cavalerie seront portés à 500 chevaux, sans faire plus ou moins d'achats.

Il faut aussi prendre des mesures pour que les marchés de 954 chevaux, que les régiments de dragons ont passés, soient sur-le-champ réalisés, ainsi que pour les 332 chevaux de lanciers, les 515 de chasseurs et les 258 de hussards; ce qui fait les 3,239 qui étaient portés au budget de 1815.

Le désire porter tous les régiments de dragons à 500 chevaux, tous eeux de lanciers à 600, tous ceux de bussards à 600. Yous me ferez connaître le nombre d'hommes existant actuellement, et, s'il y avait des régiments qui n'eussent pas les 700 hommes nécessaires pour avoir 600 chevaux, on les verserait de l'un dans l'autre.

Quant au meilleur moyen de se procurer les chevaux qu'il faudra, je pense qu'il faut laisser subsister les marchés et établir à Versailles un dépôt do les régiments enveront leurs hommes à pied et où l'on payera comptant et à prix fixe les chevaux que les cultivateurs amèneront. Cette mélhode m'a déjà réussi et dispensé des intermédiaires entre les paysans et le gouvernement.

l'aurai donc 4 régiments de la Garde, 3,200; 14 régiments de grosse cavalerie, 7,000; 15 régiments de dragons, 7,500; 6 régiments de lanciers, 3,600; 15 régiments de chasseurs, 9,000, et 7 régiments de bussards. 4,200.

Récapitulation. — Cavalerie de la Garde, 3,200; grosse cavalerie. 14,500; cavalerie légère, 16,800; total, 34,500 chevaix.

Faites-moi connaître la dépense que cela occasionnera.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par Mes la maréchale princesse d'Eckmühl

21742. — A M. FOUCHÉ, DUC D'OTRANTE,

MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE, À PARIS.

Paris. 19 mars 1815.

Je vous envoie une note. Faites sur-le-champ mettre le séquestre et prenez des metures pour récupére ces talheau, ils apparteniaient au prince Joseph; je les avais fait veuir d'Espagne; et, s'ils ont une si grande valeur qu'on dit, ils pourraient être fort utiles pour faire un fonds pour ces pauvres réfugiés espagnols.

D'après la minute. Archives de l'Empire.

#### 21743. --- DÉCRET.

Palais des Tuiteries, 20 mars 1815.

ARTICLE PREMIER. À dater du présent décret, la traite des noirs est abolie.

Il ne sera accordé aucune expédition pour ce commerce, ni dans les ports de France, ni dans ceux de nos colonies.

Ast. 2. Il ne pourra être introduit, pour être vendu dans nos colonies, aucun noir provenant de la traite, soit francaise, soit étrangère.

ART. 3. La contravention au présent décret sera punie de la confiscation du bâtiment et de la cargaison, laquelle sera prononcée par nos cours et tribunaux.

Arr. 4. Néanmoins les armateurs qui auraient fait partir, avant la publication du présent décret, des expéditions pour la traite, pourront eu veudre le produit dans nos colonies.

Art. 5. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

NAPOLÉON.

Estrait de Mexièrer de 50 mars 1816.

### 21744. --- AU VICE-AMIRAL DUC DECRÈS,

MINISTRE DE LA MARINE, À PARIS.

Paris, 30 mars 1815.

Monsieur le Duc Decris, la godelete napolitaine qui arrive à Toulon vient pour avoir des nouvelles; c'est une opération concertée. Expédiec trois officiers adroits, vingt-quatre heures l'un après l'autre, avec une copie chiffrée de la lettre que vous remettra le ministre des sflaires étrangères. Ils remetront cette lettre, ainsi que le Monieur depuis le voi più qu'à ce jour, au commandant de la goëlette. Expédiez un de ces officiers par Gap, un par Arles et l'autre par la droite ligne. Il faut que es soient des gens du pays. Renvoyex au ministre des relations extérieures la correspondance relative à Monaco. Enfin rétiérez, autant qu'il sera nécessaire, I envoi d'officiers pour porter vos lettres, des nouvelles et des journaux sur Toulou. En pour porter vos lettres, des nouvelles et des journaux sur Toulou. En pour porter vos lettres, des nouvelles et des journaux sur Toulou. En pour porter vos lettres, des nouvelles et des journaux sur Toulou.

D'apres la minute. Archives de l'Empire.

XXVIII

### 21745. — A JOACHIM NAPOLÉON, ROI DE NAPLES<sup>1</sup>, à naples.

Je suis arrivé. Jai traversé la France. L'armée, le peuple, les campagnes, les villes sont venus au-devant de moi. Je suis entré le so mars dans Paris à la tête du camp d'Essonne, sur lequel le roi comptait. Il s'est refiré à Lille, où il est arrivé le 93. Le 24, voyant que la garnison refusait l'eutrée de la ville à sa Maison, et qu'il était sur le point d'être prisonnier, il s'est retiré en Augleterre: toute sa famille en a fait antant.

Toute la France, hormis Marseille, dont je n'ai pas encore de nouvelles, a arboré les couleurs nationales. Tout est à l'enthousiasme, Les vieux soldats courent en foule à leurs drapeaux, et les campagnes sont décidées à tous les sacrifices.

l'ai une armée en Flandre, nne en Alsace, une dans l'intérieur, une qui se forme dans le Dauphiné.

Jusqu'à cette heure, je suis en paix avec tout le monde.

de vous soutiendrai de toutes mes forces. Je compte sur vous. Aussidu que Marseille aura arboré la coeral tericolore, envoyez de vos bătiments pour que nous puissions correspondre, car je crains bien que la correspondauce par l'Italie ne devienne difficile. Euvoyez-moi un ministre, je vous en enverar un sur une frégate dans peu.

VAPOLEON.

D'oprès l'original comes, par M. le beres Erseuf

# 21746. -- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 3o mars 1815.

Mon Cousin, j'ai donné le commandement de la 13° division au général Morand. Dites-lui de réunir le 40° régiment de ligne, qui est à Ro-chefort; le 61°, qui est à Nantes; le 71°, qui est à la Rochelle, ainsi que

<sup>1</sup> Cette lettre est tout entière de la main de l'Empereur,- 1 Sans date : présumée de la fin de mars.

toute la cavalerie qui se trouve dans la division et une batterie d'artillerie. Qu'il se mette à la tête de ces troupes et qu'il s'approche de Bordeaux, sfin de faire la réunion des troupes, deu chasser la duchesse d'Angoulème et de Baciliter le mouvement du général Clausel. Le général Clausel. Le général Clausel. Le général Clausel chassifie qu'il ser ambitre de sa division, mettra en état le dille de Bayonne. Si le général Morand apprend en route que la duchesse se partie et que le général Clausel est amitre de Bordeaux, il se dirigiera du côté de Toulouse pour dissiper les rassemblements, se réunir à la division de Nimes et arrêter le duc d'Angoulème. Pendant ce mouvement, le lieutenant général Morand donnera le commandement à un bon général des de la promptitude dans l'exécution de ces opérations. Qu'aussiblt que Bordeaux sera soumis il en laisse le commandement qu'agénéral Clausel et se combine avec lui.

Prévenez le général Dessaix, qui commande à Lyon, de faire marcher deux pièces d'artillerie, 300 hommes de cavalerie et 400 d'infanterie au pont de la Drôme. Si les Marseillais s'avançaient, qu'il organise uu millier d'hommes à Lyon et à Valence pour renforer sa colonne.

Recommandez au général Lasalcette de maintenir libre le Dauphiné, et donnez-lui une colonne d'infanterie et de cavalerie, qu'il placera à Gap avec les gardes nationaux du Dauphiné.

Euroyez plusieurs Provençaux au priuce d'Essling pour l'instruire que des forces considérables marcheront sur Nimes et sur Toulouse. et qu'il est temps qu'il rassemble ses troupes et qu'il montre un peu d'énergie.

Vous investirez le général Morand d'un pouvoir extraordinaire pour commander les quatre colonnes mobiles qui agiront sur le pays entre la Loire et le Midi.

Vous lui ferez connaître qu'il est autorisé à employer les officiers du pays, réformés ou à la suite.

Vous lui enverrez un millier d'exemplaires du Moniteur depuis le 20 mars jusqu'à ce jour, afin qu'il les répande partout, à Laval, la Flèche et Tours. Mandes-lui qu'il peut laisser à Angers une colonne mobile composée d'un régiment de cavalerie, d'un régiment d'infanterie et de deux pièces d'artillerie, 3il en a., pour se porter, selon les irrionstances, sur la rive droite ou sur la rive gauche de la Loire; qu'il peut en former une autre de la méme force dans le cœur de la Vendée; qu'il rémisse le reste de ses troupes pour se porter sur Toulouse et sur Nimes et en chasser le duc d'Angouléme.

Ainsi il aura quatre colonnes. La première sera composée d'un régiment de cavalerie et d'un régiment d'infanterie, pour se porter sur la rive droite ou la rive gauche de la Loire. La deuvième, composée également d'un régiment d'infanterie et d'un régiment de cavalerie, commandée par un général de brigade qu'il désiguera, se rendra dans le centre de la Vendée. La troissème, formée des trois régiments de Nantes. Rochefort, la Rochelle, et de la cavalerie, ralliera le régiment qui se rouve à Blaye et favorisera la soumission de Bondeaux. La quatrième, qui sera commandée, sous les ordres du général Morand, par un lieutemant général que vous désigneres, se réunira du côté de Limoges et se portera sur Nimes et Toulouse par des mouvements combinés.

Vous lui ferez connaître qu'il est autorisé à chasser les préfets et le sous-préfets et à les remplacer provisoirement, lorsque ce seront des hommes sur lesquels il y aura des doutes; qu'il faut qu'il espédie une estafette tous les jours et qu'il tâche de se mettre en communication avec le général Merle, qui est à Nimes.

Envoyez-lui l'état des troupes qui se trouvent de ce côté et de celles qui marchent avec le générel Clausel sur Bordeaux.

Dites-lui qu'il est même autorisé à faire des proclamations.

NAPOLEON.

P. S. Envoyez au général Morand le maréchal de camp de gendarmerie Buquet, avec autorité sur la gendarmerie des pays que doit parcourir le général Morand.

D'après l'original comm. par Mes la maréchale princuse d'Eckmidi.

### 21747. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜBL.

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 3o mars 1815

Mon Cousin, le corps du général Beille, qui se composera de cinq divisions et de près de 30,000 hommes, est formé. Il manque un régiment à la 5º division, qui est celle du général Dufour. Dans la 3º division de caualerie de ce même corps, on a compris le 4º de cuirassiers : ce régiment doit en être ôté, tous les cuirassiers étant réunis à part. Donner des ordres pour que le quartier général de ce corps soit à Valenciennes, et que les divisions soient placées à Valenciennes, Maubeuge et autres débouchés.

Donnez ordre que le 1" corps d'observation soit formé sans défait et composé de quatre divisions, heauen de quatre frégiments, conformiment à votre état. Nommez quatre généraux de division et luit généraux de brigade pour commander; envoyez-y les adjudants généraux nécessaires et attaches à chaque division une batterie d'artillere. Faits corredux divisions de cavalerie légère, chacune de quatre régiments, comme dans votre état. Cependant la 3" d'isision a'ura que deux régiments de dragons, le 13" de cuirassiers devant être ôté. Chaque division aura une batterie d'artillerie légère. Le général Drouet, counte d'Brion, qui commande ce 1" conys, le réuiras autour de Lille et couvrira les débouchés de la frontière, depuis le lieu où fiassent les cantonnements du général Rolle insoul "Estrémité de la rauche.

La 1" division de ce 1" corps portera le n° 1; la 2', le n° 9; la 3'. le u° 3; et la 4', le n° 4. La 1" division de cavalerie de ce corps portera le n° 1; la 2', le n° 9.

Les cinq divisions du a° corps porteront les n° 5, 6, 7, 8 et 9. Les trois divisions de cavalerie porteront les n° 3, 4 et 5.

Le 3' corps sera composé de deux divisions d'infanterie, qui porteront les nº 1 o et 11. Eavoyez-y les généraux de division et de brigade nécessaires. Le duc de Plaisance le commandera provisoirement. Chaque division se composera de trois régiments, comme daus votre état, jusqu'à comqu'on puisse la renforcer d'un quatrième. La division de cavalerie portera le n°6 et aura une batterie d'artillerie à cheval. Ce corps se réunira à Mézières et garnira la frontière, depuis la droite du général Reille jusqu'au d'a corps.

Le 4º corps sera commandé par le général Gérard, à qui vous donneres sur-le-champ ordre de s'y rendre. Il aura le commandement des 3º et 4º dissisons militaires; ce corps sera composé de trois divisions qui porteront les nº 13, 13 et 14. Le quartier général sera d'abord à Mext. et le corps s'étendra sur toute la frontière, depuis le 2º corps jusqu'à l'Alsace. Aussitôt qu'il sera possible, on renforcera chaque division d'un régment, afin de les porter toutes à quatre régiments. Chaque division au une batterie d'artillerie à pied. La division de cavalerie, qui sera la 7º, sera composée de quatre régiments de dragons et d'une batterie d'artillerie à cheval. Jes cuimsaisers et carabhiers ne devant pas y être compris.

Le 5° corps formera trois divisions, qui seront complétées, anssidir que faire se pourra, à quatre régiments. Ces divisions porteront les n° 15. 16 et 15°; chacune aura une batterie d'artillerie. Le général Bapp commandera ce corps et le réunira à Strasbourg. Il aura en même teups le commandement de toute la 5° division militaire. Il sera formed deux divisions de cavalerie, cliacune de quatre régiments de cavalerie fégèreou de dragons; les cutrassiers ne devrant pas compter dans cette fébreation. Chaque division aura une batterie d'artillerie à cheval. Ces deux divisions de cavalerie porteront le an° 8 et q.

Par ce moyen, j'aurai dix-sept divisions d'infanterie avec dix-sept batteries d'artillerie à pied et neuf divisions de cavalerie avec neuf batteries d'artillerie à cheval, sur mes frontières du Nord et du Rhin.

Si vous n'aviez pas, dans la 5º division militaire, de quoi former la aº division de cavalerie, vous pourriez me proposer de prendre dans ce qui est autour de Paris, et trouver ainsi le moyen de compléter tout à quatre régiments.

Ecrivez aux dépôts pour qu'on mette en marche, aussitôt qu'ils seront habillés et armés, tous les hommes disponibles pour renforcer les deux premiers hataillons, et pour qu'on forme les 3° bataillons partont où il sera possible d'en former trois; enfin dirigez tous ces détachements sur les lieux oi les bathilons vont être phécé dans l'armée active. Il serait convenable que chaque bataillon eût au moins 500 hommes; et, aussiôt que le 3° bataillon pourra être porté h no hommes, il faudra le faire partir pour reiolorde le régiment.

Vous formeres trois divisions de réserve de cairassiers. Non intentione, et de mettre à leur tête trois généraux de division, de premier ouque qui aient déjà en des commandements généraux de cavalerie. Nommes le général Milhaud pour commander la 1<sup>n</sup>, qui se réunira à Dousi et sers sous les ordres du comte d'Érlon; elle se composera des 1<sup>n</sup>, 4<sup>n</sup>, 7<sup>n</sup> et 1 s' de cuirassiers. Désignez deux généraux de brigade distingués pour les commander, et attachez-y une butterie d'artillerie à cheval.

Le 3° division de cuirassiers se réunira du câté de Metz telle se composera du 3° de cuirassiers et de la brigade des carabiniers; proposez-moi un commandant pour cette division. Elle sera sous les ordres du général Girard. Elle aura également une batterie d'artillerie à chaval.

La 3° division se réunira en Alsace. Les 5°, 6°, 9° et 10° régiments la composeront.

Il faudrait encore former une 4' division de cavalerie près de Metz; le 8' et le 11' régiment de cuirassiers en feront partie. Vous y mettrez le 1" régiment de dragons et un autre régiment de dragons, qui sera le plus beau que vous puissiez tirer de ceux qui sont autour de Paris.

Ce travail fait, vous me ferez connaître ce qui reste de régiments de cavalerie légère et de dragons, uon inteution étant d'en former successivement des divisions de réserve, mais an fur et à mesure qu'on pourra les remolacer dans les divisions actives.

Vons donnerez le mouvement à toutes ces troupes. Vons ferez connaître aux généraux que rien ne montre que des hostilités doivent avoir lieu; qu'ils peuvent donc tenir commodément leurs troupes dans des cantonnements, mais qu'il n'en faut pas moins prendre d'avance des mesures pour s'organiser.

Écrivez au ministre de l'intérieur pour lui faire connaître la quantité

de gardes nationales qu'il faut enfermer dans les places pour rendre disponibles les troupes qui s'y trouvent.

Le duc d'Albufera restera à Paris, disponible pour, selon les circonstances, commander plusieurs corps.

Écrivez des circulaires aux préfets pour qu'ils se concertent avec les généraux et commandants des corps, afin de monter tous les hommes à pied que nous avons. Assurez l'argent pour que le marché des 3.000 chovaux se réalise sans délai.

Je pense que, si vous faites partir de Paris des chevaux et du personnel du train, il faut laisser le matériel, puisque vous devez le trouver à Donai, à Metz et à Strasbourg.

Proposes-moi actuellement la formation du 6° corps ou corps de réserve, qui se réunira à Paris. Il le faudrait au moins de trois divisions, qu'on porterait à douze régiments; mais, quand il ne se composerait d'abord que de neuf, ce serait un bon fonds, et on l'augmenterait ensuite par des troupes de l'intérieur. Il faudrait aussi y attacher une division de cavalèrie légère et une de d'argons, uni prendraient les n° 10 et 11.

NAPOLEON.

D'sprès l'original comm. par N° la maréchale princesso d'Eckmüld

21748. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 30 mars 1815, onte beures du soir.

Mon Cousin, il est très-surprenant qu'on n'ait retiré de la Maison du roi que 500 chevaux; demandez des comptes au général Lauriston et rendez-l'en responsable.

Il faut de suite renvoyer les Cent-Suisses dans leur pays et leur donner des feuille de route, sans qu'ils passent par Paris. Ordonnez aux grenadiers à cheval de se rendre à Beauvais. Ordonnez au général Guyot de prendre les bons et de s'emparer des armes et des chevaux de ceuqui ne lui paraîtront pas dignes d'entrer dans la Garde. Vous donnere: l'ordre aux maires, aux préfets et aux sous-préfets, etc. d'arrêter partou les hommes des compagnies rouges de la Mison du roi, quels qu'il. soient, de prendre leurs armes et leurs chevaux, et de diriger sur Paris les chevaux et les armes. Cette opération se fera, qu'ils soient en route ou chez eux, et sans avoir égard si les chevaux ont été fournis par eux ou par le roi.

Donnez anssi l'ordre de faire le déponillement des officiers de la Maison du roi, et que tous reux qui seraient dangereux soient nais en arrestation. Vos circulaires devront avoir leur exécution par la voie de la gendarmerie, par celle des commandants de place, des commissaires des generes, des maires, des sou-préfets et des préfets. Vous vondres bien ordonner au comte d'Erlon de faire faire des patrouilles dans tous les lieux où pourraient se trouver des hommes de la Maison du roi, ain de faire pernafre leurs chevaux et de les faire désarmer.

Enfin vous devrez faire rempfacer le général d'Aigremont, qui est à Amiens et qui doit y avoir été mis par le roi. Yous y enverrez à sa place un bon général. Il y a, en général, beaucoup de plaintes sur un grand nombre d'officiers qui avaient été placés par le roi; remplacez ceux qui sont mauvais et changez de lieu les autres.

Faites-vous rendre compte ansis des hommes qui commandent les départements et les divisions militaires, afin de déplacer ceux qui se seraient prononcés pour le roi; il en est de même pour les commandants de places importantes.

NAPOLÉON.

D'après l'original comps, par Me" la maréchale princesse d'Eckmuhl

## 21749. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

ISTRE DE LA GLERRE, A PARIS.

Paris, 30 mars 1815, onze beures du soir.

Mon Consin, faites partir le général Grouchy pour lu 7 et la 10 division, dont il aura le commandement supérieur. et investissex-és pouvoirs nécessaires pour prendre les gardes nationales et les diriger sur les points du terriloire de la 7 et de la 10 division qui elles doixen gendre. Faites partir le général Prét et deux généraux de brigade dont les opinions soient bien prononcées, pour que le général Grouchy puisseles placer selon les circonstances. Il serait convenable qu'ils partissent dans la nuit.

NAPOLÉON.

P. S. Envoyez à Lyon le général Radet, avec mission pour la gendarmerie des 7°, 8° et 19° divisions militaires.

D'après l'original comm. par Mes la maréchale princesse d'Eckmuhl.

21750. - AII MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTER DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 31 mars 1815.

Mon Cousin, donnez ordre que tous les déserteurs piémontais qui arrivent à Grenoble ou sur les froutières soient dirigés sur Chalon. Nonmez les officiers nécessaires pour en former d'abord un bataillon, et, quand le premier sera organisé, vous nommerez d'autres officiers pour le second. Donnez connaissance de cette disposition aux commissaires des guerres.

NAPOLEON.

D'après l'original comm par M<sup>es</sup> la maréchele princesse d'Eckmübl.

21751.—A M. GAUDIN, DUC DE GAÊTE,

MINISTRE DES PINANCES, À PARIS.

Paris, 31 mars 1815.

Quand pourrez-vous me faire connaître la situation financière, en suivant votre méthode, de tous les exercices arriérés, et en partant de votre deraier compte que nous avions arrêté, mais qui n'a pas été publié au Corps législatif?

D'après la minute. Archives de l'Empire

21752.— A M. GAUDIN, DUC DE GAËTE,

MINISTRE DES FINANCES, À PARIS.

Paris, 31 mars 1815.

Il y aura besoin de 1,500,000 francs en Alsace pour approvisionner

les places fortes, et peut-être d'autant dans le Nord. Cette avance de 3 millions, prise sur le courant et en argent comptant, serait difficiel pour le trésor; est-ce que vous ne pourriez pas disposer de traites et de rescriptions de ventes de bois? On m'assure qu'il y en a pour 7 millions dans la caisse d'Strasbourr. Périotezem in décret là-dessus.

D'après la minute. Archives de l'Empire

21753. — A FRANÇOIS I", EMPEREUR D'AUTRICHE,

Paris, 1" avril 1815.

Monsieur mon Frèire et très-cher Beau-Père, au moment où la Providence me ramène dans la capitale de mes étals, le plus vif de mes veux est d'y rooir bientût les objets de mes plus donces affections, mon épouse et mon tils. Comme la longue séparation que les circonstances on Incessitée ma fait éprouver le sentiment le plus pénible qui ait jamais affecté mon cœur, une réunion si désirée ne tarde pas moins à l'impataince de la verteuse princesse dont Votre Majesté un in la destinée à la mienne. Si la dignité de la conduite de l'Impératrice, pendant le temp de mes malheurs, n'a pu qu'accritic la tendresse de Votre Majesté pour mue fille qui lui était déjà si chère, vous comprendres, Sire, combieu je dois désirer de voir hâter le moment où je pourrai lui témoigner ma vive reconnaissance. Tout mon honheur sera de la voir de nouveau recevoir les hommages d'une nation ainsante qui, aujourd'hui plus que jamais, sama la chérir et apprécier ses vertus.

Mes efforts tendent uniquement à consolider ce trône que l'amour de mes peuples m'a conservé et rendu, et à le léguer un jour, affermi sur d'inébranlables fondements, à l'enfant que Votre Majesté a entouré de ses bontés paternelles.

La durée de la paix étant essentiellement nécessaire pour atteindre ce but important et sacré, je u'ai rien de plus à cœur que de la mainteuir avec toutes les puissances, mais je mets un prix particulier à la conserver avec Votre Maiesté.

Je désire que l'Impératrice vienne par Strasbourg, les ordres étant

Transmitty Google

donnés sur cette ligne pour sa réception dans l'intérieur de mes états. Je connais trop les principes de Votre Majesté, je sais trop quelle valeur elle attache à ses affections de famille, pour n'avoir pas Heureuse confiance qu'elle sera empressée, quelles que puissent être d'nilleurs les dispositions de son cabiniet et de sa politique, de concourir à accédérer l'instant de la rénino d'une femme aves son mari et d'un lis aves son péris

Je désire que Votre Majesté me permette de saisir cette circonstance pour lui rélitérer l'assurance des sentiments d'estine, d'amitié et de parfaite considération avec lesquels je suis, de Votre Majesté Impériale, le bon Frère et Gendre.

Napoléon.

D'apres la repie comm, par le gouvernement de S. M. l'Empereur d'Autriche

### 21754. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKNÜRL, Ministre de la guerre, à paris.

Paris, a antil 1815.

Mon Cousin, je vous ai fait connaître mon intention de centraliser à Versailles toute l'opération des remontes, et je vous en ai dit la raison. Réunissez vos chefs de division pour que tout soit également préparé dans la même hynothèse; ils ont l'expérience de l'année passée.

Le ne me prépare qu'à la défensive. Il est donc convenible que, si l'ennemi voulait nous altaquer, tout flu disposé pour réunir nos munitions et notre artillerie sur Paris, pour faire venir tous les dépôts des places fortes entre Paris et la Loire, enfin pour que, dans ce eas, aucun dépôt ne se trouver renfermé dans les places. Tous les dépôts, and d'infanterie que de cavalerie, tous les magasins d'artillerie, tous les magasins d'abbillement et autres nécessaires au matériel de l'armée, doivent pouvoir être réunis du côté de Paris. J'espère que cela ne sera pas nécessaire; mais il faut que les outres soient dressés d'avance pour que, le moment arrivé, chaque dépôt se mette en marche.

Quelle est la situation de l'habillement des corps? S'il y a de graudes fournitures à faire, je désire savoir quelle quantité sera fournie à chaque division et quand cette fourniture y arrivera. Il est probable que, par le décret qui appelle les anciens militaires, l'armée va ètre augmentée de plus de 100,000 hommes. Il est donc nécessaire d'avoir les moyens d'habillement.

Asportor.

D'opeis l'original comm. per Mos la maréchele princesse d'Eckmühl.

### 21755. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÛHL, ministre de la guerre, à paris.

Peris, a syril 1813.

Mon Cousin, on a fait aux mousquots et aux pistolets quelques changements qui relatissent la fibrication. Je pense que vous devez ordonner qu'on cesse de fabriquer des pistolets, afin d'accélérer la fabrication des fusils. Faites faire des baïonnettes dans les coutelleries, telles que Langres yt Moulins, etc.

Présentez un projet de décret pour créer sur-le-champ des machines pour pouvoir fabriquer des platines. Dites-moi si elles evistent toujours à Roaune. Je préférerais qu'elles fussent placées entre Roanne et Paris. Copendant, si vous y trouviez de l'avantage, adoptez Roanne.

Je désire connaître la quantité de pièces de rechange, canons, platines, etc.

Faites remettre en activité tous les ateliers à Paris et ordonnez la fabrication des platines de cuivre, conformément au modèle que j'ai adopté l'année dernière.

Songez que, dans la situation actuelle, le salut de l'état est dans la quantité de fusils dont nous pourrons nous armer.

Faites-moi remettre, deux fois par semaine, un rapport sur la situation de la fabrication et réparation des armes.

Il faut prendre des mesures pour encourager les manufacturiers d'armes à faire de grands approvisionnements d'acier.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M<sup>es</sup> la matéchale princesse d'Eckmuhl.

# 21756. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GEERRE, À PARIS.

Perio, a avril 1815.

Mon Cousin, ou attendant que le général Bourcier arrive à Paris, charger le ginéral Boused d'alle tês dennin prendre le commandement du dépôt de Versailles, Nommez quatre officiers supérieurs et quatre officiers inférieurs pour être attachés à ce dépôt. Faites mettre un million à sa disposition; ordonnez que, comme famée passée, il fisse des circulaires aux préfets et fasse imprimer des affiches, pour faire comaitre partout que crux qui veulent vendre des chevaux peuvent les conduire au dépôt, où on les nehêtera à un prix five et comptant. Ce moyen nous a déjà réussi et nous procurera enore asser promptement les quaquités qui uous sont nécessaires. Autoriez la Garde à cheval à acheter 5 oo chevaux, asoûr : 133 pour les grenadiers, 94 pour les dragons, 115 pour les chasseurs, 168 pour les lancières.

Le genéral Bourcier, et, eu attendant son arrivée, le général Boussel, sera autorisé à acheter à Versailles g\u00e4 chevaux pour les cuirassiers, et vous dounerez ordre aux qualorze régiments de grosse cavalerie d'envoyer g\u00e44 hommes à Versiilles pour prendre ces chevaux. Faites venir de Mézières, de fiviet et de Paris à Versailles tos goo celles qui sont nécessaires. Par ce moyen, le général Boussel aum à Versailles, goo cuirassiers que les régiments lui enverront, goo chevaux de grosse cavalerie qu'il achèter et quo selles qui arriveront à Versailles,

Les dragons ont besoin de 787 chevanv. Donnez ordre aux différents régiments de dragons d'euvoyer à Versailles les 787 hommes, et que du Givet, de Médières et de Paris on fournisse à Versailles les 785 selles. Par ce moyen, le général Boussel aura 787 dragons à monter, 787 clievaux de dragons qu'il achèter et 287 selles qu'on lui enverra.

Donnez ordre que 1.084 hommes soient dirigés des différents régiments de lanciers sur Versailles; qu'on y envoie 139 selles et qu'on mette en confection à Paris le complément de selles qui manque. Par ce moyen, le général Roussel aura 1,000 lanciers, 1,000 chevaux de lanciers qu'il achètera et 1,000 selles de lanciers.

Donnez ordre que les quinze régiments de chasseurs envoient à Versailles 2,633 hommes; faites expédier de Givet et de Mézières sur Versailles 2,633 selles, afin que le général Roussel ait tout ce qu'il lui fant.

Donnes ordre que les régiments de hussards envoient 1, 15 » hommes de Versailles, et que le général Roussel achète les chevaux nécessaires pour les monter. Dirigez aussi sur Versailles la quantité de selles nécessaire. Ainsi le général Bourrier achètera à Versailles : 900 chevaux de grosse cavalerie, 78 g-thevaux de dragons, 1,083 chevaux de landers, 1,15 » chevaux de hussards; en tout 6,556 chevaux. Ce qui evige à Versailles la réuniou de plus de 6,500 hommes et de 6,500 eslles.

L'effectif de notre cavalerie sera donc de 36,000 chevaux, sans y conprendre la Garde. Écrivez aux colonels et aux préfets pour que, sous huit jours, les 3,000 chevaux pour lesquels il y a des marchés soient fournis.

Il peut vous paraître extraordinaire que je centralise celle opération à Versailles; mais, ne voulant pas faire la guerre et étant simplement sur la défensive, il faut prévoir le cas où les alliés nous attaqueraient. Ils pourraient le faire sous un mois, et, dans ce cas, tous les dépôts devaient soit peut par le se centraliser entre Paris et la Cult.

Il reste la question de l'habillement. Faites-moi connaître la situation de l'habillement des régiments de cavalerie; ont-ils les draps qui leur sont nécessaires pour habiller les hommes à envoyer à Versailles? S'ils ne les ont pas, l'habillement de ces hommes se ferait à Paris, et ils arriveraient à peu près nus.

Quant à l'armement, faites diriger sur Paris les sabres et les pistolets nécessaires.

Il faut que les selles qui sont à Paris soient transportées à Versailles. Vous pouvez mettre à la disposition du général Roussel le Grand-Commun. En fixani le prix des chevaux et en les payant comptant aux cultivars, on gaque la commission des fournisseurs. Recommandea uni commundants des dépôts, s'ils acceptaient des chevaux qui n'eussent pas toutes les qualités prescrites, mais qui leur paraîtraient espendant propres au service, de diminuer quelque chose sur le prix. Recommandez-leur surtout de ne pas recevoir de chevaux qui n'aient jeté leur gourne et qui ne puisseut, quiune jours servise, entre en canapague.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm, par M<sup>ns</sup> la maréchale princesse d'Eckmild.

## 21757. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, a avril 1815.

Non Cousin, le général Gérard n'a point, an 4° corps, assez de cavalerie. Je désire que vous y réunissiez le 1°, le 4° et le 6° de hussards, et le 8° de chasseurs. Ces régiments sont à Paris, et le 8° de chasseurs, le 6° de chasseurs, le 4° et le 6° de hussards, que j'ai vus, pourraient partir de suite. Le 1° de hussards ne partirait que lorsque j'en aurais passé la revue. Cette division prendrait le n° 7.

Le 4°, le 6°, le 10° et le 13° de dragons formeraient une 5° division de réserve à Metz. Ainsi le général Gérard aurait trois divisions d'infanterie et une de cavalerie, et trois divisions de cavalerie de réserve.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par Mos la marèchale princesse d'Eckmühl

21758. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, a avril 1815.

Mon Cousin, ĵai orlonné tout ce qui est relatif au nouvement de l'arlithere à Paris. Le pense qu'il faudrait revoyere à Grenoble un des deux hataillons du génie qui sont arrivés de cette ville à Paris, et garder l'autre bataillon à Paris. Un bataillon du génie est suffisant à Grenoble pour les Alpes, suisque dans aucunc as je aî le projet de passer les Alpes. Présente-moi un projet d'organisation du génie pour l'armée. Il faut d'abord mettre des officiers du génie dans toutes les places; il en fant à chaque division d'infanterie. Il faut une compagnie de sapeurs à chaque division; il faut aussi, à chaque division, un officier supérieur d'artillerie; que tout celas e rende aux divisions. Cette distribution faite, vome ferez connaître ce qui restera disponible pour les parc, quand je formerai l'armée. Il faut conserver à Paris cinq ou six compagnies de sapeurs; ce seront celles du 3 régiment.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par Mª la marcichale princesse d'Echmühl.

### 21759. — AU GÉNÉRAL CAULAINCOURT, DI'C DE VICENCE, MINISTRE DES AFFAISES ÉTRANGÈRES. À PARIS.

Peris, 3 avril 1815.

Le suppose que vous avez déjà envoyé des agents secrets à la Suèdepour nous la raillier. Je suppose que vous en avez envoyé aussi à Naples, et à la Haye, auprès du prince d'Orange, et enfin auprès des divers princes d'Allemagne, du roi de Save et des cantons suisses qui nous sont restés attachés.

La multiplicité de mes affaires ne me permet point d'entrer dans tous es détaits; c'est à vous de vous en occuper avec soin et sans dédai, afin que les rours de Bavière, de Wurtemberg, de Bade, les princes de Hesse-Darmssalt, de Nassau, et la Suxe pour l'Allemagne, la Soède et le Damer mark pour le Nord, les cours de Maples, de Toscane et de Rome pour l'Italie, et enfin l'Espagne et le Portugal, aient conanissance, par des insi-nacions multipliées et par des agents secrets, de mes intentions et de mes honnes dispositions à leur épard. Vous pourriez consulter les agents que j'ài eus auprès de ces diverses puissances. L'Espagne est très-importante. Faite-moi des lettres que vous enverriez de la mp art, et par vos agents, à tous ces divers princes, et faite-en aussi que vous enverriez de la vytre à leurs ministres des relations extérieures.

D'après la minute. Archives de l'Empire.

, .

### 21760. -- AU GÉNÉRAL CAULAINCOURT, DUC DE VICENCE,

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANCÈRES, À PARIS.

Paris, 3 avril 1815.

Monsieur le Duc de Vicence, vous voudrez bien dourne des ordres à Strasbourg, au préfet et au général, pour qu'ils demandent au général et aux autorité civiles de l'autre côté pourquoi on ne luises pas passer les courriers du cabinet. La guerre ayant pour objet d'amener la paix, interrompre les communications, c'est agir contre le droit des gens. Faites euvoyer quelqu'un à Bade, et écrivez au ministre combien eetle conduier est surprenante, denandes-lui is nous sommes en guerre ou en paix.

NAPOLEON.

D'après la reque. Archives des affaires étrangères.

# 21761. — A M. GAUDIN, DUC DE GAÈTE,

Paris, S avril 1815.

Monsieur le Dur de Gatte, je désire que demain nous syons notre premier travail avec le comte Mollien, afin que vous me metitez au fait de la situation des finances, dont je n'ai aucuue idée. Vous ue devez pas vous dissimuler que, dans la circonstance actuelle, l'accroissement que je suis obligé de donner à l'armé exigere un supplément de 100 millions. Caleulez donc notre budget pour la guerre sur le pied de Aoo millions. Je pense que tous les autres budgets pourrout être dininués, vu pue les ministres se sont fait accorder beaucoup plus qu'ils n'auraient récllement hesoin. Faite-moi connaître, 1º le budget de 18 îf et la sittation des revettes et dépenses, ainsi que la situation du frésor au l'auraient (ét l'internation de s'entre et dépenses, tel qu'il avait été présenté; 3º enfin les ressources de toute espéce que vous pouvex un foffir pour faire face aux besoins présents de la guerre; car l'armée, qui était à peine de 150,000 hommes, sera portée sous peu de jours à 300,000.

NAPOLÉON.

D'après la copie Arrhives des finances

## 21762. — A M. GAUDIN, DUC DE GAĒTE,

MINISTRE DES FINANCES, À PARIS.

Paris, 3 avril 1815.

J'ai lu avec attention votre rapport du a avril avec le projet de décret qui s'y trouve joint. Je ne puis rien statuer sur les finances avant d'en avoir pris conanissance, et, comme deunain j'ài avec vous un premier travail, ce sera l'affaire de deux ou trois séames; un retard de huit jours ne peut être d'aucue inconvénient. Je vois par votre décret que, indépendamment des ressources des biens de la caisse d'amortissement restituépar mon décret de Lyon, vous avez encore en réserve le produit des coupes et ventes des forêts et le produit des biens communaux. Je vous prie de me faire un livret des budgets, états des finances, lois et règlements qui ont cu lieu en 1845 et 1844.

D'après la minute. Archives de l'Empire.

21763. - A M. GAUDIN, DUC DE GAÊTE,

Paris, 3 avril 1815.

J'ai requ votre rapport du 3 i mars. Je donnerai i 50.000 frants de pension à la duchesse de Bourbon. Remetter-moi l'état des biens que la duchesse d'Offénas laissera un Domaine, l'état détaillé de ses dettes et leur nature, et l'état des ventes de bois, en constatant que les bois sont coupés et les coupes régulières. Si je laisse à la duchesse d'Offénas la jouissance de ses traites, je ne veux payer sa pension qu'à dater du "'ainvier i 8 i 6. Je pense qu'il y aurent de l'inconvénient à ce qu'elle estat à Paris; elle pourra se refierer dans la Bourgogne, la Loraine ou sur la Loire. Si le châtenu de Navarre, qui appartient au prince Engène, lui convient, on pourrait le lui offiri. Je désire que vous me présentiez ce travail mercredi, au conseil des ministres.

Il serait convenable que vous me présentiez sur tous les biens de la famille des Bourbons, hors la liste civile, un travail général qui me fusse connuître les biens qui appartienneut à chaque branche, ce qu'ils ont rapporté cette année, le montant des traites pour coupes de lois et dont le hois est eucore dans la forêt, par conséquent sous le séquestre, l'état des dettes et celui des meublès qu'ils ont laissés, afin qu'un seul décret règle les affaires des différentes branches, assure le payement des dettes et concilé tous les différentes.

D'oprès la minute. Archives de l'Empire

## 21765.-- A M. GAUDIN, DUC DE GAĒTE,

MINISTRE DES PUNANCES, À PARIS.

Paris, 3 avril 1815.

De grandes ventes de bois ont eu lieu dans différents départements, Les acquéreurs sont inquiés et, en conséquence, ils ne confinuent pas euclement leurs payements. D'un autre côté, les préfets et l'enregistrement ne continuent pas les ventes. Je désire que, par une circulaire, vons fassiez connuire aux préféts et l'ênregistrement que toutes les ventes faites des forêts sont confirmées et que les payements doivent s'opérer sans aucun retard. Les ventes des bois et forêts doivent continuer à avoir lieu comme c'écant, jusquié ex que vous ayex contremandé cette msure, si elle n'entrait pas dans les plans de finances dont vous réunissez les éléments et que vous souncettrez à mon approbation. Recommandez, en attendant, qu'on donne à ces ventes la plus grunde activité.

D'après la manute. Archives de l'Empire,

## 21765. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, A PARIS.

Paris, 3 avril 1815.

Mon Gousin, le 6' corps sera composé de la manière suivante, savoir: de la 18º division difinalterie, commandée par le général Girard, qui partira demain de Paris pour Belfort, comme je l'ai déjà mandé, et qui sera composée des 5°, 16°, ao° et 36° régiments; de la 15° division, qui sera commandée par le général Brayer et composée des 7°, 73°, 11° et 37° régiments (cotte division restera à l'aris); de la 20° division, qui sera composée des 5° (éper, 88°, 16° et do' (cette division devra se rémir à Paris; vous ne la ferez venir que quand on le pourra sans inconvénient): de la 21 division; le 15 de ligne, le 26, le 61 et le 8 léger formeront cette 21 division, qui se réunira entre la Loire et la Dordogne; elle restera là jusqu'à nouvel ordre.

Ce corps sera sous les ordres du comte de Lobau; il sera ainsi composé de seize régiments.

Le 3 'et le 3' de lussards formeront une brigade de la 9 'division de cavalerie; ils partiront aussitût après que je les aurai vus pour se rendre à Belfort, où ils seront censés détachés de la 9' division et sous les ordres du général Girard. Le 13' de chasseurs fera partie de la 9' division et se rendra en Alsace.

Il sera formé une 5° division de réserve composée des 2°, 7°, 12° et 9° de dragons; celle division se réunira à Paris et sous les ordres du comte de Lobau. Donnez ordre au 9° de dragons de revenir à Paris surle-champ.

Le 13° de dragons ira compléter la 4° division de réserve. Vous pourriez le faire partir demain.

Le 35° régiment d'infanterie se rendra en Alsace et fera partie de la 15° division.

Le 41° se rendra au 4° corps et fera partie de la 14° division. Le 46° se rendra au 4° corps et fera également partie de la 14° division.

Le 6° léger se rendra en Alsace et fera partie de la 17° division. Le 45° recevra sur-le-champ l'ordre de retourner et de se rendre au 4° corps, où il fera partie de la 13° division.

Le 75° fera partie de la 10° division.

Le 74° fera partie de la 11° division.

Le 73° fera partie de la 4° division.

Le 65° se rendra en Flandre et fera partie de la 9° division.

Par ee moyen, toutes les divisions serout à quatre régiments.

Vous laisserez au général Morand et aux généraux qui commandent sur la Loire toute la latitude convenable pour ces mouvements.

8° corps.—Le 13° de ligne, le 63°, le 10° de ligne, le 69°, le 70°, le 3° léger, le 78°, le 56° et le 62° formeront trois divisions, qui compose-

rout le corps d'observation des Pyrénées ou le 8° corps, que le général Glausel commandera.

Les 3°, 14° et 15° de chasseurs formeront une 10° division de cavalerie légère et feront partie du corps d'observation des l'yrénées, sous les ordres du général Clausel.

7' corpa. — Le 6g., le 3g., le 6' de ligne, le 58'; le 83', le 87', le 86', le 58', le 16' formeront trois divisions qui composeront le 7' corps. Présentez-moi la formation et le lieu de réunion de ces trois divisions. Vous réliférerez Tordre que les trois régiments qui sont eu Corse repassent à Toulon; lis feront partie du corps d'observation des Mpes.

Pour la cavalerie de l'armée des Alpes, il sera attaché au 7° corps les 3° et d'e-sechons du 4° de lussards, dont le dépôt est à Lyon; et le 10° et 4° escadrous du 13° de dragons, dont le dépôt est à Lyon; et le 10° de chasseurs, dont le dépôt viendra à Avignon et dont le régiment quittera les Prénées pour se porter sur le Rhôme.

Ainsi jaurai : au 1" corps, quatre divisions d'infanterie ou seize régiments; au 9" corps, cinq divisions ou vingt régiments; au 3" corps, deux divisions ou buit régiments; au 4" corps, trois divisions ou douze régiments; au 5" corps, trois divisions ou douze régiments; au 6" corps, quatre division ou seize régiments; au 7" corps, quatre divisions ou douze régiments; au 8" corps, trois divisions on neul régiments: total, vingt-huit divisions ou cent cinq régiments, ce qui emploie la totalité des régiments de France.

Il faudrait organiser de plus cinq régiments étrangers. Le premier régiment étrangers se composers des déséreurs priéonnais et italiens; il se réunira à Chalon-sur-Saûne, Le second se composera des Suisses, qu'on pourra réunir du côlé d'Amiens. Les Polonais formateront le troissiene, qu'on rémira à Soissons, Le quatrième régiment se composera d'Allemands, qu'on réunira sur la Loire, du côlé de Tours. Enfin le cinquième se composera de Belges, qu'on réunira sur la Somme, à Amiens.

Je pense qu'il faudrait préparer des cadres en officiers pour ces cinq régiments et les envoyer dans les différents lieux de réunion indiqués. Nous avons beaucoup d'officiers français qui ont servi en Italie : formezen le cadre du régiment des Piémontais. Les officiers suisses qui nous restent formeront le cadre du régiment suisse. Les officiers polanais que uous avons ici formeront le cadre du régiment polonais, et, en cas d'insufficience, vous y placeries de préférence des officiers firançais qui out été longtemps en Pologne. Enfin vous prendrez des officiers flamansis qui out été bonds du Bhin pour les cadres des régiments alleunands. Les Polonais seront habillés à la polonaise, les Suisses en rouge, les Belges avec l'uniforme actuel des régiments direct pièments de la polonaise routent de l'entre de l'entr

Faites-moi connaître s'il reste quelques régiments de cavalerie dout je n'aie pas disposé. Il faudrait un régiment de cavalerie légère pour compléter la division des Alpes. J'ai formé neuf divisions de cavalerie légère aux armées du Nord et du Rhin. Ces divisions, à quatre régiments chacune, feraient trente-six régiments; mais je n'ai que vingtsept régiments de cavalerie légère; sur ces vingt-sept, quatre sont employés dans le Midi, c'est-à-dire aux Alpes et aux Pyréuées; il ne me reste donc que vingt-trois régiments : ainsi le déficit est de treize régiments. Mais j'ai formé cinq divisions de réserve de cuirassiers et de dragons, qui n'emploient que vingt régiments; or j'ai vingt-neuf régiments de grosse cavalerie; c'est donc neuf plus qu'il ne faut, ce qui réduit le déficit, pour l'organisation de la cavalerie légère, à quatre régiments. Il faudra donc que l'organisation des neuf divisions de cavalerie légère comprenue neuf régiments de dragons. Je pense qu'il faut placer les dragons en brigades, en attachant quatre brigades à quatre divisions de cavalerie et le régiment de dragons restant à une cinquième division. Des neuf divisions de cavalerie légère, cinq seront à quatre régiments et quatre à trois régiments. Je pense que vingt-sept régiments de cavalerie légère ne sont pas assez; il fandrait en former trois autres, et alors il n'y aurait plus qu'une division qui ne serait composée que de trois régiments.

Avant ainsi éclairet mes idées sur les régiments de cavalerie qui doivent rester dans le Midi, je pense qu'il conviendrait que le 4° de hussards. Le 13° de dragons, les 3°, 14°, 15° et 10° chasseurs, ce qui fait six régiments, n'envoyassent personne à Versailles, et que vous donnassier l'autorisation à ser régiments, qu'on le mers déplis loin des frontières, de compléer euv-mêmes leurs remontes à un prix fixe. Il serait nécessaire aussi de les autoriser à faire faire leurs selles, pour éviter le transport dispendieux des selles que nous avons dans le Nord. Ce qui est relatif à ces régiments sera donc une modification apportée à ce que je vous ai écrit hier pour le dépôt de Versailles.

Napoléox.

D'apres l'original comm. par Mª le maréébale princesse d'Estamble

### 21766. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, Ministre de la guerre, à paris.

Paris, 3 avril 1815, huit beures de sour

Mon Cousin, vous trouverex ci-jointe une dépèche télégraphique. Donnez ordre à la division Girard, qui devait partir demain pour se rendre du côté de Belfort, de partir avant le jour, pour se rendre en poste à Lyon. An lieu du 5<sup>\*</sup> de ligne, vous y mettrez le 7<sup>\*</sup>, et le 5<sup>\*</sup> restera à Paris. Factorial de la constitre au général Girard ce dont il s'agit, afin qu'il mêne avec lui deux bous généraux de brigade, de ceux dont il peut être sur.

Il est utécessaire de faire partir sur-le-champ deux commissaires des guerres pour parcourir la rotte, afin que des voitures soient prêtes. Il suffit que la troupe les prenne à Essonne. Donne ordre également au bataillon d'artillerie du 4' régiment, qui doit être parti aujourd'hin jour Lopn, et qui doit être ce soir à Essonne, de prendre la poste pour arriver plus tôt à Lyon. Donnez le même ordre au batuillon de sapeurs que javais ordonné qu'on renvoyat sur Lyon. Connue jusqu'à Fontainebleau la route de Montins et celle de Bourgogne sont la même, vous pourres faire passer une colonne par Melun et l'autre par Essonne. Faites préparer des relais pour ces deux routes. Envoyez un de vos aides de camp d'func étrier pour annoncer est roupes, qui doivent arriver à Lyon en

quatre jours. Cet officier continuera sa route jusqu'à Grenoble, pour ordonner au général la Salcette de manœuvrer pour garantir Lyon.

Envoyez un courrier au général Morand, pour qu'il presse sa marche sur Nimes, par sa coloune de gauche.

Faites venir le général Brayer; qu'il parte dans la nuit pour se rendre en poste à Lyon. Ayant comunandé dans cette ville, il en connaît les dispositions. Il prendra le commandement de la ville. Grouchy disposera alors de Dessaix pour le porter en avant.

Il est nécessaire que les deux commissaires des guerres que vous enverrez par les deux routes aient avec eux de l'argent. Il faut que les troupes parcourent quatre étapes par vingt-quatre heures.

Retardez le départ du 1<sup>e</sup> de hussards et du 13<sup>e</sup> de dragons. Faires partir en poste le major du 1<sup>e</sup> de hussards, qui est un officier sûr, pour se mettre à la tête des escadrons qui sont à Lyon. et faites choir d'un officier du 13<sup>e</sup>, que Brayer désignera, pour se mettre à la tête de la partie du 13<sup>e</sup> que stà Lyon.

Prescrivez au général Grouchy de faire mettre à pied tous les gardes d'honneur de Lyon, pour procurer des chevanx aux hommes à pied de ces deux régiments.

NAPOLÉON.

D'opere l'original comm par Mor la maréchale princesse d'Eckmidd

aarm.

21767. — AU GÉNÉRAL COMTE ANDRÉOSSY, PRÉSIDENT DE LA SECTION DE LA GUERRE AU CONSEIL D'ÉTAT.

Paris, 3 avril 1815, au soir.

Je vous envoie un rapport et un projet de décret sur les gardes nationales. Je vous envoie aussi un projet de tableau et un travail fait par Allent, qui était à la tête de la garde nationale.

Je désire que vous réunissiez les sections de la guerre et de l'intérieur, afin de me proposer un projet définitif dans le plus court délai possible.

Pour organiser les gardes nationales de France, je voudrais que toutes les gardes nationales eusseut pour uniforme une blouse gauloise bleue, qui ne coûterait que 10 ou 12 francs; il y aurait une broderie ponr les officiers. Les chasseurs et grenadiers qui auraient le moyen de s'habiller en gardes nationans, et les officiers qui voudraient porter un habit en seraient les maitres; mais la blouse serait l'uniforme général; et cela colterait peu de chose.

Je vondrais obtenir trois buts :

1º Organiser toutes les populations des frontières sons leurs officiers, de manière qu'elles puissent défendre leurs propriétés. Nos départements de France sout, l'un portant l'autre, de 300,000 labitants. Je vondrais, dans un département de 300,000 labitants, avoir 30,000 gardes nationaux, ce qui frenti quarante-deux bataillons de 700 hommes, à six conpagnies, et chaque compagnie de 130 hommes, officiers compris. Ges quarante-deux bataillons seraient divisés en autant de légions qu'il y a de sous-préfectures, et il y aurait, par sous-préfecture, un colonel nonmé par moi. Ces quarante-deux bataillons fourniraient leurs compagnies gernadiers et de chasseurs, ce qui frenti quatre-ving-quatre compagnies ces quatre-vingt-quatre compagnies et un présent sons les armes de près de 8,000. On réunirait les compagnies de grenadiers et de chasseurs en bataillons de six compagnies de sorte que ces quatre-vingt-quatre compagnies formeraient quatorze bataillons.

Le département du Nord, qui a une population égale à deux départements, aurait ainsi 60,000 hommes de grarde nationale, et vingt-buit bataillons on 20,000 hommes de chasseurs et de grenadiers. Le gouvernement appellerait, selon les circonstances, ou seulement les gramadiers, ou seulement les chasseurs, ou les grenadiers et les chasseurs, pour les mettre en activité. Si l'on avait besoin seulement de 10,000 hommes, on n'appellerait que les grenadiers, ce qui ferait quatorze bataillons qu'on solderait comme les troupes de ligne et qu'on mettrait dans les places fortes. Si les circonstances devenaient plus urgentes, on appellerait les chasseurs, ce qui doublerait les forces, et alors le département du Nord aurait s0,000 hommes pour sa défense. Si les circonstances enfin devenaient encore plus urgentes, on appellerait le reste de la garde nationale, et on aurait les quatre-vairp-quatre bataillons on

11.

60,000 hommes pour aider les troupes de ligne à la défense du département.

Le pense que, pour la régularité du travail, il ne faudrait point entre dans toutes les différences de population, mais compreudre les grands départements pour deux départements, les autres pour un et demi, les autres pour un et enfin d'autres pour un demi. Ainsi les départements qui seraient classés pour un denni ne fourniraient que vingt-quatre ha-taillons; ceux qui le seraient pour l'unité en fourniraient quarante-deux; pour un et demi, soixante, et ceux qui seraient dassés pour deux, quatrevingts. On ajouterait dans le travail quatre bataillons de plus ou de moins, selon que la population approcherait de 600.000 ou surpasserait de beaucoup ce nombre.

La garde nationale de toutes les places fortes serait mise de suite en activité. Ains c'elle de Lille, que je suppose de 0,000 hommes et qui ne devrait avoir que 1,000 grenadiers, 1,000 chasseurs el 1,000 hommes de basses compagnies, aurait lout de suite ses 6,000 hommes en activité, formant huit à dix bataillons, de même pour Dunkerque, Calais, Bonlogne et toutes les places de la Flandre. On ferait entrer en outre daus nos places les quatorze bataillons de grenadiers el les quatorze de chasseurs, ce qui donnerait deux espèces de garde nationale dans la ville: garde nationale sédentaire de la ville (grenadiers, chasseurs et basses compagnies), et prenadiers et chasseurs des camangues.

Pour faire cette organisation, il faudrait, après avoir posé les principes, dresser un tablesu qui fit connaître le nombre des lataillous que chaque sous-préceture peut fournir. Eussuite un conseiller de sous-préceture, un officier be goudarmerie et un officier supérieur, nommés par le général de division et le sous-préde, formeraient un comité pour procéder à cette fornation. La garde nationale se formerait par countuue et canton; il y aurait de plus par département un comité supérieur nommé par le général de division, le préfét ou le conseiller de préfecture qu'il déléguerait et le capitaine de geudarmerie. Les propositions d'officiers seraient faites par les comités de formation de sous-préfectures et approvées par le comité du département. Par ce mover, on aurait autant de

corp- de garde nationale que de sous-préfectures. Les chefs de bataillon et officiers au-dessous de re grade seraient seuls noumés par les comités, me réservant de nommer directement, par le canal du ministre de l'intérieur, les généraux ou colonels qui devront commander la réunion des bataillons de sous-préfectures on des places.

Les éléments une fois formés, ce serait l'affaire d'une heure de donner, selon les localités, la formation la plus convenable à l'état-major de la garde nationale de chaque sons-préfecture.

Il serait convenable de poser, aujourd'hui ou demain, les principes, et de soumettre aussitôt le décret à ma signature.

Vous vous occuperes de suite de former les tableaux, d'abord du Nord et, inmédialiement après, des deux départements de l'Alsace, ensuite des départements frontières de la Meuse et des Ardenues, et successivement, jour par jour, des gardes nationales dans les  $16^{\circ}$ ,  $5^{\circ}$ ,  $4^{\circ}$ ,  $5^{\circ}$ ,  $6^{\circ}$ ,  $7^{\circ}$ ,  $10^{\circ}$ ,  $10^$ 

La proportion d'un divième de la population parait être trop forte aux ministres. Paris, dont on peut évaluer la population à 500,000 habilants, a 25,000 gardes nationales, ce qui n'en est que le vingtième; mais, si cela est nécessaire, on pourrait en avoir le double, 50,000 hommes, suas diliculté; j'en aiv u6 0,000 au 33 vendémiaire.

a° La formation une fois faite, il faudra s'occuper de l'armement. Il servit à sombaire qu'il appartita sux citopers, comme seul moyen d'avoir des armes soignées. Il faudrait eviger que tout particulier qui pave près de 5 o francs de contributions payat en proportion. Ceux qui seront appelés à concourir avec les troupes de ligne pour la défense des places fortes et des postes importants des froutières seraient armés de linsil se collère. Les basses compagnies sofeniaries à armerient de finish de calibre. Les basses compagnies sofeniaries à armerient de finish de collère. Ac ella il faut joindre un projet de décret qui autorise tous les citoyens à être armés, et qui rapporde les lois contairies à lette disposition.

3° L'équipement est le troisième objet : en adoptant que l'uniforme consistera en une blouse bleue, par-dessus laquelle on mettrait une gi-

berne noire, chacun pourrait se procurer cette blouse, il y aurait uniformité, et l'habitiment cotterait pue de chase; on amrité et plus l'avage que cette blouse, étant de toile de coton, n'enlèvernit pas le coutil à l'habitlement des troupes. En adoptant la giberne noire, cela éviterait encore d'être en concurrence avec la ligne. Ceux qui voudraient avoir un habit de garde nationale sous la blouse, pour le porter hors du service, en sersient les maiters, et ils le feraient faire à leurs frais.

Appelez à la section de l'intérieur et de la guerre le général Dunias. qui, je crois, s'est déjà occupé de cela.

Je n'ai pas besoin de vous faire sentir combien cet objet est urgent. J'attache une grande importance à ce que le décret de principe et l'organisation du département du Nord et des deux départements de l'Alsace puissent être faits demain.

D'après la stinute. Archives de l'Empire.

21768. — INSTRUCTIONS POUR LE GÉNÉRAL BARON CORBINEAU.

Paris, 3 avril 1815, au soir.

Gorbineau partire sur-le-champ pour Lyon, où il arrivera le plus viùpossible, pour annoncer que quatre régiments, les 7°, 16°, 90° et 26°, arrivent en poste par les routes du Bourhonnais et de la Bourgogne. Si les événements qui se passent rendaient inutile que ces troupes marchasent si rapidement, le général Grouchy leur enverruit des ordres pour s'arretier.

A son arrivée à Lyon, Corhineau ira chez le préfet et chez le maire, pour que les gardes nationales de Lyon envoient des détachements au secours des Bauphinois, Il restera à Lyon pour seconder de toutes ses forces le général Grouchy. Il annoncem la prochaine arrivée du général Bavape pour preudre le commandement de la place de Lyon. Son caractère le disposera à rendre des services, soit en portant des ordres aux gardes nationales du Bauphiné, soit en se rendant où il y aurait dos troupes dans le voisinage pour les réunir. Il m'écrira tous les jours et restera là pour rendre tous les services qu'exigeront les circonstances. Il excitera les généraux, les autorités, les gardes nationales à faire leur cutiera les généraux, les autorités, les gardes nationales à faire leur devoir et à mettre un terme à cette insurrection de la minorité contre une si grande majorité.

C'est le général Girard qui commande les troupes qui se rendent en poste à Lyon. Si les circonstances étaient urgentes, le général Corbineau pourrait requérir les gardes utationales de Bourgogne et du département de l'Ain de venir dans Lyon repousser les Marseillais.

D'après le minute. Archives de l'Empire

### 21769. -- LETTRE CIRCULAIRE ALX SOUVERAINS.

Paris, 4 avril 1815.

Monsieur mon Frère, vous aurez appris, dans le cours du mois dernier, mon retour sur les côtes de France, mon entouré à Paris et le départ de la famille des Bourbous. La véritable nature de ces événements doit maintenant être conuue de Votre Majesté. Ils sont l'ouvrage d'une irrésistible puissance, l'ouvrage de la volonié manième d'une grandre mation qui counsil ses devoirs et ses droits. La dyuastie que la force avait rendue au peuple français n'était plus faite pour lui : les Bourbous s'ont voulu s'associer n'ià ses sentiments ni à ses mours; la France a dà se séparer d'eux. Sa voix appelait un libérateur. L'attente, qui m'avait décidé au plus grand des sacrifices, avait été trompée. Je suis venu, et du point où j'ai touché le rivage l'amour de mes peuples m'à porté jusqu'an sein de ma capitale.

Le premier hesoin de mon court est de payer tant d'affection par le maintien d'une honorable traquillifé. Le rétablissement du trône impérial était nécessaire au honheur des Frauçais. Ma plus douce pensée est de le rendre en même temps utilé à l'affermissement du repos de Europe. Assex de gloire a illistré four à tour les drapeaux des diverses nations; les vicissitules du sort out assez fait succéder de grands revers à de grands succès. Une plus belle airèue est aujourd bui ouverte aux souverains, et je sais le premier à y descendre. Après avoir présenté au monde le spectacle de grands combats, il sera plus doux de ne connaître désormais d'autre rivalité que celle des avantages de la paix, d'autre lutte que la lutte sinte de la félicité des peuples. La France se plait à proclamer avec franchise ce noble but de tous ses vœux. Jalouse de son iudépendance, le principe invariable de sa politique sera le respect le plus absolu de l'indépendance des autres nations.

Si tels sont, comme j'en ai l'heureuse confiance, les sentiments personnels de Votre Majesté, le calme général est assuré pour longtemps, et la justice, assise aux confins des divers états, suffira seule pour en garder les frontières.

Je saisis avec empressement cette occasion pour vous renouveler les sentiments de la sincère estime et de la parfaite amitié avec lesquels je suis,

Monsieur mon Frère,

Votre bon Frère,

Napoléox.

D'après la minute originale. Archives des affaires étraugères

# 21770. --- AU VICE-AMIRAL DUC DECRÈS,

Paris, 3 avril 1815.

Monsieur le Due Decrès, je vous envoie un rapport sur les colonies: examiner-le. Proposez-moi de nouvelles nominations pour la Guadeloupe et la Martinique. On assure que les troupes sont très-bounes. Le désirerais que vous fisiez ouvrir des négociations avec Saint-Domingue sur les principes que joi d'évelopés au conseil. Il n'y a pas un moment à perdre pour me proposer le renouvellement des agents des colonies, dans la double hypothèes de la pais ou de la guerra.

NAPOLÉON.

D'eprès l'ariginal comm. per M<sup>es</sup> la dachesse Docris

### 21771. -- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 5 avril 1815.

Mon Cousin, l'occupation de Bordeaux va influer sur celle de Toulouse. Ordonnez à Morand de se diriger en avant sur cette ville pour y installer le général Maurice Mathieu, auquel vous avez donné le commandement de la 10° division. Ordonnez-lu de se porter également sur la 9° division pour y installer le général qui doit la commander, et noin sur Pont-Saiut-Esprit pour seconder l'opération sur Marseille. Chargezle de donner un régiment de cavalerie au général Clausel, qui paraît en avoir besoin. Commandez au général Clausel de faire des mouvements de petites rolonnes pour favoriser la soumission de Toulouse.

Papres Foriginal comm. per M<sup>or</sup>, la maréchale princesse d'Eckmühl.

Napoléon.

21772. - A M. MARET, DUG DE BASSANO, WINDSTRE SECRÉTURE D'ÉTAT, À PARIS.

Paris, 5 avril 1815.

Faites savoir à Lyon, par le télégraphe, que nous sommes entrés à Bordeaux, qui a abroré le pavillon tricolore, ainsi que toute la Dordogne jusqu'aux Pyrénées, La duchesse d'Angoulèmes est embarquée le 1" avril, à huit heures du soir.

D apres la marets. Archives de l'Empire.

## 21773. — Al MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKNÜHL,

Paris, 6 avril 1815.

Mon Cousin, je vous renvoie tout le dossier relatif aux places de la Fère, de Soissons et de Château-Thierry. J'ai tant d'occupations, que je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails, et je ne puis que m'eu rapporter au génie.

NAPOLEON.

D'apres l'original commi par M<sup>es</sup> la marietale princesse d'Eckmahl

21774. - AU VICE-AMIRAL DUC DECRÉS,

MINISTRE DE LA NARINE, À PARIS.

Paris, 6 esril 1815

Monsieur le Duc Decrès, faites-moi connaître dans quelle situation sont les îles Saint-Marcouf, et envoyez des ordres à la marine, à Cherbourg, pour qu'on les mette en bon état. Vous savez quels embarras ces îles nous ont donnés avant la paix d'Amiens.

VAPOLÉON.

D'oprès l'original comm. per M<sup>on</sup> la dochesse Docrès.

21775. — AU COMTE CARNOT, MINISTRE DE L'INTÉRIECE, À PARIS.

Paris, 6 avril 1815.

Monsieur le Comte Carnot, le ministre de la police m'a communiqué une lettre du préfet de Lyon, qui m'indique la nécessité de faire des changements dans la municipalité et dans l'état-major de la garde nationale de cette ville, si les insurgés approchaient davantage. Quoique je reçoive des nouvelles que la marche des troupes de Grenoble et de celles de Lyon les ait forcés de se retirer, il est cependant nécessaire d'y faire les changements indiqués, afin que les autorités municipales et la garde nationale soient à la hauteur de l'opinion du peuple. Donnez-en l'ordre positif à Ræderer 1. Ôtez le maire, si cela est nécessaire. Bien que le danger paraisse passé, comme, par la suite, d'autres circoustances pourraient se présenter, il faut que Lyon nous offre toute la force de sa population. Vous ordonnerez au préfet d'augmenter la garde nationale et de la porter au moins à 10,000 hommes. Recommandez-lui spécialement d'organiser la garde nationale du faubourg de la Guillotière et des autres faubourgs. Qu'il organise aussi deux compagnies de canonniers. Il est convenable de tenir à la tête de cette garde nationale un général en activité. J'y ai envoyé le général Brayer; mais, s'il me devenait nécessaire, je le remplacerais par un autre. La même opération doit être faite dans toutes les villes de la 19º division militaire. Écrivez dans ce sens à Thibaudeau et à Marchant pour Dijon. Qu'ils utilisent leur mission en purgeant les municipalités et eu organisant les gardes nationales sur le principe du dixième de la population.

NAPOLÉON.

D'après la copie. Archives de l'Empire

ILTE

Domento, Gunzie

<sup>1</sup> Commissaire extraordinaire

### 21776. - AU COMTE DEFERMON,

PRÉSIDENT DE LA SECTION DES FINANCES AU CONSEIL D'ÉTAT, À PARIS,

Peris, 6 avril 1815.

Monsieur le Contte Defermon, je vons ai nommé directeur de la caisse de l'extraordinaire, dont le dééret que je viens de rendre vous fera connaître l'objet. Les fonds de cette caisse se composent de la recette des jeux et de toutes les recettes éventuelles qui n'ont pas été comprises dans le budget, telles que journaux, etc.

Le titre deuvième de mon décret vous fuit connaître la manière de procéder pour seconir les habitants des départements de la Champagne, de la Lorraine et de l'Alsace, dont les maisons ont été détruites par les événements de la guerre. Je désire que vous placiez en premier ordre les villes de Nogent, de Méry, d'Arcis-sur-Aube, comme celles à qui les secours sont plus nécessaires.

Le titre troisième est relatif aux donataires des trois dernières classes, au seconts desquels il est pressant de venir.

Vous voudrez bien me rendre compte tons les mois des opérations de la caisse de l'extraordinaire, de ses recettes et des distributions à faire entre les donataires.

Vapoléon.

Papres la minute. Archives de l'Empire.

21777. -- AU GÉNÉRAL CAULAINCOURT, DUC DE VICENCE,

WINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, À PARIS.

Paris, 7 mil 1815.

Monsieur le Dur de Vicence, je désire que vous me fassiez un rapport qui sera lu au conseil des ministres samedi et imprimé dimanche daus le Moniteur. Ce rapport fera connuitre les relations que nous avons eues avec l'Angleterre et ses réponses; les relations que nous avons eues avec la Suisse et ses réponses; ce que nons savons sur les projets des alliés; nos relations avec le roi de Vajdes, les avantagres qui doivent en résulter. et ce que nous savons sur ses opérations. Ce rapport doit être clair et vrai. Il doit être rédigé dans deux buts :

Le premier, de mettre la nation au fait de la situation des choses en insinuant ce que nous avons appris des dispositions de l'ennemi et du projet qu'il avait de partager et d'affaiblir la France. Yous ne manquerez pas de faire observer que nous avons imprimé tous leurs actes, tantiès qu'ils n'ont imprimé aucun des nôtres ; que les puissances qui veulent nous faire la guerre ne peuvent y parvenir quen trompant les peuples sur notre véritable situation; que nous evoulons tromper personne, et que nous voulons faire connaître toute la vérité.

Le second but sera de faire connaître qu'on se plait à nons représenter, comme les hommes de g3, dans l'anarchie la plus complète; que ce n'a pas été une des moindres raisons qui nous ont engagé à fonder, par un quatrième plébiscite, une véritable liberté saus anarchie, telle qu'il la faut pour le bonleur intérieur de la nation et sans alarner aucune puissant.

Vous sentez l'importance de ce rapport dans ce double but; travaillez-y de manière qu'il puisse paraître dimanche dans le Moniteur.<sup>1</sup>.

NAPOLEON.

D'après la copie. Archives des affaires étrangères

### 21778. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GERRRE, À PARIS.

Paris, 8 avril 1815.

Mon Cousin, j'approuve que les deux hatillons du 73° partent pour Lillet que les deux hatillons du 65°, qui sont avec le général Morand, partent pour Métières, pour faire partie de la 10° division d'infanterie; que le 7½ parte sur-le-champ de Brest pour se rendre à la 11° division que les deux hatillons du 65°; qui sont avec le général Morand, puis sursur-le-champ pour se rendre à Metz; que les du't et 46° régiments aur-le-champ pour se rendre à Metz; que les devis thatillons metretul fundi prochain pour se dirigre sur Metz; que les deux bataillons

<sup>&#</sup>x27; Ce rapport a été publié dans le Moniteur du 14 avril 1815.

du 35' parteut lundi pour se rendre en Alsace. Au lieu des deux balaillons du 6' léger qui devaient se rendre en Alsace pour faire partie de la 17' division an 5' trops, vous prendrez deux bataillons des régiments qui étaient en Provence. J'approuve que le 61' régiment fasse partie de la 9' division, et le 73' de la 13', et qu'ils parteut sur-lechamp.

Les quater régiments qui sont en marche pour Lyon formeront un corps d'observation des Alpes, en Provence. Ils sevent remplacés par quatre régiments de ceux qui sont dans le Midi, except le 10° régiment de ligne, qui paraît avoir besoin de revenir dans le Nord. Il sera nécessaire que ces régiments composant la 18° division viennent se réunir à Belfort.

Le général Morand réunira la 21° division dans l'endroit qu'il jugera le plus ronvenable.

Le général Grouchy aura le commandement du 7° corps et du corps d'observation des Alpes, Deux divisions actives se réuniront à Chambéry et à Grenoble, et l'autre en Provence.

Le général Clausel commandera le corps d'observation des Pyréuées. Une division sera réunie du côté de Toulouse, une du côté de Bayonne et la troisième dans l'intervalle.

Le & de hussards et le 13 de dragons feront partie du corps du général Grouchy, avec un des quatre régiments de cavalerie légère qui sont dans le Languedoc, celui qui a le plus besoin de changer de pays. Les trois autres régiments resteront au corps d'observation du général Glansel.

J'approuve que le 6° de dragons parte lundi pour Metz, et que le 11° fasse partie de la 5° division. J'approuve que le 9° de dragons vienne joindre le 6° à Paris.

J'approuve que les trois régiments qui forment la 9' division de casalerie parteut lundi pour se rendre à Belfort; que le «" de hussards parte pour la 7' division; qu'on envoie le 3' de dragons à la 5° division, et le 3' de hussards à la «" division. Je désire avoir, le plus tôt possible. l'état de tous les officiers généraux, des généraux d'artillerie. des officiers d'état-major, etc. qui seront employés à ces différentes divisions.

NABOLEON

D'après l'original comm. per Mes la maréchale princesse d'Eckmühl.

### 21779. - ALLOCUTION A L'ARMÉE1.

Paris, 9 arril 1815.

"Soldats I je viens d'avoir la nouvelle que le pavillon tricolore est arboré à Toulouse, à Montpellier et dans tout le Midi. Les commandants et les garaisons de Perpignan et de Bayonne avaient annoncé formellement qui la n'obériaient point aux ordres, donnés par le duc d'Angouléme. de livrer ces places aux Engapoñs, qui d'allieurs ou fait connaître, depuis, qu'ils ne vouloient pas se meler de nos affaires. Le drapeau blanc ne flotte plus que dans la seule ville de Mareiile. Mais, avant la fin de cette semaine, le peuple de cette grande cité, opprimé par les violences du partir oyaliste, aura repris tous ses droits. De si grands et de si prompts résultats sont dus au patrioisme qui anime toute la nation et aux souvenirs que vous avez conservés de moi. Si, pendant une année, de unidencueus circonostances nous out obligés de quitter la cocarde tricolore, elle éfait toujours dans nos cœurs. Elle redevient aujourd'hui notre signe de ralliement; nous ne la quitteros un'avez la vicour la la control de ralliement; nous ne la quitteros un'avez la vicour la la control de ralliement; nous ne la quitteros un'avez la vicour la control de ralliement; nous ne la quitteros un'avez la vicour la la control de ralliement; nous ne la quitteros un'avez la vicour la control de ralliement; nous ne la quitteros un'avez la vicour la la control de ralliement; nous ne la quitteros un'avez la vicour la vicour de la relliement; nous ne la quitteros un'avez la vicour la vicour la vicour de la relliement; nous ne la quitteros un'avez la vicour la vicour de la relliement; nous ne la quitteros un'avez la vicour la vicour de la relliement; nous ne la quitteros un'avez la vicour la vicour de la relliement; nous ne la quitteros un'avez la vicour la vicour de la vicour la vicour de la vicour la vicour

"L'Empereur a été interrompu par ces mots répétés par toutes les bouches : Oui, nous le jurons!"

"Soldats! Nous ne voulous pas nous mêter des affaires des autres nations; mais malheur à eux qui vondraient se mêter des nôtres, nous traiter comme Gênes ou comme Genêve, et nous imposer des lois autres que celles que la nation vent! Ils trouveraient sur nos frontières les hiéros de Marengo, d'Austerlitz, d'Iena; ils y trouveraient le peuple entier, et. s'ils ont 60-0,00 hommes, nous leur en opposerons deur millions.

"J'approuve que pour vous rallier vous ayez fait des drapeaux tricolores. Ce ne sera qu'au Champ-de-Mai, et en présence de la nation assemblée.

<sup>&#</sup>x27; Cette allocation fut prononcée par l'Empereur dans une revue au Carronsel.

que je vous rendrai ces aigles qui si souvent furent illustrées par votre valeur et virent fuir les ennemis de la France.

~Soldats! le peuple français et moi nous comptons sur vous; comptez aussi sur le peuple et sur moi. ~

Extract du Moniteur du 10 avril 1815.

### 21780. - AU COMTE DE MONTALIVET.

INTENDANT DE LA COURONNE, À PARIS.

Paris, 9 avril 1815.

Témoignez ma satisfaction à Vernet pour son beau tableau de la bataille de Marengo. Je crois que ce tableau a été commandé par moi et qu'il m'appartient. Faites donner à Vernet une gratification de 6,000 fr.

D'après la minute. Archives de l'Empire

## 21781. — AU VICE-AMIRAL DUC DECRÈS,

MINISTRE DE LA MARINE, À PARIS.

Paris, 9 avril 1815, huit beures du soor.

Monsieur le Duc Decrès, faites sortir sur-le-champ de Brest le préfet maritime. Remplacez-le par un homme sûr, qui commandera la marine et les marins. En général, dans la crise actuelle, il ne faut envoyer on conserver que des hommes sur lesquels on puisse entièrement compettels que Cosmao, violette, Tronde, et qui aient de la réputation et de l'accendant sur les gens de mer. Faites-en partir un aussi pour commander Dunkerque, où les marins sont mauvais. Qu'il parte dans la nuit. Fuites sortir de Brest le commandant de place.

D'après la copie Archives de la marine

# 21782. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECRMÜHL,

Paris, q asril (815, holt boures du sor

Mon Cousin, faites partir cette nuit un lieutenant général ou un maréchal de camp, capable et ferme, pour commander Dunkerque. Écrivez au comte d'Erlon et recommandez-lui de veiller sans cesse sur Dunkerque: tous les efforts des émigrás et de l'ennemi se portent sur cette ville, où ils voudraient opérer un mouvement pour s'en emparer. Faites partir aussi 50 gendarmes à pied de Paris, bien consus et bien choisis. Ils se rendront par les voitures publiques à Dunkerque. Si vous avez un hon imspecteur ou colonel, faites-le partir également.

Napoléon.

Paris, so avril 1815.

D'après l'original comm. par M\*\* la maréchale princesse d'Eckmühl.

## 21783. - AU VICE-AMIRAL DUC DECRÈS,

MINISTRE DE LA MARINE, À PARIS.

Monsieur le Duc Decrès, je vois par les nouvelles que je reçois que Marseille arborera aujourd'hui ou demain la cocarde tricolore.

Je désire que vous envoyiez à Porto-Ferrajo une frégate pour y prendre Madame. Elle s'informera des nouvelles de la princesse Pauline, qui doit être à Viareggio, près de Lucques, et l'embarquera si elle y est.

Expédiez un aviso pour Naples, avec les copies de toutes les lettres qui cérties le ministre des relations extérieures. Vous pouvez vous-même faire une collection de tous les numéros du Moniteur depuis le 30 mars jusqu'à cette époque, et les euroyer, avec une lettre, au roi de Naples, pour lui faire connaître l'heuvers état des affaires en France.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. per M\*\* la duchesse Derrès.

### 21784. — AU GÉNÉRAL CAULAINCOURT, DUC DE VICENCE, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRARGÈRES, À PARIS.

Paris, 10 avril 1815.

Monsieur le Duc de Vicence, Marseille est soumise; il est donc nécessaire que vous fassiez partir sur-le-champ un chargé d'affaires pour Constantinople, et nn ministre pour Naples. Si cela convenait au général Belliard, il serait très-propre à cette mission.

Napoléon.

D'après la copie, Archives des affaires étrangères

Denomin Gungli

### 21785. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKNÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 10 avril 1815.

Mon Cousin, je vions d'appeler près de 100,000 gardes nationaux, grenadiers et chasseurs, pour garnir nos frontières. Une partie viendront armés, et vous devez donner ordre aux préfets de leur procurer toutes les armes dont on pourra disposer dans le pays. Il serait nécessaire de disposer, en faver de l'autre partie, des armes qui sont à réparer. On finirait de les réparer dans les places fortes, pendant même que les places seraient bloquées, si la guerre avait lieu avant que ces réparations fusent terminées.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par Mes la maréchale princesse d'Eckenthi

### 21786. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 10 avril 1815.

Mon Cousin, donnes ordre au général Dalesine de partir pour se rendre à Toulon et de là à l'îled Elbe, dont il sers goureneur. Il aura sous ses ordres le général de brigade Lapi. Envoyez à ce dernier ses lettres de service, et témoignez-lui ma satisfaction pour la conduite qu'il a tenue, lui et les habitants de l'île, dans les dernières circonstaues. Le général Dalesine aura tous les pouvoirs civils et militaires dans l'île. Il recevra de la Corse un bataillon de 5 à 600 honnnes. l'embarquera à Toulon une compagnie d'artillerie; complétée à 120 honnnes, et un bataillon de 600 honnes des troupes qui sont à Toulon; de sorte qu'il aura pour la défesse de l'île un bataillon des troupes qui sont à Toulon, 500 honnnes; la bataillon corse, 500 honnnes; une compagnie d'artillerie, 120 honnnes; les bataillon franc de l'île, 500 honnnes; les gardes nationales, 300 honnnes; les ly 1,800 honnnes.

Donnez ordre au général Dalesme de vous désigner un chef de bataillon d'artillerie et un capitaine du génie, qu'on pourrait envoyer à Porto-Ferrajo. Donnez-lui ordre également de désarmer entièrement Porto-Longoue et de le mettre hors de service. Laisser seulement six pièces de canou au fort Focardo et six autres pièces sur affûts marins, pour la défense de la câte.

Vous direz an général Dalesme qu'il vienne me parler avant son départ.

D'après l'original comes, par M<sup>ar</sup> la maréchale princesse d'Eckmühl.

Napoléon.

21787. -- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 10 until 1815

Mon Cousin, je désire qu'il soit établi sur-lo-champ trois comités de défense pour les frontières du Nord, depuis Dunkerque jusqu'à l'Alsace ; en première ligne, pour la défense de Landau à Huningue; en deuxième ligne, pour la défense des Vosges, et en troisième ligne, pour celle des montagnes du Jura et des frontières des Alpes. Les généraux Dejean, Marescot et un autre général présideront ces comités. Ils indiqueront aussi les points et les débouchés des frontières qu'il faudrait faire occuper par les greuadiers et chasseurs de la garde nationale. Tout cela est de la plus grande urgence; il faut s'en occuper sans délai.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm par M<sup>es</sup> la socréebale princese d'Eckmini

AUTUE

21788. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 10 avril 1815.

Mon Cousiu, donnez ordre au prince d'Esding de se rendre à Paris. Donnez le même ordre au général Corsin. Il faut un général pour conmander à Marseille et dans les Bouches-du-liblone; il en faut un pour Toulon et le Var; il en faut un pour les Basses-Alpes; ce qui fait trois maréchaux de camp. Il faut, en outre, un lieutenant général pour comnander la division, indépendamment du général Toreuchy, qui commaudera supérieurement. Il est nécessaire de changer tous les officiers qui

13

sont à Antibes': de mettre de bons commandants d'armes à Marseille, à Antibes et à Toulon et autres postes, en envoyant des officiers de Paris. qui portent dans ces places un nouvel esprit.

D'après l'original comm. par Mer la maréchale princesse d'Erkmithl

21789. -- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 10 avril 1815.

NAPOLÉON.

Mon Cousin, je pense que le lieutenant général que vous avez à envoyer dans le Nord, pour y organiser les gardes nationales de la 16° divisjon, y compris celles des départements de l'Aisne et de la Somme, pourrait être le général Sebastiani. Donnez-lui l'ordre de s'y rendre avec le nombre de muréchaux de camp nécessaire pour qu'il y en ait nu dans chaque arrondissement. Voilà plus de 200 chefs de bataillon, plus de 200 capitaines, un grand nombre de lientenants généraux, de maréchaux de camp, de colonels et de majors qui vont être employés dans cette organisation des gardes nationales. Prenez de préférence tout ce qui est à Paris; et que tout cela, parti avant le 12, soit rendu avant le 15. Que les butaillons de gardes nationales soient sur pied avant le 25. Désignez les places fortes de chaque division où doivent se réunir les bataillons de grenadiers et chasseurs, en réunissant Jous ceux d'une même légion, district ou sous-préfecture, dans un même lieu. Par ce moyen, avant le 1" mai, Joutes nos places fortes du Nord, de la Meuse, de l'Alsace, de la Franche-Comté et des Alpes auront une grunde quaulité de troupes; et un grand nombre de généranx et d'officiers se trouveront là, dans les sous-préfectures, pour réunir les basses compagnies de la garde nationale au moment d'une invasion, et les placer où il sera nécessaire. Aiusi nos troupes deviendront entièrement disponibles,

NAPOLÉON.

D'après l'orignes comm. per Mes la marichale princesse d'Eckmidd.

1 A Antibes se trouvait encore le colonel Cuneo d'Ornano, commandant de la place, qui avait fait prisonniers les 25 hommes détachés du bataillon de l'ile d'Elbe, au moment du délurquement su golfe Jouan. Voir la pière n° 21690. page 19.

### 21790. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, se avril 1815

Mon Cousin, vous effacerez de la liste des maréchaux le prince de Neuchâtel, le duc de Baguse, le duc de Bellune, le maréchal Périguou, le duc de Castiglione, le duc de Valany. En conséquence, faites connaître au maréchal Périguou qu'il peut rester à sa campague et qu'il est inutile qu'il vienne à Paris. Vous me présenterez un travail pour accorder une pension, en forme de retraite, à ceux de ces maréchaux qui n'ont pas de fortune. Vous me ferez connaître ce qu'ils ont et ce qu'ils tiennent du domaine extraordinaire.

Napoléon.

D'après l'original comus, par Nº la maréchale princesse d'Eckumbl

21791. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKNÜHL,

Paris, so avril 1813.

Mon Cousin, vous devez envoyer à la police le nom de tous les officiers de la Maison du roi qui prétent le serment. Tous ceux qui ont servi avec nous et qui n'ont marqué par aucun acte extérieur, tous ceux enfin qui ont le cœur pour moi resteront à Paris, et même vous les emploireze sans faire attention s'ils sortent de la Maison du roi ou non.

Napoléon.

D'après l'original comm. par M<sup>ar</sup> la meréchale princesso d'Échmuhl.

21792. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜIL, NINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 10 avril 1815.

Mon Cousin, faites publier sur nos frontières, depuis Lille jusquis Ladnau, que tous les anciens soldats de la rive gauche du Bhin et de la Belgique qui ont servi sous nos aigles seront admis de nouveau à servir et dirigés sur les régiments qu'on forme pour les recevoir. On pourrait répandre cet avis par des petits billets imprimés, et l'un aurait bientôt 8 ou 10,000 anciens soldats. Il faut faire la même chose sur la frontière des Alpes pour nos anciens soldats de Piémont et d'Italie.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm per Mer le maréchale princesse d'Ectmidd.

## 21793. - AU COMTE CARNOT,

Paris, 10 avril 1815.

Monsieur le Comte Carnot, il paraît que tonte la Provence arborera aujourd'hui ou demain la cocarde tricolore; ainsi on peut regarder l'insurrection du Midi comme terminée.

Envoyez un auditeur qui s'embarquera à Toulon pour la Corse et porter ales ponvivis na préfet. Ondomez la dissolution de la junte extraordinaire que j'avais organisée. Faites connaître, par une preclamation, qu'ayant ordonné que toutes les troupes reviennent en France je compte sur le patriotisme des labitants pour défendre la Corse. Doumer l'autorisation au général de Launay et au préfet d'organiser les gardes nationales sedon les habitudes et les coutumes du pays, de manière que dans chaque circonstance elles puissent se porter sur tous les points qui seraient menacés.

Vous aumonecrez que le due de Padoue va se rendre en Corse chargé de pouvoirs extraordinaires. Faise-le veuir pour lui faire part de mes intentions. Il devra être prêt à partir dans trois ou quatre jours. Vous lui ferez ses instructions : il organisera lu garde nationale et destituera tous les employés nommés par le roi, qu'il renvera sur-le-champ en France; il formera un bataillon de soo hommes, tous Corses, qui sera emvoy à l'orto-ferrajo pour la défense de l'îl de Elles, sous les ordres du général Dalesune, gouverneur. Enfin je lui donne l'autorisation de distribuer six croix d'officier de la Légion d'homneur et trente croix de légionnaire à cenx des habitants qui se sernient le plus distingués lorsque le parillon tricolore a été arboré. Il ne sera conservé dans les emplois que les Ernançis sup je sixis nommés sante t «" avril 18 14. Il

pourra cependant laisser quelques-uns des habitants de la Corse nonmés par le roi. Il renverra en France tous les employés français qui se seraient mal comportés.

NAPOLÉON.

D'après l'original. Archives de l'Empire

### 21794. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 11 avril 1815.

Mon Cousin, je désire que vous me présentiez demain le nombre de places que nous avons sur la frontière du Nord, le nombre d'hommes que donnera la garde nationale sédentaire de ces places et la distribution à faire, entre ces places, des bataillons de grenadiers que j'ai rognaisés pour le Nord par une d'écret d'hier. Faite-smoi connaître aussi les positions importantes à garder sur cette frontière, soit passages de rivières, soit lignes de canaux, soit débouchés de forêts, et quel accroissement il serait nécessière de donner aux bataillons de grenadiers des villes voisines pour occuper tons ces postes. Il y a aussi dans le Nord un systeme d'innodation qu'il faut une faire connaître.

Je vous prie aussi de ne faire le même rapport pour la « division ou la frontière de la Meuse : quelles places avons-nous à occuper? quelle force présente leur garde nationale sédentaire? quelle est la distribution qu'il convient de faire entre ces places des bataillons de grenadiers et de chasseurs que je viens de lever? quels sont les ponts, les passages de rivières et alutres postes qu'il convient d'occuper?

Je vous fais la même demande pour les 3° et 4° divisions. L'y forme quarante-deux bataillons de grenadiers et de chasseurs; une partie doit étre pour la frontière, l'autre doit prendre position dans les défilés des Vosges qu'on doit retrancher.

Quelle sera la distribution des trente-cinq bataillons de la 5° division? Les seize bataillons de la 6° doivent fournir des garnisons aux places fortes, et le reste doit occuper les défilés du Jura.

Enfin comment emploiera-t-on les quarante-deux bataillons de la

7° division qui doivent occuper les places des Alpes et les cols ou défilés des montagnes?

Je désire d'abord avoir un rapport général pour savoir si toutes ces gardes nationales sont nécessaires sur la partie de la frontière qui leur est affectée.

Vous me présenterez également demain la formation des trois commissions de défense. Il est nécessire qu'elles soccupent, avec la plus grande activité, à reconnaître toutes les positions et à preserire toutes les fortifications de campagne qu'il est nécessaire d'élever. Il doit y avoir beaucoup de travaux de cette espére à faire sur le Rhin; il doit y en avoir beaucoup à faire sur les Alpes, sur les Vosges et sur le Jura.

Présentez-noi demain, dans le conseil des ministres, l'état de tous les lientenants généraux, maréchaux de camp, chefs de bataillons et rapitaines qui vont aller organiser ces bataillous, afin que le 1<sup>st</sup> mai toutes ces gardes nationales soient rendues dans les places fortes où elles doivent se réunir.

Faites-moi connaître si vous avez suffisamment d'armes pour armer tontes ces gardes nationales.

NAPOLEON.

D'après l'oramad comm par N° la marichale nomeron d'Erkanshi

21795. — AU MARÉCUAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 11 avril 1815.

Mon Consin, je vous envoie les observations du général Drouot sur le rapport de votre bureau d'artillerie. Les fusils n° 1 doivent être spécialement pour les gardes nationaux. Les fusils trop courts peuvent cependant rendre beauceup de services. Il faut avoir égard à ces observations, er, dans les circoustances où nous nous trouvous, la fabrication des armes est le premier moyen de salut de l'état. Vous ne m'avez pas encere remis un état de situation des travaux; il me semble que cela va bien lentement. Il fact acleuler comme si l'ennemi devait nous déclarer la flettement de l'act acleuler comme si l'ennemi devait nous déclarer la guerre à peu près du 1" au 15 mai. A-t-on établi dans toutes les places fortes des ateliers pour réparer les armes des gardes nationaux?

NAPOLEON.

D'sprès l'original comm. per  $\mathbf{M}^{\mathbf{w}}$  la maréchale princesse d'Eckmond

### 21796 .-- AU GÉNÉRAL COMTE GROUCHY,

COMMANDANT LE 7' CORPS. À PONT-SAINT-ESPRIT.

Peris, 11 avril 1815.

Monsieur le Conte Grouchy, l'ordonnance du roi en date du 6 mars et la déclaration siguée le 13 à Vienne par ses ministres pouvaient n'autoriser à traiter le duc d'Angoulème comme cette ordonnance et cette déclaration voulaient qu'on truitât moi et ma famille. Mais, constant dans les dispositions qui m'avaient porté à ordonner que les membres de la famille des Bourbons pussent sortir librement de France, mon intention est que vous donniez des ordres pour que le duc d'Angoulème soit conduit à Cette, où il sera embarqué, et que vous veilliez à sa sireté et à écarter de lui tout mauvais traitement.

Vous aurez soin seulement de retirer les fonds qui ont été enlevés de caisese publiques et de demander au duc d'Angolime qu'il s'oblige à la restitution des diamants de la Couronne, qui sont la propriété de la nation. Vous lui ferez connaître en même temps les dispositions des lois des sesemblées nationales, qui ont été renouvelées et qui s'appliquent aux membres de la famille des Bourbons qui entreraient sur le territoire francais.

Vous remercierez en mon nom les gardes nationales du patriotisme et du zèle qu'elles ont fait éclater, et de l'attachement qu'elles m'ont montré dans ces circonstances importantes.

NAPOLEON.

Extrait du Monitour du 19 avril 1845.

21797. -- NOTE DICTÉE EN CONSEIL DES MINISTRES.

Paris, 12 svril 1815.

Le ministre de l'intérieur réunira le comte de Sussy, le comte Chaptal

et M. Ferrier, directeur général des douanes, pour examiner la question des entrepôts et des ports francs.

Il faudra d'abord bien établir les différences qui se trouvent entre les ports francs de Marseille et de Gènes, et les entrepôts réels, tels qu'ils existent dans plusieurs de nos ports.

Ces différences bien constatées, on traitera la question de savoir s'il est convenable de convertir la plupart de nos entrepôts réels en ports francs semblables à celui qui existait à Gènes.

Si cette question était décidée par l'affirmative, le port franc de Marseille, tel qu'il a été rétabli par l'ordonnance du roi, se tronverait détruit: il serait constitué comme celui de Gênes, et nous aurions trois ou quatre ports francs en France.

Il convient de s'appliquer dans l'organisation des ports franca à simplifier les formatilés, à évirel se lenteurs, afin que les versements des caboteurs ou de tous autres bitiments puissent se faire avec le plus de célérité et le moins de formalités possible. Le but qu'il importe d'attendre est que toutes les espèces d'expéditions n'éprouvent pas plus de retard qu'elles n'en éprouvaient, soit sous le régime antérieur à la Hévolution, soit sous le régime de la demière ordonnance du roi.

Si la discussion conduit à ce résultat, qui est en ce moment considéré comme hypothétique, il faudra, dans un rapport d'apparat, exposer les inconvénients qui résulteraient du système ancien ou du système réceut pour les fabriques de France, pour celles même de Marseille, et spécialement pour la ville qui, placée pour ainsi dire hoss de France, éprouverait des gênes sensibles dans son commerce aver l'intérieur. Le danquer pour nos manufactures, en général, est d'une évidence palpable, puisqu'il résulte de l'impossibilité de repousser la contrebande des marchandisses étranquères du même genre que les nôtres.

L'entrepôt réel, dans le temps où if fat accordé à un grand nombre de ports de France, fat considéré comme un bienfait. Marseille n'en jugea pas sinsi, parce qu'elle compara les avantages de son entrepôt réel avec ceux du port france de Gènes, et il faut reconnaître anjourd hui un que le régime du port france de Gènes est bearoup plus favorable an commerce. Dans le port franc de Gênes, les négociants avaient la fuculté de manipuler à leur gré leurs marchandises; dans l'entrepôt réél, on ne pouvait pas toucher à un ballot sans le concours des agents des douanes. Les douaniers n'entraient pas dans le port franc de Gênes; ils surveillaient, ils agissaient à toute heure dans l'entrepôt réel de Marceille. Dans l'un, ils ne gardaient que les portes ettérieures; dans l'autre, ils everçaient la surveillance sur les marchandises dans quelque lieu qu'elles fussent placés, Les différences sont essentielles.

On aura donc, en résultat, à examiner si le port franc tel qu'il existait à Génes, et qui semble devoir satisfaire tous les intérêts, répondra aux vœux de la ville de Marseille. On pourrait établir des ports francs organisés de la même manière à Bayonne, à Bordeaux, à Nantes, à Dunkerque, etc.

D'après la minute. Archives de l'Empire

21798. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 13 avril 1815.

Mon Cousin, j'ai reçu votre lettre du 19 de ce mois, dans laquelle vous me faites connaître que vous manquez d'armuriers. Cependant le préfet de police m'à rendu compte qu'un grand nombre d'ouvriers s'est rendu aux ateliers et y a été refusé. Il faudrait, dans ces circonstances, sider un peu et commander un grand nombre de bois de fusils dans le faubourg Saint-Antoine. Les ouvriers se procureraient le noyer, et, dans le cas où ce bois manquerait, on pourrait en employer un autre. On m'assure également que beaucoup de pièces de rechange pourraient être faites par des ouvriers chet eux. Il faudrait donner le plus d'extension possible à ces ateliers.

Voici nos besoins d'armes: la Garde va être augmentée de 20,000 hommes; la ligne va être sugmentée de 100,000 vieux soldats qui arrivent; enfin les 200 batiallons de gardes nationales, ou 120,000 hommes; ce serait donc 260,000 fusils qu'il nous faudrait avant le 15 mai. Je suppose que toute l'infanterie achelle est armée.

ERTIN-

Si vous avez contremandé les pistolets et les carabines, et si les réparations vont avec une activité convenable, les ateliers doivent pouvoir nous fournir cette quantité d'armes vers la mi-mai.

Il y aura aussi quelques gardes nationales à former.

NAPOLÉON.

Is specia l'original comun par Mar la maréchide princesse d'Ecknochl

#### 21799. - AU PRINCE CAMBACÉRÈS,

CHARGÉ DE PORTEFECILLE DE LA JISTICE, À PARIS.

Mon Consin, je désire que vous fassiez, pour le prochain conseil des

ton tonisti, je desire que vous insiste, pour le procuma consui des ministres, un rapport sur la situation des émigrés. L'apprends qu'il s'en forme des rassemblements en différents endroits. Beaucoup de ces mitividus jouiseut encore de leurs biens en France. Il est nécessaire de preudre des mesures pour les réprimer, car, s'ils s'aperçoivent qu'on ne fait rien pour empécher leurs rassemblements, ils augmenterent, et déjà ils ont plutit augmenté que diminué.

NAPOLEON.

D'après la copie comm- par M, le duc de Cambacérès.

21800. — AU COMTE CARNOT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, À PARIS.

Paris, 15 avril 1815.

Monsieur le Contre Carnot, je vous renvoie un rapport du ministre de la guerre, du 3. Je ne veux point de régiment provincial en Gorse. mais quatre bataillous de chasseurs organisés comme l'infanterie légère. Le ministre de la guerre enverra des instructions pour leur habillement, pour cette années et, jiusqu'à ex qu'on y ait envoyé des draps din continent, ils seront habillés avec des draps du pays. Les officiers à demisside seront, la plupart, employés en France, dans le royaume de Naples ou en Italie.

Il est sans exemple que j'aie autorisé un général à donner autant de décorations de la Légion d'honneur qu'il le voudrait. Il est également inconvenant, quant à la comptabilité, qu'aucun individu ait le droit illiunité de titrer sur le trésor national. Recommandez au gouverneur dagir avec modération; qu'il laise marcher l'administration selon la forme accoutumée; qu'il ne fasse rien d'extraordinaire, à moins que ce ne soit indispensable; qu'il ne change même personne de place, que dans le caso di la safret du pays l'exigentit; qu'il ne change également ran séjour actuel des autorités. Il est nécessaire qu'il corresponde fréquemment avec le général Dalesme, gouverneur de Tile d'Elbe, afin de se porter mutuellement les secours que les circonstances exigenients

Napoléon.

D'après la copie. Archives de l'Empire

21801. - AU COMTE MOLLIEN,

Peris. 15 avril 1815.

Monsieur le Comte Mollien, les rentes en 5 pour 100 consolidés sont dues à la princesse Borghese, à la princesse Élisa et aux princes de ma Maison comme à tous les autres particuliers : elles doivent leur être payées; cela ne peut faire une question.

Les 500,000 francs de rente du prince Louis Napoléon lui ont été donnés contre des biens de la Hollande, cédés à la caisse d'amortissement. Il faut vons faire remettre le compte de cette caisses. Si elle a vendu tous les biens, il n'y a aucent doute que les 500,000 francs n'appartiennent an priuce Louis-Napoléon en teoivent lui être payés. Si, au contente elle n'a vendu qu'une partie de ces biens, on doit compter de clerc à maître, et restituer à la caisse d'amortissement ce qui lui revient et réduire la rente selon le montant des biens vendu tes

Quant aux apanages, il n'est rien dù aux princes depuis le 1" avril 88 à jissqu'us o mars 1845, si ce n'est eq qui leur a défa dioné par le traité de Fontainebleau; vous devrez en faire faire le décompte. Depuis le 20 mars jissqu'à la fin de 1815, je régleral l'apanage des princes de ma Maison. Effin, pour l'arriéré jusqu'us 1" avril 1815, on doit

.

payer ce qui leur est dû. Dressez-en des états, et vous me les soumettrez

Napoléon.

Dopces l'original comm. per Mar la comtone Mollien.

## 21802. - AU COMTE MOLLIEN,

Paris, charril (815)

Monsieur le Comte Mollien, indépendamment des pensions pour la maison d'Espagne, il y en avait encere pour le maison de Carignan, pour le roi de Piémont et pour plusieurs princes de la rive gauche du Bhin; il y en avait, je crois, pour la duchesse d'Orléans. Il faudrait me faire un rapport sur tout cela.

Napoléon.

D'après l'original comm. par M<sup>ess</sup> la comtesse Mollien

#### 21803. - AU COMTE MOLLIEN, MINISTRE DE TRÉSOR PUBLIC, À PARIS.

Paris, 14 avril 1815.

Monsieur le Comte Mollien, je vous remoie votre rapport sur les biesa des communes. Je vois qu'il vous reste à recouvre 3 millions. Il faudrait les faire figurer dans votre escaisse, ou au moins pour mémoire, commeeffeits de commerce, en indiquant à quelles époques ils seront disponibles. Il faudrait aussi que le retvée en fat fait par département. Ainsi ressources se composeid de 80 millions de ventes de domaines des comnunes, de 30 ou millions du crédit donné sur les ventes des bois, et enfiu des centimes extraordinaires de guerre. Je désirerais avoir une idée de ces centimes. Vous les évaluez à 60 millions; nos resources extraordinnaires s'élèveraient donc à 1/40 millions pour solder l'arriéré.

Get arriéré se composerait, 1° de l'arriéré de tous les ministères dans lequel se trouveraient comprises toutes les fournitures faites pour le compte de la guerre, pour l'approvisionnement des places ou autres, et dont les bons doivent être soldés par compensation; 3° de toutes les dettes qu'ont contractées les villes pour faire face aux charges qui leur ont été imposées par l'ennemi. Le ministre des finances doit déjà avoir demandé aux différents ministres l'état de leur arriéré pour l'examiner. Le ministre de l'intérient doit avoir l'état de tout ce qui est dû à chaque département pour fournitures faites au gouvernement, avec l'indication de ce qui a déjà été compensé et de ce qui reste à solder. Enfin il doit avoir également l'état des réclamations que font les villes pour fournitures faites à l'ennemi, et l'on doit connaître la partie qui a été compensée avec les recettes des impositions de guerre, et ce qui reste à solder. Pour savoir le parti qu'il y a à prendre, il faut avoir tous ces états. Il est nécessaire de bien établir, par département, à combien se montent les centimes de guerre; combien il a été recouvré en argent, combien en bons; combieu il reste à recouvrer, et combien il reste de bons de compensation à solder. Il est nécessaire aussi de connaître, département par département, la quantité de bois mis en vente; ce qui est déjà rentré au trésor en argent, et ce qui doit rentrer, année par année. Nous aurons alors tous les éléments pour arriver promptement à une liquidation; car mon intention serait, par un seul décret, de solder tout ce que je dois aux départements et de terminer ainsi cette affaire. Nous pourrons finir cette opération au conseil qui aura lieu Inndi à deux heures après midi.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M\*\* la comtesse Mellien.

21804. — A M. GAUDIN, DUC DE GAÊTE,

MINISTER DES PLANCES, A PARIS.

Paris, 14 avril 1815.

Laudi prochain, à deux heures, je tiendrai un conseil des finances qui achèvera de me faire connaître notre situation. Voyez Mollien pour réunir tous les renseignements. Nous aviserons aux moyens d'arriver au budget. Vous devez avoir demandé aux ministres l'état de leur arriéré. Demandez-leur leur hudget de 181 de 1 celui de 181 de.

D'apere la mitrate. Archives de l'Empere.

### 21805. - A M. GAUDIN, DUC DE GAÈTE,

MINISTRE DES FINANCES, À PARIN.

Paris, 15 avril 1815.

Vous avez parlé hier de notes sur Mor d'Orléans et Mor de Bourbon. Je vous ai chargé d'un travail, pour mercredi prochain, sur ces priucesses. Mais je crois que, sans parler de leurs dettes, on pent d'abord régler leur pension et désigner leur résidence.

D'après la minute. Arrheves de l'Empire.

#### 21806. - A N. GAUDIN, DUC DE GAÊTE,

MINISTRE DES FINANCES, À PARIS.

Paris, 15 avril 1815.

Usez de tous vos moyens pour remettre en grande activité la vente des biens des communes. Il paraît qu'il y en a encore pour 52 millions.

D'après la minute. Archives de l'Empere.

21807. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL. MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Peris, 15 avril 1815.

Mon Cousiu, il faut avoir trois équipages de ponts : en Flandre, ponr les rivières de la Flandre; à Metz, pour les rivières de la Moselle, de la Mense et de la Menrthe; à Strasbourg, pour le Rhin. Faites-moi connaître ce que vous avez en équipages de ponts, en personnel de pontonniers, et pressez l'organisation de ce service.

NAPOLÉON.

Dispris l'original, comm. par Mer la marechale princesse d'Eckmuhl.

## 21808. - AU VICE-AMIRAL DUC DECRÈS,

MINISTRE DE LA MARINE, À PARIS.

Paris, 15 avril 1815.

Monsieur le Duc Decrès, votre budget a été réglé pour 1815, je crois, à 70 millions. Faites-moi connaître ce que vous pouvez faire avec cette

somme. Si nous avious la guerre, il serait nécessaire d'armer une partie quelconque de nos escadres, tant pour conserver les traditions de la mer que pour en imposer un peu à l'ennemi et donner du pain à nos matelols. Faites-moi connaître la portion de nos escadres à Toulon, à Brest, etc. que vous pouvez armer avec les ressources de votre budget. Faites-moi connaître également le parti que vous pouvez tirer dehommes de la marine pour la défense de Cherbourg, de Brest, de Dunkerque, de Lorient, de Bochefort et de Toulon. Il est nécessire que vous adoptiez un système où tous les officiers de vaisseau, et ceux d'artillerie qu'on ne pourrait pas embarquer et que la marine paye, fusseut employés pour la défense de nos côtes et de nos établissements de mer.

Napoléon.

Peris, 15 evril 1815.

D'après l'original comm. per M\*\* la duchesse Dorrés.

21809. - NOTE POUR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

L'Empereur demande sur le roi de Naples un rapport qui embrasse tous les événements de la dernière campagne (de 1814), le mal qu'il

a fait alors à la France.

L'Empereur n'a reçu de lui aucune marque d'intérêt et pas même de souvenir à l'île d'Elbe. Il n'était pas de la dignité de l'Empereur malheu-

reux d'aller au-devant de lui. Le palais de Naples était meublé des effets les plus précieux que l'Empereur avait placés dans son palais de Rome.

La seule communication que l'Empereur ait eue avec le roi de Naples a été, en partant de l'île d'Elbe, pour le prier de recevoir Madame Mère.

Parter du congrès, en favorisant le roi de Naples autant que possible. Faire sentir qu'il voulait s'emparer de l'Italie; qu'il a attaqué le 32 les Autrichiens, quand il ignorait absolument la position de l'Empereur. Cela prouve plus que toute chose qu'il n'y avait aneun accord entre

Ses proclamations au nom de Joachim out fait demander à Bologue et à l'Italie si leur roi légitime était mort. Cette conduite impolitique a paralysé le mouvement national de l'Italie, dont les principaux habitants, fidèles au fond du ceur à l'Empereur, n'ont pu voir qu'avec regret ettle levée de boucliers. Le roi de Asples n'ayant pu donner aucune «plication satisfaisante, ayant même montré de la haine aux Italiens qui avaient résisté à ses séductions en 1814. I opinion de l'Italie ne l'a point secondé, et il s'est perdu.

Les agents de l'Autriche se sont emparés de l'incertitude des esprits, du peu de disposition qu'on montrait pour le roi de Naples, et s'en sont fait des movens contre lui.

Ce rapport doit être fait dans toute la vérité. Il doit contenir quelques rapprochements sur la conduite injuste de l'Angleterre et de l'Autriche envers le roi de Naples.

Si ce rapport, fait pour le conseil des ministres, était dans le cas d'être imprimé, on en retrancherait les choses personnelles qu'il conviendrait de retrancher par égard pour le roi.

D'après la copie. Archives des affaires étrangères.

#### 21810. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Parss, 15 avril 1815.

Mon Cousin, les quatorre régiments de cuirnssiers et de carabiniers doivent avoir 7,000 chevaux. Ils en ont 3,900; ils doivent en recevoir, par l'effet des marchés, 1,100; il leur en manque donc 2,000. Mon intention ést qu'ils soient fournis par la gendarmerie. Les quinze régiments de dragons doivent avoir ,7500 chevaux. Ils en ont 5,801 doivent en recevoir, par les marchés, 950; il leur en manque donc 750. Le veux qu'on porte ces régiments à 600 chevaux, au lieu de 500; il leur en manquerait 2,502, qui leur seraient également fournis par la gendarmere in manquerait 2,502, qui leur seraient également fournis par la gendarmere. Ainsi la gendarmerie livrernit en tout 4,250 chevaux. Les gendarmes seront tenus d'être remontés dans l'espace de quinze jours.

Cette opération se ferait de la manière suivante. Vous répartiriez ces 4,250 chevaux entre toutes les légions. La première légion, par exemple, qui est forte de 660 chevaux, serait tavée à a 60; 130 de ces chevaux seraient envoyés au 4° de cuirassiers, qui est Évreux, et l'on anmit ainsi 250 hommes montés, qui pourraient se rendre aux escadrons de guerre; les autres 130 chevaux seraient donnés au 1° de dragons, qui est à Laon, et 130 hommes se trouveraient également montés sur-le-champ. La 15° légion, du département du Nord, est forte de 480 chevaux ; elle pourrait être tavée à 200, dont 100 pour le 10° de cuirassiers, à Lille, et 100 pour le 15° de dragons, à Arras, et ainsi de suits. Les colonels et majors qui doivent tirer des chevaux de la gendarmerie irnient les choisir en en passant la revue. Les grands seraient pour les cuirassiers; les autres pour les dragons. Cette mesure nous procurerait, en peu de jours, plus de 4,000 chevaux, et porterait la grosse cavalerie à 15,000 chevaux.

La cavalerie lógère, moyennant les 5,800 chevaux qui doivent être rémins au déplie de Versailles, sestid e 6,800 chevaux, les régiments étant de 600 chevaux; mais je pense qu'il faut les mettre à 800, ce qui porternit la cavalerie légère à 22,000 chevaux. La plupart des régiments ont les hommes et les selles. Ce serait donc environ 6,000 chevaux à répartir sur tous les départements où se trouve la cavalerie légère. Il faudrait les pare sur-lechamp

L'effectif de la grosse cavalerie serait donc de 15,000 chevaux, celui de la cavalerie légère de 22,000; total, 37,000. La grosse cavalerie serait complétée par les chevaux pour lesquels on a des marchés et par ceux qui doivent être birvés par la gendarmerie. La cavalerie légère serait complétée par les chevaux pour lesquels il y a des marchés, par les S/800 chevaux qui doivent être réunis au dépôt de Versailles, enfin par les 6,000 chevaux qui seraient fournis par les départements. Ce n'est que par l'ensemble de tous ces moyens qu'on pourrait avoir de la cavalerie, et il faut s'en occuper sous perdre de temps.

NAPOLÉON.

D'après l'original, comm par Mer la maréchale princesse d'Eckmobl

# 21811. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 15 avril 1815.

Man Cousiu, voilà quinze jours de perdus : les ateliers d'armes ne vont pas; il faut faire travailler à domieile. Il y a, à Paris, autant d'appareilleurs et d'élénistes qu'il en faut; donnez-leur les canons, baionnettes, baguettes et platines, et faites un prix avec eux pour qu'ils montent chez eux les (usils.

La proposition que vous faites en premier n'a pas besoin de mon consentement : il serait ridicule de penser qu'un pauvre colonel d'artillerie puisse seul mener une machine comme celle-ci; ce n'est pas un major, c'est vingt officiers qu'il faut lui donner pour le seconder. J'avais ern que votre bureau d'artillerie avait commencé par là. Que le colonel Cotty reste à la tête de cette opération; donnez-lui quatre majors, quatre chefs de bataillon, buit capitaines, seize lieutenants; que ces officiers d'artillerie, dont vous ne manquez pas, soient sans cesse à organiser les ateliers, à recevoir, à vérifier, à préparer des locaux, à requérir les ouvriers, les machines, les matériaux, tout ce qui est nécessaire. Encore une fois, on n'a encore rien fait. Tous ces officiers d'artillerie que vous attacherez ainsi à l'atelier de Paris et à celui de Versailles seront sous votre main pour être envoyés en mission partout où il sera nécessaire, pour activer le mouvement des armes portatives, faire marcher les convois, et, si l'ennemi s'avançait, faire évacuer les ateliers de Maubeuge et de Charleville sur Paris; enfin pour faire des inspections tous les huit jours dans toutes les manufactures, afin qu'on expédie sur Paris aussitôt qu'il y aura 500 fusils de prêts. Je suis cependant instruit qu'il y en a en ce moment un plus grand nombre à Manbenge; la guerre pourrait éclater, et ces fusils, renfermés dans des places frontières, ne seraient d'aucune utilité. Ne m'écrivez plus; prenez toutes les mesures qui sont nécessaires, et rendez-moi compte seulement deux fois par semaine de ce que vous aurez ainsi ordonné. Vous sentez hien que

vous n'avet pas besoin de mon autorisation pour employer a on a 30 officiers. Sil e choix des locaux était un obstacle, prenez les casernes: on pourra cantonner les troupes ou les loger plus biur; prenez les abattoirs, prenez des églises, les anciennes salles de spectacle, etc. Mais pour tout cela il faut de l'activité et du monde. Chargez un bon quartiermaître d'artillerie ou un bon commissaire des guerres de la comptabilité des ateliers. Il est fâcheux que tout cela n'ait pas été fait il y a vingt jours. Le salut de l'état est attaché aux fusils, puisqu'avec les dispositions actuelles de la nation, si nous avions un million de fusils, nous les emploierions sur-le-champ. Il flaut nous monter, par jour, plusieurs milliers de fusils; vous avez près de 100,000 casant se le ferait donc, dans cinquante jours, 100,000 fusils de blus que vous aurire.

Si les locaux de Versailles ne vous sont pas nécessaires, faites-les priparer pour recevoir les ouvrires de Maubeuge, Évrica à l'entrepreneur, au général d'artillerie, au commandant de la place, au commandant de la division, qu'aux premières hostilités toute la manufacture de Maubeuge ait à s'en venir à Versailles. Ordonnez à l'entrepreneur de tenir en arrière, dans les places, ses magasins et matériaux précieux, et de préparer toutes ses mesures outre ouvoir les transporter.

Napoléox

D'apres l'eriginal comm. per Mes la marichile princesse d'Eckspild.

21812. — AU COMTE CARNOT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, À PARIS.

Paris, 15 avril 1815.

Monsieur le Comte Carnot, dans le travail d'aujourd'hui, j'ai ordouné que M. le baron de Lameth partit sans délai pour Toulouse. Il vient de me représenter que c'est lui qui, en 1790, a fait la motion pour la suppression des parlements, et il désire, en conséquence, n'être pas envoyé dans une ville parlementaire. Cette raison me parait bonne. Le disdonc que vous envoyiez dès demain le baron Lameth à Amiens, où il a à s'occuper de lorganisation des gardes nationales. Le baron limbert-Flégay n'est pas assez fort pour Toulouse; proposez-moi, sans éleia, un mouvement dans les préfets pour remplir le poste de Toulouse et pour placer le baron Himbert.

B'après l'original. Arthères de l'Empire

Napoléon.

### 21813. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 16 avril 1815.

Mon Cousin, je vous envoie une dépéche télégraphique qui annonce que le drapeau tricolore flotte à Marseille. Donnez Fordre qu'à midi il soit tiré cent coups de canon aus Invalides. Yous ferez imprimer la dépéche télégraphique sur-le-chaupt, et vous la ferez répandre avec prolision. Vous enverze l'ordre à Lille et à Strasbourg qu'on fasse tirer ceut coups de canon dans ces deux villes et sur toutes les places de nos frontières. Vous donnerez le même ordre à Brest pour cette ville et pour toutes les places de la côte.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M\*\* la maréchele priocesse d'Erkmohl.

## 21814. — ALLOCUTION À LA GARDE NATIONALE DE PARIS. Pulsis des Tuileries. 16 avril 1815.

Soldats de la garde nationale de Paris, je suis hieu aise de vous voir, le vous ai formés, il y a quiture mois, pour le maintien de la tranquillité publique dans la capitale et pour sa sèreté. Vous avez rempli mon attente. Vous avez versé votre saug pour la défeuse de Paris; et, si des troupes ennemies sont entrées dans vos murs, la faute n'en est pas à vous, mais à la trabison, et surtout à la fatalité qui s'est attachée à nos affiries dans ces malburcuses circonslances.

Le troir royal ne convenait pas à la France : il ne donnait ancune sùreté au peuple sur ses intérêts les plus précieux; il nous avait été impoé par l'étranger. S'il cult visité, il cult été un monument de honte et de malheur. Je suis arrivé, armé de toute la force du peuple et de l'armée. pour faire disparaitre cette tache et rendre tout leur éclat à l'honneur et à la gloire de la France.

Soldats de la garde nationale, ce matin même le télégraphe de Lyon

m'a appris que le drapeau tricolore flotte à Antibes et à Marseille. Cent coups de cano. Itérs sur toutes nos frontières, apprendont à l'étrauger que nos dissensions civiles sont terminées; je dis les étrangers, parce que nous ne connaissons pas encore d'ennemis. Sils rassemblent leurs troupes, nous rassemblons les noives. Nos armées sont loutes composées de braves qui se sont signalés dans plusieurs batailles et qui présentront à l'étrange une frontière de ler, tandis que de nombreux bataillons de grenadiers et de chasseurs de gardes nationales garantiront nos frontières. Le ne me mélerai point des affaires des autres nations : malheur aux gouvernements qui se méleraient des nôtres! Des revers ont retrempé le caractère du peuple français : il a repris cette jeunesse, rette vigueur qui, il y a vingt ans, édonnaient l'Europe.

Soldais, vous avez été forcés d'arborer des couleurs proserties pur la nation; mais les couleurs nationales étaient dans vos ceurs. Vous jurez de les prendre toujours pour signe de ralliement et de défeudre ce trône impérial, seule et naturelle garantie de nos droits! Vous jurez de ue jamais souffiri que des étrangers, chez lesquels nous avons paru plusieurs fois en maitres, se mèlent de nos constitutions et de notre gouvernement! Vous jurez enfin de tout sacrifier à l'honneur et à l'indépendance de la France!

Nous le jurons! tel a été le cri unanime de toute la garde nationale.

Extrait du Montteur du 17 avril 1815.

21815. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 16 avril 1815.

Mon Cousin, donnez ordre au général Lecourbe de se rendre à Belfort pour y prendre le commandement des six divisions d'infanterie qui se réunissent là. La cavalerie sera sous ses ordres. Pressez la marche des troupes qui doivent se rendre à Belfort.

Donnez ordre au général Dessaix de se rendre à Chambéry, pour prendre le commandement de la division qui se réunit sur ce point. Donnez de nouveaux ordres pour les trois divisions qui doivent composer le corps des Alpes; qu'une se réunisse à Chambéry, une à Grenoble et l'autre en Provence. Donnes ordre que la division de estaleries porte sur la ligne, à Chambéry. Donnes ordre, à Grenoble, qu'on prépare toute l'artillerie du corps d'armée. Donnes ordre, par une estafette extraordinaire, au général qui commande à Lyon de diriger la division Girard sur Chambéry ou Grenoble, si elle est encore à Lyon. La division Dessais se réunira à Chambéry, et les troupes qui doivent sortir de Provence pour cette division se mettront en grande marche.

Les troupes qui viennent de Corse resteront en Provence et formeront la division de Provence.

Le général Grouchy portera, aussitôt qu'il pourra, son quartier général à Chambéry. Le général Brayer prendra le commandement des gardes uationales de Lyon et de la 19° division.

Enfin donnez l'ordre au maréchal Brune de se rendre à Marseille et dans la 8° division : il aura le gouvernement de la Provence.

La réunion à Chambéry de forces composées d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie est indispensable, ainsi que la présence d'un corps de troupes à Belfort, tant pour agir moralement sur la Suisse que pour aider à ce qui se passe en Italie.

Napoléon.

D'apres Lorgonal comm. par Mes la marcichale princesse d'Eckmold.

21816. — A M. GAUDIN, DUC DE GAÈTE,

MINISTRE DES FINANCES, À PABIS.

Peris, 16 avril 1815.

Monsieur le Duc de Gaête, ĵai consenti avec peine à remettre le travail à jendi. Je peuse qu'il fiaudrait toujours avoir un travail demain pour voir où nous en sonunes. Tous les services de la guerre ne marchent pas. parce que l'arriéré arrête tout. Nous prendrons toujours quelque détermination. Vence donc demain à trois heures seve Mollien.

Napoléon.

P. S. L'affaire de la garde nationale est très-importante.

#### 21817. - AU COMTE BIGOT DE PRÉAMENEU,

MINISTRE DES CULTES, À PARIS.

Perss, 17 avril 1815.

Monsieur le Comte Bigot de Préameneu, puisque l'évêque de Vannes a donné sa démission, quel inconvénient y aurait-il à l'accepter? Cet homme était mauvais, il suffirait de veiller à ce que le chapitre donnât ses pouvoirs à un homme bien intentionné.

NAPOLEON.

D'après l'original comm. per 44" le baronne de Nougarède de Fayet.

### 21818. — AU VICE-AMIRAL DUC DECRÈS,

MINISTRE DE LA MARINE, À PARIS.

Paris, 17 avril 1815.

Monsieur le Duc Decrès, je vous renvoie la lettre du contra-amiral Lhermite; faites-en faire des extraits pour le Moniteur. Je pense qu'il est nécessaire que vous mettiez en commission une escadre de cinq vaisseaux de guerre et trois frégates, en faisant cependant le moins de frais possible. Vous devez ôter l'amiral Dumanoir de Toulon. Faiier-moi connaître à qui on pourrait confier le commandement de cette escadre.

Il serait important de demander des dépèches au ministre des relations extérieures et de faire partir un aviso pour Constantinople, afin d'apprendre à Ruffin ce qui se passe. Cet aviso passerait par Naples, et porterait à la reine des lettres du prince Joseph, de la princese Hortense et des numéros du Mointeur depuis le 20 mars. Exovyez à la Reine un capitaine de frégate jeune et de distinction, qui lui porterait des nouvelles et reviendrait sur un autre bâtiment. L'aviso continuers as route. Emoyez également un brité à Alger, Tunis et Maroc, afin de donner des nouvelles de ce qui se passe. Prévenex-en le ministre des relations extérieures pour qu'il écrive. Prévenex-le également que dans huit jours vous ferex partir un autre bâtiment pour porter des nouvelles aux agents en Afrique.

Napoléon.

D'après l'original comm par Mar la duchesse Decré-

### 21819. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GCERRE, À PARIS.

Paris, 17 avril 1815.

Mon Cousin, donnez ordre que les 24° et 20° régiments se rendent à Chambéry avec le général Girard, c'est-à-dire le 7° et le 14°; qu'on prenne des mesures pour cantonner ces troupes au 1er mai; qu'on leur fournisse douze pièces d'artillerie de Grenoble et une compagnie de sapeurs; que le général Girard se tienne ainsi en avant de Chambéry; que le 4° de hussards, le 13° de dragons et le 10° de chasseurs rejoignent cette armée sous les ordres d'un général de division de cavalerie et de deux généraux de brigade; que le général Dessaix réunisse sa division à Grenoble, de manière qu'au 1er mai elle puisse veuir camper ou se cantonner en avant de Chambéry; on donnera deux autres batteries d'artillerie au général Dessaix; que le général Grouchy porte son quartier général à Chambéry; il aura là sous ses ordres huit régiments d'infanterie et trois de cavalerie; que les huit régiments qui composerout ces deux divisions soient portés chacun à quatre bataillons, ce qui fera trente-deux bataillons, ou seize bataillons par division; qu'on complète d'abord les bataillons à 600 hommes et ensuite à 840; qu'une compagnie d'artillerie légère du régiment qui est à Valence soit attachée à ce corps d'armée. Le corps du général Gronchy on le 7° d'observation sera donc ainsi composé de deux divisions d'infanterie, formant trente-deux bataillons ou 25,000 hommes, de trois régiments de cavalerie, qui seront portés chacun à 600 chevaux, ce qui fera 1,800 chevaux, de trente pièces de canon et de deux compagnies de sapeurs, avec leurs outils.

Ce corps de ligne sera augmenté de seize bataillons de grenadiers on classeurs, à prendre sur les quarante-deux du Dauphiné, lesquels seize bataillons seront cantonnés autour du fort Barreaux, commandés par le lieutenant général Chabert et deux maréchaux de camp, et ayant douze pièces de canon. Ils pourront être employés activement jusqu'à la limité des montagnes, c'est-à-dire jusqu'à an mont Cenis. Les vingtesis autres bataillons seront distribué de la manière suivante : un hataillon

au fort Barreaux, buit batiillous à Briançon, six batiillous à Mont-Lyon<sup>1</sup>, quatre batiillous à Colmans, sept bataiillous à Grenoble; total, vingtsix. Les batiillous de Briançon, de Mont-Lyon et de Colmans seront dans chaque place sous les ontres d'un maréchal de camp. Aussitôt que ces trois divisions seront formées, elles occuperont les rêtes qui dominent les Alpes et les cols que notre comité de défense désignera, afin d'obliger l'eumeni à nous opposer un pareil nombre de forces.

Il sera formé, en l'rovence, un g'eorps, qui sera composé de trois divisions; chaque division sera forte de trois régiments. A cet effet, vous ordonnerez que deux régiments de ceux qui élaient destinés au corps des Pyrénées, où il paraît que nous n'avons rieu à craindre, se portent dans la 8º division. As 2º division sera composée de douze batalllos de grenadiers de gardes nationales. On attachera à ce corps un régiment de cavalerie qui sera également retiré du corps des Pyrénées. Le maréchal Bruice commandera le g'eorps, en même temps qu'il sera gouverneur de la Provence. On lui organisera, à Antibes ou à Toulou, le matériel de quatre batteries à pied, c'est-à-dire trente-deux pièces de canon, et il y sera attaché le personnel convenable.

Le général Grouchy, que je viens de faire maréchal de France, preudra des mesures pour faire déserter les Piémontais, et il menacera de se porter sur le mont Cenis, cette diversion devenant utile au roi de Naples, qui paraît décidément être aux mains avec l'Autriche.

NAPOLÉON.

D'après l'original comus par Mes la mererbale princesse d'Eckmuhl.

TAL GENEON

21820. — AU PRINCE CAMBACÉRÈS, CHARGÉ DE PORTEFECILLE DE LA JUSTICE, À PARIS.

Paris , 18 avril 1815

Mon Cousin, je désire que vous m'apportiez demain, au conseil, un rapport avec votre opinion sur les objets suivants :

1º Un grand nombre d'individus refusent le serment; par exemple,

Mont-Dauphin

31710

le sieur Dambray. Que fant-il faire à l'égard de leurs personnes et de leurs biens?

3º Un grand nombre de Français ont suivi le comte de Lille; par exemple, le maréchal Bellune, les généraux Bordesoulle et Maison. On leur a fait des instinautions pour rentrer; ils ont répondu qu'ils ne reviendraieut qu'à la tête de 500,000 hommes. Des agents civils sont dans le même cass par exemple, le comte de Seve, ancien préfet du Doubs, qui donne des ordres dans ce département en se qualifiant de commandant pour le roi. D'autres individus sont en Espagne. Comment doiton aeur sur leurs personnes et sur leurs biens?

3º Des agents employés à l'étranger, rappelés par le duc de Vicence, ont déclaré vouloir continuer à porter la cocarde blanche et à servir le comte de Lille : comment agira-1-on sur leurs personnes et sur leurs biens?

Après avoir discuté ces questions, proposez-moi des mesures effectives et conformes à ce qu'exigent la loi de l'état et les circonstances.

D'après la copie contra par M. le due de Cambaveres

VIPOLÉON.

21821. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PAGIS.

Paris, 18 avzil 1815.

Mon Gousin, je reçois votre lettre du 17 avril. Donuez des ordres surte-champ à tous les généraux commandant les divisions militaires pourqu'ils fassent passer, par les maréchaux de camp commandant leurs départements, des revues des 3°, 4° et 5° hataillons des corps qui sont dans a division, et qu'ils fassent sur-le-champ partir, avec le 3° bataillon, tout ce qui sera disponible, savoir i 3'l y a plus de 4 no hommes, on fera partir tout le 3° bataillon, en ayant soin que le cadre soit bien complet; s'il n'y a que 200 hommes, on fera partir trois compagnies, et, aussitôt qu'on aura les 200 autres, on fera partir les trois dernières roupagnies. Ces bataillons on deni-hataillons se mettront en marche pour se diriger sur lei uno s'ont leurs bataillons de guerre. Vous comprenez que mon but est de grossir le plus tôt possible l'armée active. Vous donnerez ordre également que ces maréchaux de camp passent la revue des dépôts de cavalerie et fassent partir tous les hommes qu'il y aurait aux dépôts, montés et en bon état, jusqu'à la concurrence de ce qui est nécessaire pour compléter les escadrons de guerre à 150 chevaux on le régiment à 450 cavaliers. Ainsi il n'y aurait que 10 hommes, il faut qu'ils les euvoient. Si, au contraire, les trois escadrons de guerre sont à 450 hommes, les maréchaux de camp ne feront partir du 4º escadron que des compagnies fortes an moins de 60 hommes; ils attendront, s'il le faut, qu'une compagnie ait atteint ce nombre pour la faire partir; mais je pense qu'il y a bien peu de régiments qui aient ce nombre de 450 hommes à l'armée, et qu'ainsi tout ce qui est disponible dans les dépôts pourra partir; ce qui augmentera de 19 à 1,500 chevaux notre cavalerie active. Vous ordonnerez aux généraux de divisiou et maréchaux de camp de renouveler cette opération tous les huit jours, afin de faire partir chaque semaine des détachements pour renforcer l'armée active.

NAROLFOX

Doport Foreginal committee par Mart to marrichale princesse d'Eckmobil.

#### 21822. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL. MINISTRE OR LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 18 avril 1815. Mon Consin, donnez ordre à Lemarois de faire partir sur-le-champ les deux régiments qui sont au Havre et ceux de Cherbourg. Les dépôts. les bons citoyeus de la Normandie et les troupes de marine suffiront d'a-

bord pour garder res places, et d'ailleurs ils vont recevoir le décret sur les gardes nationales; mais il est important que nos troupes soient sur les frontières. Actuellement que le Midi est pacifié, donnez l'ordre positif que tous les régiments qui se trouvent de ce côté se rendent à la destination que je leur ai donnée. Tous les régiments qui, sans se détourner de plus de trente lieues, peuvent passer par Paris, vous les ferez passer par cette ville. Donnez des ordres pour que, aussitôt que les 3<sup>es</sup> bataillons

des régiments seront complétés à plus de 400 hommes, on les mette en marche pour rejoindre les deux premiers; faites-moi connaître à quels bataillons vous donnerez ces ordres. Toutes les nouvelles d'Espagne sont telles, qu'il n'y a absolument rien à craindre sur cette frontière, et je pense que les 3<sup>re</sup> ou 4<sup>re</sup> bataillons seront suffisants. Faites-moi connaître où se trouvent actuellement les régiments qui sont sur la frontière des Pyrénées, infanterie et cavalerie. Je pense qu'un régiment de cavalerie à Toulouse et un à Bordeaux sont suffisants, d'autant plus que les 4" et 5" escadrons des six régiments dont les dépôts sont dans le Midi seront bieutôt en état de rendre des services. Je pense également que six réginœuts d'infanterie suffiront, d'autant plus que nous les renforcerons des 3º et 4º bataillous des douze régiments dont les dépôts sont de ce côté; il restera donc six régiments disponibles. J'en ai déjà envoyé deux en Provence. Je pense qu'il est convenable que vous me proposiez de réunir provisoirement les quatre autres à Avignon, ainsi que le régiment de cavaderie qui deviendra disponible. Cette division sera là en réserve, et j'attendrai que les circonstances se décident nour lui donner une destination. Il faudrait qu'à Toulouse on préparât pour cette division donze pièces de canon.

En résumé, les douze régiments des Pyrénées seront employés de la unaiver suivante : deux se rendront en Procence, au g'ocrps, ainsi qu'un régiment de cavaleire; trois seout placés à Bordeaux, Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port, Pau, etc. avec un régiment de cavaleire et douze pièces de canon. Ges régiments formerent des garnisons et sur-ceilleront les frontières. On pourra y joindre les 3° et de batallions de sous les régiments qui sont dans le Midi. Cela fera une première division. Une autre division sera formée de trois régiments placés à Mont-pellier, Toulouse, Bellegande, etc. avec un régiment de cavaleire et douze pièces de canon. La 3° division se réunira à Avignon; elle sera composée de quatra régiments, d'un régiment de cavaleire et douze pièces de canon. Toutes ces troupes, même la division d'Avignon, feront toujours partie du corps des Pyrénées; mais cette division d'Avignon, feront toujours partie du corps des Pyrénées; mais cette division d'Avignon sera toute prête à se porter sur les Alpes, si les circonstances le rendairent

nécessaire. Il n'y a que ce que vous enverrez en Provence qui ne comptera plus dans le corps des Pyrénées.

Napoléon.

D'annia l'original comm. par Mer la marrichale properso d'Erkspobl

# 21823. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARES,

Paris, 18 avril 1815.

Mon Cousin, ĵai reçu votre rapport du 16; il dati inutile de formir ancuns fonds pour acheter des selles aux sir régiments qui sont au deli de la Loire ; il u'est aneun régiment de vaulerie qui u'ait en magasin o un 300 selles. Le sais qu'il existe à Metz, et dans plusieurs et replaces, de grands magasins d'effets déquipement provenant des régiments supprimés. Le vois avec peine que le ministère de la guerre ni acucur enesigement là-dessus. Il faut que les chefs de division fassent faire des recherches à cet égard, et vous verrez que nous avons, en babillements de cavalerie, plus de ressources que vous ne pensez.

L'état des selles que vous m'avez remis n'est pas exact; les régiments ont beaucoup plus de selles qu'ils n'ont d'hommes et de chevaux.

Quant à la remonte, vous ne m'avez pas compris. Dans la lettre détaillée que je vous ai écrite à cet égard, je vous d'isais que les colonels devaient s'adresser aux préfets pour avoir des chevaux, s'ils n'en peuvent trouver par des marchés, en leur donnant l'argent qu'ils avaient en caisse pour cela. Cette opération devrait être faite en huit jours. Le général Bourrier passant des marchés avec les fourraisseurs pour 6,000. 4,000 étant fournis par la gendarmerie, voilà 13,000 chevaux par ces trois moyens. Indépendamment de cela, on s'eu procurera 8,000 dans les départements; nous aurons alors 20 à 21,000 chevaux.

Le désire que tous les régiments de dragons soient complétés à foochevaux. Il fant aussi augmente la cavalerie légère. Il est hors de doute que les régiments de cavalerie vont recevoir beuteoup d'hommes, puisqu'il y a bien 10,000 hommes de cavalerie en congé. Il est done probable que chaque régiment recevra » ou 300 hommes. Il faut pourvoir à leur habillement. A cet effet, mon intention est d'utiliser tous les habits qui sont en magasin, provenant des régiments qui ont été supprimés; on rhoisira ceux qui approcheront le plus de l'uniforme des régiments.

Vous n'avez pas besoin de faire faire des selles; je suis instruit qu'il y en a, à Paris, un grand nombre chez les marchands. Mettez à la disposition des régiments de cavalerie de la Garde les fonds qu'ils doivent avoir pour leur remonte.

Il résulte de l'état d'effectif que vous m'avez remis que les régiments de cavalerie doivent avoir 40,600 hommes, qu'ils n'en ont que 37,700. qu'il manque 3,932 et qu'il y en aura 1,000 de trop, excédant le complet. Je pense que vous devez laisser les régiments dans l'état où ils se trouvent, parce que ceux qui n'out pas leur complet ne tarderont pas à l'avoir, au moven des anciens soldats qui rentreront, et, si plus tard il se trouvait des régiments qui ne l'aient pas, vous y pourvoiriez. Mon intention est d'avoir 30,000 chevaux de cavalerie légère. Anssitôt que vous aurez les situations an 1er avril, je désire que vons me les remettiez, afin que je parte de là pour porter quelques régiments au delà de leur complet. Il n'est pas strictement nécessaire que tous les régiments soient égaux; il faut profiter des circonstances, et l'espèce de passion qu'on a en général pour les hussards en rendra le recrutement très-facile. Pour augmenter les chevaux : par exemple, le 4º de liussards a 960 hommes; ordonnez qu'il se procure, au lien de 600 chevanx, 300 de plus; le 15° de chasseurs a 830 hommes: accordez-lui 200 chevaux de plus. Successivement, je veny porter ma cavalerie légère à 1,000 chevany par régiment.

VAPOLÉON.

Perpres l'organul cotem, par M" la marrichale princesse d'Eckmahl.

21824. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 18 avril 1815.

Mon Cousin, j'ai destitué les généraux Souham, Dupont, Dessoles. Maison, Edmond Périgord, d'Aultanne, Monnier, Loverdo, Curto, Briche. Leclerc, etc. Mon intention est que ces généraux soient effacés des contrôles, des pensions de retraite, ou de réforme, ou même d'activité qu'ils auraient obtenues.

Apoléov.

D'après l'original comm. par Mes la maréchale princesse d'Eckmuhl

#### 21825.— AU MARÉCHAL MASSÉNA, PRINCE D'ESSLING, à musselle.

Paris, 18 avril 1815.

Jai reçu votre lettre du 13 et celle du 14 avril. Jai vu votre proclamation avec plaisir.

Je vous remercie d'aoûr couser é Toulon et Antiles, et autrout Tou.

On. l'ai frémi à l'article de votre lettre où j'ai vu l'ordre que vous avierece du due d'Angouléme de livrer ce dépil précieux aux Anglais. Dans
le premier moment, j'ai envoyé le maréchal Brune commander dans la

8° division.

Je désire beaucoup vous voir. Si l'état de votre santé ne vons rend pas propre à autre chose qu'à retourner dans le Midi, je vous y renverrai de Paris.

D'oprès la minute. Archives de l'Empire.

## 21826. — NOTE POLB LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Paris, sy avril 1815

M. Bandus doit partir sur-le-chanup pont se rendre an golfe Jouan.
Il dira au roi de Naples que Sa Majesté désire qu'il choisisse une empague agréable entre Grenoble et Sisteron pour y habiter jusqu'à l'arrivée de la reine et jusqu'à ce que les nouvelles de Naples soient arrêtées,

Il lui ténoignera en termes honnètes et réservés les regrets que Empereur épronve de ce que le roi a attaqué saus aucun concert, sans traité, sans aucune mesure prise pour pouvoir instruire les fidèles sujets d'Italie de ce qu'ils devaient faire, ni les diriger dans le sens de l'intérèt commun.

Le roi a décidé l'aunée dernière du sort de la France en paralysant

l'armée d'Italie, puisqu'il en est résulté une différence de 60.000 hommes à notre désavantage.

Il est peu convenable que le roi vienne à Paris.

La reine doit y venir avant lui, afin que le public s'accontume à sa disgrâce.

M. Baudus le consolera et l'assurera que l'Empereur onblie tons ses torts, quelque graves qu'ils soient, pour ne voir que ses malheurs. Mais il désire ne le voir venir à Paris que lorsque tout ce qui le concerne sera arrèlé.

M. Baudus est chargé de cette mission de confiance, parce qu'on sait qu'il est très-agréable au roi. Il correspondra directement avec le ministre. Il peut tout dire sur la conduite privée et politique du roi.

M. Baudus, agent de l'Empereur, doit lui faire sentir:

Que, si l'Empereur avait voulu qu'il entrât en Italie, il lui aurait fait connaître ses intelligences;

Que des proclamations datées de Paris auraient produit un tout autre effet:

Qu'il a perdu la France en 1814; en 1815 il l'a compromise et s'est perdu lui-même:

Que sa conduite en 1814 l'a perdu dans l'esprit des Italiens, parce qu'ils ont vu qu'il abandonnait la cause de l'Empereur.

D'apres in copse. Archites des affaires étrangères.

## 21827. - AU COMTE CARNOT,

Peris, so avril (815).

Monsieur le Comte Carnot, je désire que vous m'apportiez ce soir, avec votre opinion, la rédaction définitive d'un projet de décret qui contiendrait les dispositions suivantes :

Tous les maires, adjoints et membres des conseils des communes cesseront leurs fonctions au 1<sup>er</sup> mai.

Les préfets présenteront sur-le-champ, en remplacement, des maires, adjoints et conseillers des communes, qui aient la confiance du peuple. Ces présentations seront faites par les préfets à des commissaires extraordinaires qui seront envoyés dans chaque division militaire.

Les commissaires extraordinaires se présenteront ensuite dans chaque chef-lieu de département, et nommeront tous les maires, adjoints et conseillers de commune, d'arrondissement et de département.

Il y a, je crois, vingt-deux divisions militaires; déjà plusieurs commissaires 'extraordinaires s'y trouvent. Présentez-moi, pour completer la liste de ces commissaires extraordinaires, des conseillers d'état, quelques anciens sénateurs, comme Pontécoulant, Boissy d'Anglas; quelques membres de l'aucienne chambre, comme Bedoch. Par ce moyen, chaque division aura un commissaire.

Il faut que ces commissaires puissent partir demain, car ce renouvellement de tous les maires est de la plus haute importance.

Dans un autre projet de décret, je désire que vous me proposiez les dispositions suivantes :

Tous les officiers et commandants des gardes nationales cesseront leurs fonctions au 1" mai. Les préfets présenteront sur-le-champ à nos commissaires extraordinaires les nominations à faire en remplacement.

Voyez s'il faudrait prendre la même mesure pour les juges de paix. Il peut y avoir des plaintes contre les juges de paix, mais je ne pense pas qu'en général cette classe soit dans le sens du parti royaliste.

Je crois qu'à la prompte exécution de ces mesures est attaché le salut public.

Préparez-moi les instructions pour les commissaires.

Même opération sur les sous-préfets. Vous me proposerez un troisième projet de décret pour que les commissaires les renouvellent tous.

Wes commissaires ne s'arrêteront pas là. Ils feront une enquête sur les administrations et régies, sur les payeurs, percepteurs, officiers forsetiers, employés de l'enregistrement, enfin sur tous ceux qui occupent des places à ma nomination. Ils ûteront sur-le-champ tous ceux qui out des dispositions opposées et dont le salut public commande le remplacement.

Les commissaires feront prêter serment aux nouvelles municipalités

7

et au nouveau corps d'officiers des gardes nationales, et reviendront surle-champ à Paris, où ils vous rapporteront toutes les nominations qu'ils auront faites. Vous ferez ensuite régulariser par ma signature tont re qui en aura besoin.

Napoléga.

Dapors Foraginal, Archees de l'Empor-

# 21828. - AF MARÉCHAL DAVOIT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, go avril 1815.

Mon Gousin, ne composez le conitié de défense que des générams bejean, Marescot, Rogniat et du colonel Bernard, Ces quatre officiers suffisent : à eux quatre, ils doivent connaître tante la France. Ils appelleront tous les officiers du génie qui connaissent plus particulièrement des localités, Letravail que je demande est entièrement du ressort du génie. Le désigne Bernard, parre que, étant dans mon cabinet topographique, il sera julus à même de demander ce dont jaurai besain. Le disére qui on me fasse une description des frontières, des places fortes, des inondations. On s'occupera d'abord de la frontière du Nord et de tous les ouvrages de campagne à faire au Nord et sur le Bluis, en seconde ligne, sur la Somme et dans les Nosges; enfin sur le Jura et les Alpes.

Neporéox

Dapris Forguel cours per Mer is moreclade princesse d'Eckmobl

## 21829. AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, se april 1815.

Mon Consin, donnez ordre qu'on arme, qu'on fortifie, qu'on approvisionne, enfin qu'on mette à l'abri d'un conp de main Langres. Faites-moi connaître la situation de Laon.

Napoléon.

Daptes l'original comm pur  $\mathbf{M}^{\mathrm{ort}}$  le masselule princesse d'Erkmuld

#### 21830. - NOTE.

Paris, or avril 1815

Le décret proposé <sup>1</sup> paraît bien conçu, mais il est inutile, puisqu'il n'ajonte rien à la législation existante; il n'est, en réalité, qu'un ordre du ministre de la justice.

L'Empereur juge couvenable que les ministres de l'intérieur, des aflaires étrangères, de la police, de la guerre et de la marine ouvoient au ministre de la justice la note des individus qui sont dans le cas d'être poursuivis, avec les rapports, pièces ou renseignements qui autorisent cette disposition à leur égard. Ainsi le ministre de la guerre enverra les pièces relatives auv généraux Maison, Bordesoulle et de Bellune; le ministre de l'intérieur, celles qui coucernent le sieur Seçy?; et le ministre des infaires étrangères, la déclaration faite par le sieur de Talleyrand, ministre en Suisse, de rester dans cette qualifé au service de Louis VIII.

Le ministre de la justice, en conséquence de ces communications, ordonnera aux procureurs généraux de faire poursuivre.

Il est important de mettre en mouvement quelques affaires de ce geure, afin de fiver le vague qui existe encore dans les idées sur cette sorte de délit. On aura soin de faire faire mention dans les papiers publies du commencement des procédures.

l'optes l'ériginal. Archaves des affaires étrangères.

21831 - DÉCRET.

Palais de l'Élysée, 29 avril 1816.

ARTICLE PREMIER. Il sera organisé un ou plusieurs corps francs dans chaenn des départements frontières de l'Empire.

Ces corps francs porteront le nom de leur département, et. dans les départements où il y en anra plusieurs, ils se distingueront par le unméro d'ordre de leur formation.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> «Projet de décret, présenté par le prince Cambacérés, ministre de la justice, relatif aux mesures à prendre à l'égard des généraux qui

out suivi Louis XVIII et des personnes qui prétendent exercer son autorité, « (Vot-de l'original ) <sup>9</sup> Ex-préfet du Doubs.

- Art. 2. Les individus qui auront les qualités nécesaires pour lever un corps franc c'adresseront au ministre de la guerre ou au préfot. Le préfet, après s'être concerté avec le commandant du département et le commandant de la gendarmerie, enverra au ministre de la guerre son arpport sur les services, l'expérience et la capacité de l'officier qui aura demandé à lever un corps franc, ainsi que sur l'influence dont il joint dans le département.
- Arr. 3. Les officiers admis à lever un corps franc seront brevetés par nous conficiers douner des commissions de capitaines, lieutenants, sons-lieutenants et sous-officiers. Il emblera des hommes de honne volonté, soit parmi les gardes mitionales qui ne font pas partie des compagnies actives, soit parmi les oddats en retraite, soit parmi les gardes forestiers et autres employés sons quedque titre que ce soit; bien entenda que ceuvcie ne pourrout être distraits de leurs functions qu'un moment où le département serait evavbi.
- Art. 4. L'infanterie et la cavalerie de ces corps seront organisées comme l'infanterie et la cavalerie des troupes légères.

Ces corps ne seront tenus à aucun uniforme régulier.

Le maximum de leur formation sera de 1,000 hommes pour l'infanterie et de 300 pour la cavalerie.

L'infanterie sera armée indifférenment de fusils de guerre et de fusils de chasse. La cavalerie, étant de l'arme des lanciers, aura une lance sans banderole.

- Aar. 5. Les corps francs s'armeront, s'équiperont et se monteront à leurs frais. Ils ne recevront aucune solde ni de guerre ni de pair; ils auront droit aux vivres de campagne, mais sendement au moment de la guerre.
- Ant. 6. Les corps francs pourront avoir deux pièces de canon de 3 ou de 4, et dans ce cas le matériel leur sera fourni de uos arsenaux.
- lis seront toujours tenns d'avoir avec eux de la pondre et des balles pour 600 coups.
  - Art. 7. Si l'ennemi venait à entrer dans un de nos départements, les

corps francs se placeraient sur ses derrières pour intercepter ses convois, ses courriers, ses officiers d'ordonnance et aides de camp, et tous ses hommes isolés. Ils bivouaqueront toujours dans les hois, dans les lieux escarpés ou sous la protection des places fortes.

Art. 8. Tout ce que les corps francs prendront sur l'eunemi sera de bouue prise et à leur profit. Les canons, caissons et effets militaires seront achetés par l'étal au prix des trois quarts de la valeur. Chaque prisonnier fait à l'ennemi, qu'ils remettront à la gendarmerie ou au dépât dans les places fortes, Leur sera payé 3 francs.

Il leur sera payé : 100 francs pour chaque lieutenant ou sous-lieuten naut qu'ils prendrout; 200 francs pour un capitaine; 500 francs pour un chef de bataillon ou major; 1,000 francs pour un colonel; 3,000 francs pour un général ou maréchal de camp; 3,000 francs pour un lieutenant général.

Les prisonniers qu'ils feront sur les officiers civils à la suite de l'armée ennemie leur seront payés suivant l'assimilation du grade.

Tous trésors, bagages, qu'ils prendront leur appartiendront.

Tout aide de camp, officier d'ordonnance, courrier ou porteur d'ordres de l'armée ennemie, qu'ils prendront leur serout payés à raison de 2.000 francs.

La répartition de ces sommes et profits sera faite d'après un règlement que dressera notre ministre de la guerre sur les principes de partage adoptés pour les armements en course dans la guerre maritime.

Ant. 9. Il pourra être également formé des corps francs dans les départements de l'intérieur.

Ils ne sortiront de leurs départements qu'au moment où les hostilités éelateraient, et ils pourront se diriger sur la frontière de leur choix, en prenant les ordres du ministre de la guerre.

Arr. 10. Nos ministres de la guerre et de l'intérieur sout chargés de l'exécution du présent décret.

Aspoléos.

D'après la copse comm. par M. le comte Daru

### 21832. - AU COMTE CARNOT,

MINISTRE DE PINTÉRDEZ. À PARIS.

Paris, au avril 1815.

Monsieur le Comte Carrot, vous reesvez un dévert par lequel j'odonne la formation de deux régiments de lanciers de gardes nationales dans les départements du Huu-Hlim et du Bas-Rhim. Ecrivez à Metz, à Vancy, à Épinal, dans les 3°, «°, 4°, 6°, 7° et 1 g° divisions, pour savoir sil serait possible de former dans chacme un régiment de 600 aluciers. On régiment. Les hommes devraient séquiper et se monter à leurs frais. Écrivez aussi dans l'Aisne, dans la Somme, dans le Nord, dans les départements des 15° et 1 s° divisions. Si rette mesure pouvait se généraber, elle nous offirait de grands avantages, misque elle fournirait une masse de cavalerie suffisante pour mettre les départements à l'abri des troupes légères.

Napoléon.

D'sprés l'original Archives de l'Empere

## 21833. — AU MARECUAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMUIL,

Paris, 21 avril 1815.

Von Consin. à l'assemblée du mois de mai qui aura fieu vers le 25 mai, mon intention est de donner des aigles à tous les régiments. Voyex à faire faire ces aigles sans délai. Il faudra faire inserire sur chaque aigle les batailles où s'est trouvé le régiment. Faites-moi connaître s'il serait possible de rendre à chaque régiment son numéro. Je ne tiens pas à suivre evactement une série de numéros, mais je trouve que c'est un grand nalheur que d'avoir ôté aux régiments le numéro sous lequel ils out été cités dans les bulletius de la Grando Armée. Remettez-moi un état qui me fasse voir si cela peut être réfabli sans inconvénient.

VAPOLEON.

Dapris l'original comm. per M<sup>es</sup> la marérbale princeme d'Eckmitté

#### 21834. - AU MARÉCHAL DAVOLT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GEFRRE, À PARIS.

Paris, on avril 1815.

Mon Gousin, Châtean-Thierry, Vitry et la Fère seront promptement mis à l'abri d'un coup de nain. Il est donc urgent que vous y envojiez sur-le-champ un commandant d'armes, un officier du génie et un officier d'artillerie, et que vous donniez ordre d'armer ces places, alin qu'elles scient à l'abri d'un coup de main an 15 mai.

ASPOLEON.

D'après l'original comm. par Mes la magérhale princesse d'Erkmuhl

#### 21835. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMUNL, MINISTRE DE LA GLEBRE, À PARIS.

Pers, as avail 1815.

Non Consin, je reçois votre lettre sur le pare de Samjigny. Je voique nous avous goo voitures et 3,000 harmis. Je pense que ce pare est très-mal placé à Samjigny. L'inconvénient que cet emplacement nous offre aujourd'hui, il nous l'offrira toujours. Il faudrait choisir sur la Loire no point au milieu d'une grandle forêt, et dans cette hypothèse faitesmoi connaître si Orléans conviendrait, ou sur la Seine, entre Saint-Germain et Romen, un point situé au milieu des hois. Faites faire des recherches dans L'une et l'autre d'irrection.

Je vous antorise à faire évacuer tout ce qui ne pent pas être réparé et mis en état pour le 15 mai, et à laisser tout ce qui pourra servir à cette époque.

de vois que nous avons quatre régiments du train des équipages utilitaires, chaeun de huit compaguies, chaque compaguie de 50 voitures, ce qui ferait 1,300 voitures. Il sera difficile de pouvoir organiser à Sanpiggy, d'ici au 15 mai, ce nombre de voitures. Le pense qu'il faudrait d'abord organiser quatre régiments à quatre compaguies, ce qui ferait seize compaguies ou 640 voitures.

Il faut près de 2,000 hommes pour ces seize compagnies; il en existe

1,000; c'est donc 1,000 hommes à avoir, et il est à espérer qu'on pourra les avoir d'ici au 15 mai.

Il faudra à peu près 3,000 chevaux; il eu existe 300; 1,800 doivent être fonruis; c'est donc 900 chevaux à acheter. Je vous autorise à faire cet achat.

Il faut 6/10 voitures; il y eu a 2/10 à Strasbourg et à Paris, et il est probable que, sur les goo voitures qui sont à Sampigny, //100 seront en état d'iri au 15 mai.

Il faut 3.000 harnais : ils existent.

Ainsi faites organiser à Sampign, seize compagnies. 64o voitures. 3.000 chevaux, 3.000 harmais, et dirigez tout le reste, voitures, matériel, harmais, sur le point que vous me proposerez sur la Loire ou sur la Seine.

6 ho voltures peuvent être suffisantes pour le premier moment. Il n'addonc question que d'acheter poc chevaus; faite-les acheter autour de Sampigny, Faites-moi counaître quand on pourra faire partir une compagnie pour le 1°, pour le 3°, pour le 3°, pour le 4° et le 3° corps. Il serain urgent que ces compagnies partisent. Les voltures qui sont à Strasbourg peuvent être destinées an 5° et au 6° corps. Celles qui sont à Paris pourront être données au 6°.

Napoléon.

D'opres l'original comm. par M<sup>er</sup> la marérhale princeme d'Eckmold

# 21836.— AU VICE-AMIRAL DUC DECRÉS,

MINISTRE DE LA MARINE, À PARIS.

Paris, 22 avril 1815.

Nonsieur le Duc Decrès, j'ai reçu votre rapport du 15. Il me semble que d'îci au mois de septembre on ne peut penser à rien faire pour la marine. Je crois même que les ordres que j'ai donnés pour mes cinq vaisseaux à Toulon, s'ils doivent eviger beaucoup d'argent, pourraient étre considérés comme non avenus.

le croyais que vous étiez porté pour 70 millions au budget, mais il paraît que vous n'y êtes que pour 50. Je désirerais que ces 50 millions fiassent employés au profit de l'armée de terre et de la défense de l'état. Tant que la crise ne sera pas passée, il est de peu d'importance de návoir pas de vaisseaux armés, mais je ne puis pas laisser sans emploi une si grande quantité de braves officiers. Mon projet est donc de lever 60 à 80,000 hommes sur mes côtes et d'y employer tous les officiers de unrine et tous les officiers du génie maritimo comme officiers, tous les ouvriers qui se présenteront et tous les anciens matelots comme soldats. Voils donc une organisation de forces qui ne ne coûterait que pour les soldats, mais qui ne me coûterait rien pour les officiers. Tous ces hommesenrégimentés seraient bien d'une autre importance que les gardes uationales.

 Présentez-moi donc un projet de décret pour réduire vos dépenses sur les 50 millions au moins qu'il est possible, d'ici au mois de septembre, et pour lever;

1° 4 ou 5,000 ouvriers, qui seront formés en bataillons séparés, consacrés à la défense des ports, à l'exception de ceux qui viendraient aider à l'armée et qu'on placerait à la suite des parcs;

2° Pour compléter le corps d'artillerie au moins à 10 du 12,000 hommes, de manière qu'on puisse le faire marcher à la défense des frontières;

3º Pour lever quarante à soixante bataillons d'équipages, chaque bataillon de six compagnies et clauque compagnie de 1 90 hommes, ayant pour officiers et sous-officiers des officiers et sous-officiers de marine. Deux bataillons d'équipages formeraient un régiment; un régiment serait commandé par un capitaine de vaisseau ou par un contre-amiral.

Faurais ainsi vingt à vingt-einq régiments dont la moitié pourrait être appelée à une armée de réserve, ce qui m'offrirait d'immenses avantages.

60,000 hommes ne doivent pas coûter plus de 30 millions; et comme la moitié (la dépense des officiers) est déjà comprise dans la dépense actuelle, cela ne ferait pas une dépense extraordinaire de plus de 1+ à 20 millions.

Présentez-moi donc demain un projet pour former de bons bataillons d'ouvriers, de bons bataillons de canonniers et de bons bataillons d'équi-

18

pages, en rappelant tout ce qui est au service de la marine. Cela sera d'autant plus avantageux que, la grande crise passée, nous aurons tous ces hommes sous la main pour leur faire monter nos vaisseaux.

Dans vos états de la marine, je ne vois pas le nombre d'hommes que vons solder, soit comme canonniers, soit comme ouvriers, soit comme équipages. Remettez-moi cet état comparé avec ce que vous sviez au mois de mars 1814, en déduisant ce que nous avons perdu avec la Hollande, la Belgique et Génes.

Faites-moi connaître la solde qu'il faudra donner à ces soldats pour être équitable; mais il me semble qu'y compris l'habillement cela ne s'éloigne guère du taux de l'armée de terre.

D'après l'original non signé comm. par Mª la durbesse Derrès.

### 21837. — AU VICE-AMIRAL DUC DECRÈS,

MINISTRE DE LA MARINE, À PARIS.

Paris, os avril 1815.

Monsieur le Duc Decrès, prenez les mesures nécessaires pour la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Doningue, conformément aux ordres que je vous ai donnés.

Il ne s'agit pas de m'écrire, il s'agit de faire partir. Marchez de l'avant; tout cela devrait être fait.

Varonéox

D'après l'original comus, par Mes la duchesse Decres,

### 21838. - AU PRINCE JOSEPH.

À PARIS.

Paris, se avril 1815,

Mon Frère, je vous envoie un projet de constitution, pour vous seul. Si vous avez quelques observations à me faire, vous me les apporterez ce soir.

VAPOLÉON.

D'oprès l'arginel comm. par le Cobinet de S. M. l'Emperent

18

# 21839. - ACTE ADDITIONNEL AUX CONSTITUTIONS DE L'EMPIRE.

Napoléox, par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereur de-Français, à tous présents et à venir, salut.

Depuis que nous avons été appelé, il y a quinze années, par le vou de la France, au gouvernement de l'état, nous avons cherché à perfectionner, à diverses époques, les formes constitutionnelles, suivant les besoins et les désirs de la nation, et en profitant des leçons de l'expérience.

Les constitutions de l'Empire se sont ainsi formées d'une série d'actes qui ont été revêtus de l'acceptation du peuple.

Nous avions alors pour but d'organiser un grand système fédératif européen, que nous avions adopté comme conforme à l'esprit du siècle et favorable aux progrès de la civilisation. Pour parvenir à le compléter et à lui donner toute l'étendue et toute la stabilité dont il était susceptible, nous avions ajourné l'établissement de plusieurs institutions intérieures plus spécialement destuiées à protéger la liberté des citorens. Notre but n'est plus désormais que d'accroitre la prospérité de la France par l'affermissement de la liberté publique. De là résulte la nécessité de plusieurs modifications importantes dans les constitutions, sénatus-consultes et autres actes qui régissent cet Empire.

A ces causes, voulant, d'un côté, conserver du passé ce qu'il y a debon et de salutaire, et, de l'autre, rendre les constitutions de notre Empire conformes en tout aux weux et aux besoins nationaux, ainsi qu'à l'état de paix que nous désirons maintenir avec l'Europe, nous avons résolu de proposer au peuple une suite de dispositions tendant à modifier et perfectionner ces actes constitutionnels, à entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif touttoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif touttoyens de toutes, leurs granties, à donner au système représentatif touttoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif touttoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif touttoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif toutteur de leurs de considération de la considération et du pouvoir désirables; en un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de sarété individuelle avec la force et la ceutralisation nécessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple français et la dignité de notre couronne.

En conséquence, les articles suivants, formant un acte supplémentaire aux constitutions de l'Empire, seront soumis à l'acceptation libre et solennelle de tous les citoyens dans toute l'étendue de la France.

### TITBE PREMIER.

### DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ABTICE PREMIER. Les constitutions de l'Empire, nommément l'acte constitutionnel du 92 frimaire an vui, les sénatus-consultes des 1/6 et 1/6 thermidor an x, et celui du 98 floréal an xu, serout modifiés par les dispositions qui suivent. Tontes leurs autres dispositions sont confirmées et maintenues.

Ant. 2. Le pouvoir législatif est exercé par l'Empereur et par deux chambres.

Ant. 3. La première chambre, nommée Chambre des Pairs, est héréditaire,

ART. 4. L'Empereur en nomme les membres, qui sont irrévocables, eux et leurs descendants mâles, d'aîné en aîné, en ligne directe.

Le nombre des Pairs est illimité.

L'adoption ne transmet point la dignité de Pair à celui qui en est l'objet.

Les Pairs prennent séance à vingt et un ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq.

Art. 5. La chambre des Pairs est présidée par l'archichancelier de l'Empire, ou, dans le cas préu par l'article 51 du sénatus-consulte du 48 floréal an 111, par un des membres de cette chambre désigné spécialement par l'Empereur.

Ast. 6. Les membres de la Famille Impériale, dans l'ordre de l'hérédité, sont Pairs de droit,

lls siégent après le président.

Ils prennent séance à dix-huit ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt et un.

- ART. 7. La seconde chambre, nommée Chambre des Représentants, est élue par le peuple.
- Ast. 8. Les membres de cette chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf.
  - Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.
- Arr. 9. Le président de la chambre des Représentants est nommé par la chambre, à l'ouverture de la première session. Il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre.
  - Sa nomination est soumise à l'approbation de l'Empereur.
- Art. 10. La chambre des Représentants vérifie les pouvoirs de ses membres et prononce sur la validité des élections contestées.
- Ant. 11. Les membres de la chambre des Représentants reçoivent pour frais de voyage, et durant la session, l'indemnité décrétée par l'Assemblée constituante.
  - ART. 12. Ils sont indéfiniment rééligibles.
- ART. 13. La chambre des Représentants est renouvelée de droit, en entier, tous les cinq ans.
- Asr. 14. Àucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle, pendant les sessions, qu'en vertu d'une résolution de la chambre dont il fait partie.
- Акт. 15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session.
- ART. 16. Les Pairs sont jugés par leur chambre, en matière criminelle on correctionnelle, dans les formes qui seront réglées par la loi.
- Aπτ. 17. La qualité de Pair et de Représentant est compatible avec toutes les fonctions publiques, hors celles de comptables.
- Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collége électoral du département ou de l'arrondissement qu'ils administrent.
- Art. 18. L'Empereur envoie dans les chambres des ministres d'état et des conseillers d'état, qui y siégent et prenuent part aux discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la chambre comme Pairs ou élus du peuple.

Ant. 19. Les ministres qui sont membres de la chambre des Pairs on de celle des Représentants, ou qui siégent par mission du Gouvernement, donnent aux chambres les éclaireissements qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de l'état.

ART. 20. Les séances des deux chambres sont publiques.

Elles peuvent néanmoins se former en comité secret : la chambre des Pairs, sur la demande de dix membres; celle des Représentants, sur la demande de vingt-cinq. Le Gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire.

Dans tous les cas, les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.

Aut. 21. L'Empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambre des Représentants.

La proclamation qui prononce la dissolution convoque les colléges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des Représentants dans six mois au plus tard.

ART. 22. Durant l'intervalle des sessions de la chambre des Représentants, ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambre des Pairs ne peut s'assembler.

Ast. 23. Le Gouvernement a la proposition de la loi. Les chambres peuvent proposer des amendements ; si ces amendements ne sont pas adoptés par le Gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur la loi telle qu'elle a été proposée.

Aar. 24. Les chambres ont la faculté d'inviter le Gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qu'il leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par charune des deux chambres.

Art. 25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux chambres, elle est portée à l'autre; et, si elle y est approuvée, elle est portée à l'Empereur.

Ant. 26. Aucuu discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre des deux chambres.

### TITRE IL

### DES COLLÉGES ÉLECTORAUX ET DU MODE D'ÉLECTION.

ART. 27. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an x, sauf les modifications qui suivent.

Art. 28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des élections annuelles, toutes les vacances dans les colléges électoraux.

Art. 29. A dater de l'an 1816, un membre de la chambre des Pairs, désigné par l'Empereur, sera président à vie et inamovible de chaque collége électoral de département.

Aar. 30. A dater de la même époque, le collége électoral de chaque département nommera, parmi les membres de chaque collége d'entre dissement, le président et deux vice-présidents. A cet effet, l'assemblédu collége de département précédera de quinze jours celle du collége d'arrondissement.

ART. 31. Les colléges de département et d'arrondissement nommeront le nombre de Représentants établi pour chacun par l'acte et le tableau ci-annexés<sup>1</sup>.

ART. 32. Les Représentants peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France.

Chaque collége de département ou d'arrondissement qui choisira un Représentant hors du département ou de l'arrondissement, nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans le département ou l'arrondissement.

Ast. 33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale.

L'élection des Représentants commerciaux et manufacturiers sera faite par le collége électoral de département, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies, suivant l'acte et le tableau ei-annexés <sup>2</sup>.

et ' Voir le Bulletin des Lois, n' 19.

### TITRE III. DE LA LO) DE L'IMPÔT.

ART. 34. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an. Les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années.

Dans le cas de dissolution de la chambre des Représentants, les impositions votées dans la session précédente sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre.

Art, 35. Aucun impòt direct ou indirect, en argent ou en nature, ne pent être perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inserciption de ervance au grand livre de la dette publique ne peut être faite, aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé, aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée, aucune portion du territoire ne peut être échangée, quieu vetu d'une loi.

Aut. 36. Toute proposition d'impôt, d'empruut ou de levée d'hommes ne peut être faite qu'à la chambre des Représentants.

Ant. 37. C'est aussi à la chambre des Représentants qu'est porté d'abord, r'e loudget général de l'état, contenant l'aperu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère; s'' le compte des recettes et dépenses de l'année ou des amées précédentes.

### TITBE IV.

### DES MINISTRES ET DE LA RESPONSABILITÉ.

Art. 38. Tous les actes du Gouvernement doivent être contre-sigués par un ministre ayant département,

Art. 39. Les ministres sont responsables des actes du Gouvernement signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.

Art. 40. Ils peuvent être accusés par la chambre des Bepréseutauts, et ils sont jugés par celle des Pairs.

Art. 41. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer peut être accusé par la chambre des Représentants et jugé par la chambre des Pairs pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la natiou. Aat. 42. La chambre des Pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.

ART. 43. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la chambre des Représentants doit déclarer qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation.

ART. 44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.

Aar. 45. Quand la chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.

Art. 46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres.

Aar. 47. Lorsque la chambre des Représentants a déclaré qu'il y a lieu è exame contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme la première, et il est fait par cette commission un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dis jours aprèse a nomination.

Aar. 48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.

Art. 49. L'accusation étant prononcée, la chambre des Représentants nomme cinq commissaires, pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la chambre des Pairs.

Ast. 50. L'article 75 du titre VIII de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an vut, portant que les agents du Gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du Conseil d'état, sera modifié par une loi.

### TITBE V.

### DE POUVOIR JUDICIAIRE.

Art. 51. L'Empereur nomine tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie, dès l'instant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de commerce, qui aura lieu comme par le passé. Les juges actuels nommés par l'Empereur, aux termes du sénatusconsulte du 12 octobre 1807, et qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie avant le 1° janvier prochain.

Art. 52. L'institution des jurés est maintenue.

ART. 53. Les débats en matière criminelle sont publics.

ART. 54. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires.

ART. 55. Tous les autres délits, même commis par les militaires, sont de la compétence des tribunaux civils.

ART. 56. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute cour impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le présent acte à la chambre des Pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.

Ant. 57. L'Empereur a le droit de faire grâce, même en matière correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

Art. 58. Les interprétations des lois, demandées par la Cour de cassation, seront données dans la forme d'une loi.

## DROITS BES CITOYEUS.

Ant. 59. Les Français sont égaux devant la loi, soit pour la contribution aux impôts et charges publiques, soit pour l'admission aux emplois civils et militaires.

Ant. 60. Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des jnges qui lui sont assignés par la loi.

Art. 61. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni exilé que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites.

ART. 62. La liberté des cultes est garantie à tous.

Art. 63. Toutes les propriétés possédées on acquises en vertu des lois et toutes les créances sur l'état sont inviolables.

Aar. 64. Tont citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure prédiable, sauf la responsabilité légale, après la publication, par jugement par jurés, quand même il n'y anrait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle. Art. 65. Le droit de pétition est assuré à tons les citoyens. Toute pétition est individuelle.

Ces pétitions peuvent être adressées, soit au Gouvernement, soit aux deux chambres; néanmoins ces dernières même doivent porter l'intitulé: A Sa Majesté l'Empereur.

Elles seront présentées aux chambres sous la garantie d'un membre qui recommande la pétition. Elles sont lues publiquement, et, si la chambre les prend en considération, elles sont portées à l'Empereur par le président.

Ant. 66. Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siége que dans le cas d'invasion de la part d'une force étrangère ou de troubles civils.

Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du Gouvernement.

Dans le second cas, elle ne peut l'être que par la loi.

Toutefois, si, le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées. l'acte du Gouvernement déclarant l'état de siége doit être converti en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la réunion des chambres.

Art. 67. Le peuple français déclare que, dans la délégation qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et rénetnel pas donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou d'aucun prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinction de la dynastie impériale, ni le droit de rétablir, soi l'ancienne noblèses fédale, soit les droits féolaux et seigneuriaux, soit les dimes, soit aucun culte privilégié et dominant, ni la faculté de porter aucune atteinte à irrévocabilité de la vente des domaines nationaux. Il interlit formelément au Gouvernement, aux chambres et aux citoyens toute proposition à cet égard.

Donné à Paris le 22 avril 1815.

NAPOLÉON.

Extrect da Bulletin der Lote da 93 avril 1845 , a' 19.

### 21840. - AU COMTE CARNOT,

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, À PARIS.

Paris, 26 avril 1815.

Monsieur le Comte Carnot, il serait convenable d'ordonner, dans chaque département, que l'on fabrique une certaine quantité de piques. Faites-en arrêter le modèle. Cela servirait à défaut de fusils et de faux.

Napoléon.

D'après l'original. Archives de l'Empire.

# 21841. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 24 avril 1815.

Mon Cousin, réitérez l'ordre de faire partir le 73° de Cherbourg, le 7/4 de Reste, le 65°, qui est à Vannes, n'arriversi que le s'i mai; c'est bien tard; il faut accélérer le mouvement de ces troupes et défendre que, sous quelque prétexte que re soit, on le retarde.

Réitérez les ordres pour que le 6° de ligne, le 48°, le 58° et le 83° accélèrent leur mouvement sur Belfort, et que, sous aucun prétexte, personne ne les retienne.

Réifera également les ordres au 5 léger, au 88°, au 10°, au 44°, au divient former la sor division, pour qu'ils accélèrent leur mouvement sur Paris. Faites-moi connaître quand la s¹ division, c'est-à-dire le 8' léger, le 15' de ligne, le 26°, le 61' seront arrivés sur la Loire; quand la 6' division de réserves eax complétée.

J'ai vu hier le 1" de hussards; pour quel corps est-il destiné? Il pourrait partir demain pour s'y rendre.

Je vous prie de me faire faire un rapport général sur la composition des neuf corps : que cet état, en forme de livret, comprenne la situation des différents corps au 15 avril, indique les généraux qui commandent toates les divisions, le nom de tous les régiments et leur force, l'endroit où ils se trouvaient au 15 avril, le jour où ils acront tous readus aux corps, l'artillerie et le génie des corps, le matériel de l'artillerie, ce qu'il doit y avoir et ce qui manque, quel assenal doit le fournir et quand clea sen arriré, la composition des administrations, quand chaque corps d'armée aura une compagnie d'équipages. J'attends cet état pour donner des ordres militaires et commencré à tabbir un plan de campagne.

Il faut avoir à Paris 300 pièces de canon pour l'artillerie; avoir uu double approvisionnement et plusieurs millions de cartouches. Ces 300 pièces de canon seront destinées, à tous événements, à la défense de Paris, et indépendamment du parc de Vincennes, qui est destiné à augmenter l'artillèrie de l'armée.

Je pense qu'il faudrait donner des ordres pour faire recruter pour les équipages du train.

Napoléon.

D'après l'ariginal comm. per Mar la maréchale princesse d'Eckmühl

21842. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 24 avril 1815.

Mon Cousin, j'ai signé hier un décret sur les corps francs. Je vous prie de me faire savoir si vous avez quelques observations à y faire. Mon intention est de le faire insérer au Moniteur, si vous ne le croyez susceptible d'aucune correction.

Napoléon.

D'sprès l'original comm. par  $M^{\omega}$  la maréchele princesse d'Eck mühl .

21843. - AU GÉNÉRAL BARON DEJEAN, AIDE DE CAMP DE D'EMPEREUR, À PARIS.

Paris, 24 avril 1815.

Rendez-vous à Beauvais. Vous y verrez le préfet et vous me ferez connaître la situation du département. A-t-on commencé à organiser la garde nationale? Combien a-t-on de fusils? A-t-ou changé les autorités municipales? Combien de vieux soldats dans le département? Les dépôts de cavalerie se remontent-ils? Vous me ferez un rapport de cette ville.

De là vous irez à Abbeville. Vous verrez la situation de cette place, où en est l'armement. Vous me ferez connaître l'esprit de la ville et de la garnison, et également si on a organisé la garde nationale.

De même à Amiens. Vous verrez quelle est la situation de la citadelle.

Vous irez ensuite à Montreuil, à Boulogne, à Calais et à Dunkerque, et vous m'enverrez un rapport pareil de chacune de ces places. Vous verrez dans les places maritimes la situation de la marine, soit en bâtiments de guerre, soit en bâtiments de commerce, et en détail le matériel de la marine.

Vous me parlerez des commandants de place et des officiers qui sont à la tête de l'artillerie et du génie. Dites-moi si on travaille avec activité à mettre ces places en état.

Vous parcourrez de là toute la frontière jusqu'à Landau.

Vous me ferez connaître dans quelle situation est le corps du général d'Érlon, la force des divisions, les généraux qui commandent, la composition de l'artillerie, du génie, de l'administration et des ambulances, enfin tont ce qui constitue l'armée. Faites-moi connoître aussi comment sont placés le corps du général Élétion et celui du général Reille.

A Douai, faites-moi connaître quand toute l'artillerie nécessaire à ces corps sera formée et ce qu'il y a actuellement.

Enfin je vous prie de me faire connaître l'état des ateliers d'armes qui doivent être dans toutes les places fortes pour réparer les fusils et les mettre en état.

Partout où vous trouverez des dépôts, vous me ferez connaître la situation des cadres des 3º, 4º et 5º bataillons, le nombre des vieux soldats qui ont rejoint, et quand on espère pouvoir envoyer de nouveaux reuforts à l'armée.

On m'a beaucoup parlé de désertions. Vous prendrez l'état exact de toutes les désertions à l'ennemi, corps par corps, que vous m'enverrez.

Prenez aussi des renseignements sur la force des armées étrangères

qui sont vis-à-vis, et sur les positions qu'elles occupent. Vous m'écrirez de toutes les places.

Engagez d'Erlon et Reille à presser de tous leurs efforts la formation de l'artillerie,

D'après la minute. Archives de l'Empire

21846. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, sti avril 1815.

Mon Gousin, faites connaître jau maréchal duc d'Albufera, s'il est erore à Lyon, qu'il faut qu'il y reste. S'îl en est parti, expédiez-lui une estafette pour ly rappeler. Le donne définitivement à ce maréchal le commandement de l'armée des Alpes, qui comprendra les 7° et 19° divisions militaires. Il porters son quartier général à Chambér.

Faites connaître au maréchal Grouchy qu'aussitôt qu'il sera remplacé par le duc d'Albufera il revienne à Paris.

Pressez la levée des gardes nationales du Dauphiné et de la 6° division militaire.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M<sup>es</sup> la maréchale princesse d'Eckmisht.

21845. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Peris, 27 avril 1815.

Mon Cousin, donnez fordre au général Reille de porter son quartier général à Avesnes, de placer une division à Maubeuge et en avant de la ville dans les villages, de bien reconnaître toutes les positions de Maubeuge et de la frontière, de faire mettre dans le meitleur état de défense la place de Maubeuge, de s'assurer de deux ponts sur la Sambre, de bien visiter toute la frontière jusqu'à l'hilippeville sfin de la connaître parfaitement, de faire fournir les travailleurs qui seront nécessaires pour Maubeuge, Bavay, Beaumont et pour tettes de pont sur la Sambre. Il réunira ses cing divisions derrière la Sambre, à l'exception de la divi-

sion qui, comme je viens de le dire, sera cantonnée à Maubeuge et en avant.

Donnez ordre au général Droust, comte d'Erlon, de porter son quartier général à Valenciennes, de reconnaître le camp de Maulde et le camp de Famars, et de réunir toutes ses troupes entre Condé et Valenciennes, dans les cantonnements à portée de ces deux places. Il laissera une division à Lille, jusqu'à ce que les gardes nationales soient levées pour occuper cette place. Il retirera ses troupes de Calais, de Dunkerque et de Boulogne aussitté que cela sera possible.

Vous donneres ordre à la 15 d'ivision de partir le 1" mai avec sa batrieté d'artilleré, avec ses généraux de division et de brigade, et de se rendre à Laon, où cette division se cantonnera dans la ville et dans les villages environnants. Donnez cette division au général Simmer. Donnez en enéme ordre à la 5" division de réserve de cavalerie, qui partira également avec sas batterie. Vous aurez soin d'ordonner que chaque soldat sits se cartontess, ses deux paires de souliers dans le sac, et que les cavaliers aient des fers de rechange. Le général Piré commandera ces deux divisions, qui se cantonueront aux environs de Laon. Je verrai ces deux divisions avec leur artillerie, les supeurs, le génie de ces divisions, le 1" mai, à huit heures, aux Champs-Elysées. Ils auront leur pain et partiront de la pour faire leur dape.

Pressez l'arrivée de la 20° division; que sous aucun prétexte on ne retarde aucun des régiments qui la composent; qu'ils ne fassent pas de séjours et qu'ils doublent l'étape quand l'étape est petite.

Faites-moi connaître quand la 21° division arrivera à Orléans.

Donnez ordre au 1 e de hussards de faire halte à Laon, où il se joindra à la 6 division de cavalerie et sera sous les ordres du général Piré.

Donnez ordre au général Vandamme de réuuir son corps entre Rocroy et Mézières. La 10' division se réunira à Rocroy, la 11' division se réunira entre Mézières et Rocroy; le pare, entre Mézières et Rocroy. La 6' division de cavalerie se réunira également entre Mézières et Rocroy.

Vous donnerez ordre au comte d'Erlon et au général Reille, en cas d'événements imprévus, de prendre position derrière la Sambre. Le général Vaudamme, sur le premier avis qu'il recevra du commencement des hostilités, s'approcherait de la même position pour appayer la dreite du camp (dabli dérrière la Sambre, et, par ce mouvement, est corps se trouveraient réunis. Le général Piré, sur l'avis d'une attaque, marcherait sur Guise, ce qui compléterait la réunion des quatre corps d'armée.

Donnez ordre qu'on forme des magasins à Avesnes pour 100,000 hommes et pour 20,000 chevans pendant dis jours. Proposez-moi un ordonnateur qui se rendra sur-le-champ à Avesnes pour y diriger en chef Iadministration de ces armées. Il prendra des mesures pour que Manbeuge, Avesnes, Capelle, Cambrai, Bavay et lous les points environnants fournissent l'approvisionnement dont je viens de vous indiquer les bases. Il faut dablir des magasins par échelons, qui viennent sur Guise, Laon, Soissons, etc. Je n'ai pas hesoin de dire qu'il faut des farines et réunir des moves puissants.

Assurez-vous que les trois eorps aient chacun leur ambulance. Faites partir pour Laon six compagnies d'équipages militaires pour faire le service des vivres.

Le général Ruty commandera l'artillerie; faites-le partir.

Qu'il y ait à Avesnes, Guise, Soissons, Maubeuge, Landreeies. Valenciennes, Condé, Philippeville, toutes les eartouches et munitions nécessaires pour l'approvisionnement de ces places.

Pressez l'organisation des gardes nationales de la 2<sup>st</sup> division, qui doivent tenir garnison dans les places de la Meuse, afin que toutes les troupes deviennent sur-le-champ disponibles. Ces gardes nationales s'habilleront et s'arrangeront successivement dans les places.

Napoléon.

D'après l'original comm. par Mes la maréchale princesse d'Eckmid

21846. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, Ministre de la guerre, à paris.

Paris, og avril 1815.

Mon Cousin, j'ai lu avec attention votre rapport du 26 avril sur l'ar-

tillerie. Yous me présentez la formation de trente-trois batteries à pied pour les aeuf corps: mais le 7° corps, au lieu de six batteries, ne doit en avoir que trois; le 9°, au lieu de quatre batteries, ne doit en avoir que deux. C'est donc cinq batteries de trop; et, au lieu de trente-trois, il n'en faut plus que vingt-limit; ce qui, avec les deux de la jeune Garde, fait trente.

Les vingt balteries du pare de réserve de Vincennes ne seront servives que par l'École polytéchnique, par un batidho d'artillerie de marine qui arrive à Paris, et par des compagnies d'équipages de marins qui sy rendent également. Cest donc vingt compagnies qui devianent disponible. Cet équipage de réserve n'a pas besoin de trois batteries d'artillerie à cheval. Ainsi c'est trois autres compagnies disponibles, et je n'ai plus besoin que d'un better de réserve; il en est de même du 7°. Ainsi, au lieu de vingt et une compagnies d'artillerie légère. Le voya n'a besoin que d'un batterie de réserve; il en est de même du 7°. Ainsi, au lieu de vingt-neuf batteries, je pourrais donc en ôter six (y compris les quatre du pare de Vincennes), et je n'aurais plus besoin que de vingt-trois batteries. Il ne faudra donc que cinquants-trois compagnies à pied, au lieu de quatre-vingts; il restera done vingt-sept compagnies pour les pares.

Sur les soixante et dix compagnies que vous avez destinées pour les vites et pour les places, vous pouvez en relirer quatre pour Soissons, Château-Thierry, Vitry et Laon; l'artillerie de nariue remplacera ces quatre compagnies, Ainsi on aura du personnel pour servir encore quelquenouvelles batteries.

Appliquez le même raisonnement au train. L'équipage de réserve de vincennes, étant spécialement destiné à défendre Paris, n'a besoin que de quelques attelages. Le reste, on se le procurrenit par des réquisitions faites au moment. Ainsi, comme au lieu de 856 bouches à feu il n'y en a besoin que de 600 attelées, il suffira de 13,000 chevaux. Nous en avons 13,600; àinsi nous avons le comptle.

Napoléon.

D'après l'original comm. per M<sup>ass</sup> la maréchile princese d'Eckmühl

### 21847. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL.

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, sparit s815.

Mon Cousin, faites mettre en état le camp retranché de Maubeuge, en palissadant les ouvrages avancés, les deux réduits et successivement le reste. L'artillèrie le fera armer de manière qu'il y ait le plus tôt possible le nombre de pièces nécessaire.

Les approvisionnements de bouche pour Manbeuge seront de 10.000 hommes.

Faites construire à Avesnes six fours de plus.

Failes partir de suite tous les officiers d'artillerie et du génie nécessaires aux places frontières.

Maubeuge étant une place importante, au lieu d'un maréchal de camp, il faut y mettre un lieutenant général et deux maréchaux de camp, mon intention étant d'y mettre dix bataillons de la garde nationale.

Napoléon.

D'après l'original comm. par M™ la maréchale princesse d'Eckmithl

## 21848. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL.

Paris, 27 avril 1815.

Mon Cousin, donnet l'ordre au à "de hussards de faire partir trois ou quatre escadrons. Il en fera partir quatre, s'il a 600 hommes; trois, s'il n'en a que à50. Ces troupes se dirigeront sur Dijon. Vous me ferez connaître le jour où elles seront arrivées, et je leur donnerai une destination ultérieure.

La division de cavalerie de l'armée des Alpes ne sera plus composée que du 13° de dragons, du 15° de chasseurs et des escadrons restant du 4° de hussards. Cela me paraît suffisant pour un pays aussi difficile que la Savoie.

Je vous avais mandé de faire venir des troupes du corps d'observation des Pyrénées pour prendre position à Pont-Saint-Esprit, s'il y avait de la shreté du côté de l'Espagne. Faites-moi connaître ce que vous avez fait. Il faut sur-le-champ donner Fordre d'occuper Pout-Saint-Esprit et de l'armer. Envoyez-y deux compagnies de vétérans que vous tirerez du centre, un bon commandant et des officiers très-sûrs.

Le suppose que vous avez déjà donné des ordres pour l'armement de Sisteron, et que vous y avez placé un bon commandant. Mettez-y 200 vétérans venant de bous pays.

Ces deux points sont l'un et l'autre très-importants pour nos affaires intérieures.

Prenez des mesures efficaces pour que les petits forts de Lyon, du côté de la Suisse, soient mis en état de défense, Faites-y faire des redoutes, afin que ces forts puissent joner tout leur jeu. Envoyez-y des officiers dévonés.

Je vous ai donné l'ordre de faire faire des travaux à Langres. Je suppose qu'on y remue déjà la terre et que les pièces vont être mises en batterie.

Ordonaz la mise en état d'uvonne et chargez le général qui comnumle le déparement et les officers du génie et de l'artillerie de visiter les ponts qui se trouvent sur la Saône, pour les mettre à l'abri des troupes légières ennemies. Il fant à Auvonne de l'artillerie, pour en donner à la garde nationale, qui ser clargée de défendre tous les débouchés. Gette artillerie n'à pas hesoin d'être attelée; des attelages de réquisitions sufficut

Ordonnez aussi la formation d'artillerie de garde nationale à Dijon. Saint-Jean-de-Losne, Chalon, Mâcon, Tournus et Villefranche; que partont on soit en état de défense.

Indépendamment du général Veaux, qui se ressent de ses blessures et qu'il fant laisse dans cette division, dont il est le patriarche, il fondrait y envoyer un général de division pour la défense de la Saoine. Il se sevrira des maréchars de camp et des officiers que vous avez dit envoyer sur ces points, pour les gardes nationales sédentaires.

Nypoléox.

b'apres l'original comus, par W" la nuevichale princesse d'Eckmuhl.

### 21849. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 27 avril 1815.

Mon Cousin, donnez les ordres les plus positifs pour que, le 3 mai, les quatre batteries du 1er corps partent de Douai, ainsi que les trois batteries du 9° corps, et rejoignent les généraux Reille et d'Erlon aux lieux qu'ils auront choisis, derrière Avesnes et Valenciennes, pour placer leurs camps de réserve. Le général d'Erlon se trouvera avoir cinquante pièces de canon et le général Reille soixante.

Pressez l'organisation de l'artillerie du 3° corps, et faites recruter, dans Paris et les départements, des hommes pour le train d'artillerie. Écrivez au général Gérard et aux préfets de Metz et de Nancy pour leur en faire sentir l'importance, et qu'ils concourent de tous leurs moyens à la levée des hommes et des chevaux, afin que, le 5 mai, ce corps ait ses huit batteries attelées. Donnez ordre, par le télégraphe, que les quatre butteries attelées sortent de Metz et soient dirigées sur le corps d'observation de Gérard, qui les placera au lieu qu'il aura choisi pour son quartier général.

Mon intention étant que les gardes nationales soient placées dans les places, toutes les troupes qui s'y trouvent doivent être disponibles et cantonnées, en ayant derrière elles leur parc, etc.

Ecrivez la même chose à Rapp, aiusi qu'à l'ordonnateur de Strasbourg et de Colmar.

Donnez l'ordre que tout l'équipage du 6° corps et de la cavalerie de réserve, ainsi que les batteries, partent le 30, avec les divisions qui sont à Paris. J'en passerai la revue aux Champs-Élysées.

NAPOLÉON.

B'après l'original comm. par Mer la maréchele princeme d'Eckmithl.

Paris, 27 avril 1815.

21850. - AU VICE-AMIRAL DUC DECRÉS. MINISTRE DE LA MARINE, À PARIS. Monsieur le Duc Decrès, donnez ordre qu'on mette sous les ordres du commandant de la 13° division militaire un bataillon d'artillerie de marine qu'on tirera soit de Lorient, soit de Brest, pour suppléer aux troupes de ligne, former une colonne mobile et réprimer les chouans. Donnez ordre que de même on fonrnisse de Rochefort environ 3 on hommes d'artillerie de marine, pour former une colonne mobile destinée à maintenir l'ordre dans la Vendée.

NAPOLEON

D'après l'original comm. par Mar la duchesse Decres

### 21851. — AU GÉNÉRAL COMTE BERTRAND, GRAND MARÉCHAL DE PALAIS, À PARIS.

Pene, 27 mril 1815.

Le désire que vons fassies partir pour Compiègne un service de guerre de ma Maison, contenant un lit, une petite argenterie de campagne, une deux brigades de chevaux de selle, une voiture de campagne, une petite tente, et enfin tout ce qui est nécessaire pour faire la guerre. Tout cela devra partir le 30 pour se rendre à Compiègne, où cela sera arrivé le 1º mai.

On fera partir, avec un bon officier et lo gendarmes d'élite, un escadron de lanciers rouges de 120 hommes, un escadron de chasseurs de 120 hommes et un officier supérieur qui commandera le tout. Vous ferez également partir un ou deux chevaux de chaque aide de camp et officier d'archonnance.

D'après la minute. Archives de l'Empire

21852. — AU MARÉCHAL DAVOLT, PRINCE D'ECKMÜHL, Ministre de la Geerre, à paris.

Paris, 29 avril 1815.

Mon Cousin, il serait convenable d'envoyer le due de Trévise en mission extraordinaire dans le Nord, et de lui adjoindre un officier du génie et un officier d'artillerie. Il parcourrait, depuis Calais, toute notre double ligne de places fortes jusqu'à Landau, Il se ferait rendre compte de tout et prendrait toutes les mesures que prescrivent les circonstances pour compléder le système de défense des places, sauver leurs approvisionnements, accélérer les travaux du génie et de l'artillerie, et opérer tous les déplacements nécessaires dans les commandants de place, oili-ciers, adjudants, gardes-magasins. Enfin il serait chargé de faire tout ce qui est convenable pour mettre nos places dans la meilleure situation possible. Il passernit la revue des gardes nationales; il rellièreit tout le monde au devoir; il ferait même des proclamations, et, comme un des premiers habitants des départements du Nord, il stimulerait le zéle de ses concitoyens et leur patriotisme, Parlez-en au due de Trévise et présentez-moi, demain dimanche, au conseil, un projet de décret ladesessus.

Napoléon.

D'après l'original comm. par Me" la maréchale princesse d'Echmidt.

## 21853. — NOTES DICTÉES EN CONSEIL DES FINANCES.

Paris, so avril 1815.

### PREMIÈBE NOTE.

- Il sera formé par notre ministre de l'intérieur un état qui présentera par département :
- 1° Le montant des réclamations et demandes en indemnités formées par chaque département pour les réquisitions en vivres, fourrages, voitures, transports, fomritures, et pour pertes de tout geare supportées par chaque département, lequel montant paraît s'élever à 118 millions;
- s° Le montant des compensations donts profité chaque département par l'admission des bons de réquisition en payement des centimes extraordinaires de 1813 et 1814, et par les ordonnances royates de dégrévement rendues en sa faveur, lesquelles compensations doivent s'élever à 7 of million.
- 3° Le montant de ce qui est encore réclamé par les départements pour solde de leurs demandes en indemnités, et qui doit être de 43 millious;
  - 4º La réduction probable qui doit avoir lieu sur ces demandes, com-

parativement aux réductions qu'ont déjà éprouvées, par l'effet d'une liquidation exacte, les demandes antérieures;

- 5° Le restant à recouvrer sur les centimes extraordinaires de 1813 et 1814, lequel restant est évalué à 35 millions;
- 6° Ce que le recouvrement de ce qui est dû par chaque département sur cette somme laissera disponible, déduction faite de ce qui lui reste dû à titre d'indemnité;
- 7° Ce qui resterait dû à chaque département, pour son indemnité relative aux réquisitions, au delà de ce qu'il resterait devoir pour compléter le payement de sa contribution aux centimes extraordinaires de 1813 et 1814.

### DEUXIÈME NOTE.

- 1º Notre ministre de l'intérieur rendra compte samedi prochain des réclamations faites par les départements et communes pour être indemnisés des réquisitions qu'ils ont souffertes en 1813 et 1814.
- 9° La première partie de son rapport fera connaître le montant des réquisitions faites par les ordonnateurs français pour le service des troupes françaises, et qui ne seraient pas encore soldées.
- La seconde partie indiquera le montant des fonrnitures faites à l'ennemi.
- Le ministre fera distinguer, pour ces deux espèces de réquisitions, ce qui a été liquidé et se trouve compensé, en vertu d'ordonnances royales, sur les centinnes extraordinaires de 1813 et 1814, et ce qu'il est encore possible de compenser sur la portion des mêmes centimes extraordinaires uni restent à recouver.
- En cas d'insuffisance, il proposera les moyens de pourroir aux moyens de solder toutes les dettes, soit par des constitutions de rentes sur les fonds libres des revenus des communes, soit par toute autre mesure que nous pourrous adopter, après avoir pris connaissance des motifs des réclamations.
- 3º Notre ministre de l'intérieur nous remettra également l'état des maisons particulières brûlées et détruites par suite de l'invasion de l'ennemi. Il sera pourvu à leur reconstruction par la délivrance qui sera

faite aux propriétaires des bois de charpente nécessaires, qui seront pris à cet effet dans les forêts de l'état, jusqu'à concurrence de la quantifu nécessaire pour chaque reconstruction. Il sera fait estimation de la valeur des bois ainsi délivrés à chaque propriétaire des maisons qui auraient été détruites; ces bois ne pourront être employés par eux qu'à les réparer, sous la surveillance des autorités locales.

Le ministre de l'intérieur fera évaluer en argent la partie des réparations qui devra employer d'autres matériaux que du hois de charpente.

D'après la minete. Archives de l'Empere

\*\*\*\*\*\*

### 21854. — DÉCRET 1.

Palais de l'Étysée, 30 avril 1815.

Napoléox, par la grâce de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français,

En convoquant les électeurs des colléges en assemblée du Champ-de-Mai, nous comptions constituer chaque assemblée électorale de département en bureaux séparés, composer ensuite une commission commune à tontes, et, dans l'espace de quelques mois, arriver au grand hut objet de nos pensées.

Nous croyions alors en avoir le temps et le loisir, puisque, notre intention étant de maintenir la paix avec nos voisins, nous étions résigné à souscrire à tous les sacrifices qui déjà avaient pesé sur la France.

La guerre civile du Midi à peine terminée, nous acquimes la certitude des dispositions hostiles des puissances étraugères, et dès lors il fallut prévoir la guerre et s'y préparer.

Dans ces nouvelles occurrences, nous n'avions que l'alternative de prolonger la dictature dont nous nous trouvous investi par les circustances et par la confiance du peuple, ou d'abréger les formes que nous nousétions proposé de suivre pour la rédaction de l'Acte constitutionnel. L'intérêt de la France nous a preserit d'adopter ce second parti. Nous avons présenté à l'acceptation de peuple un Acte qui, à la fois, garantit

 $<sup>^1</sup>$  Hormis quelques modifications introduites au moment de la publication, ce décret est tout entier de la main de l'Empereur.

ses libertés et ses droits, et met la monarchie à l'abri de tout danger de subversion. Cet Acte défermine le mode de la formation de la loi, et dés lors contient en lui-nême le principe de toute amélioration qui seri conforme aux verax de la nation; interdisant cependant toute discussion sur un certain nombre de points fondamentaux déterminés, qui sont irrévoablement livés.

Nous aurions voulu aussi attendre l'acceptation du peuple avant d'ordonner la réuniou des culléges et de faire procéder à la nomination des députés: mais, également maitrisé par les circoustances, le plus baut intérêt de l'état nous fait la loi de nous environner le plus promptement possible des corps nationaux.

A ces causes, nous avons décrété et décrétous ce qui suit :

Anticux puruiza. Quatre jours après la publication du présent décret au chef-lieu du département, les électeurs des colléges de département et d'arrondissement se réuniront en ussemblée électurale au chef-lieu de chaque département et de chaque arrondissement.

Le préfet, pour le département, les sous-préfets, pour les arrondissements, indiquerent le jour précis, l'heure et le lieu de l'assemblée par des circulaires et par une proclamation qui sera répandne avec la plus grande célérité dans tous les cantons et communes.

- Ast. 2. Pour cette année, à l'ouverture de l'assemblée, le plus ancieu d'age présidera; le plus jeune fera les fonctions de secrétaire; les trois plus âgés après le président seront serutateurs. Chaque assemblée, ainsi organisée provisoirement, nommera son président; elle nommera aussi deux serétaires et trois scrutateurs. Ces choix se feront à la majorité absolue.
- Art. 3. On procédera ensuite aux élections des députés à la chambre des Représentants, conformément à l'Acte euvoyé pour être présenté à l'acceptation du peuple et inséré au Bulletin des lois, n° 19, le 23 avril contrant.
- Aut. 4. Les préfets des villes chefs-lieux d'arrondissements commerciaux convoqueront, à la réception du présent, la chambre de commerce et les chambres consultatives, pour faire former les listes de candidats

sur lesquelles les représentants de l'industrie commerciale et manufacturière doivent être élus par les colléges électoraux appelés à les nommer conformément à l'acte joint à celui énoncé en l'article précédent,

Art. 5. Les députés nommés par les assemblées électorales se rendront à Paris pour assister à l'assemblée du Champ-de-Mai et pouvoir composer la chambre des Représentants, que nous nous proposons de convoquer après la proclamation de l'acceptation de l'Acte constitutionnel.

Arr. 6. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

NAPOLÉON.

Extract du Bulletin des lois du s" mai 1815, n' 14.

### 21855. - DÉCRET.

Paluis de l'Élysée, 3-s avril 1815

ARTICLE PREMIER. Il sera formé quatre armées et trois corps d'observation.

Ast. 2. La première, sous le titre d'Armée du Nord, comprendra le territoire des 16° et 2° divisions militaires.

Elle sera composée des 1ec, 2c, 3c et 6c corps et de trois divisions de réserve de cavalerie.

Toutes les places de la 16° et de la 2° division militaire seront occupées par les bataillons de grenadiers et chasseurs des gardes nationales.

Il y aura, en outre, plusieurs divisions de réserve de grenadiers et chasseurs de gardes nationales pour aider aux opérations de l'armée.

Ant. 3. La seconde armée, sous le titre d'Armée de la Moselle, sera composée du 4° corps.

Elle comprendra le territoire des 3° et 4° divisions militaires. Toutes les places seront occupées par des bataillons de grenadiers et chasseurs des gardes nationales.

Il y anra, en outre, un corps de gardes nationales de réserve pour concourir aux opérations de l'armée.

Авт. 4. La troisième armée sera l'Armée du Rhin.

Elle sera composée du 5° corps et de bataillons de chasseurs et de grenadiers des gardes nationales, qui occuperout les places fortes et for-

meront des réserves de gardes nationales pour aider aux opérations de l'armée.

Arr. 5. Le 1º corps d'observation sera celui du Jura. Ce corps sera chargé de la gande des débouchés qui existent sur cette ligne de frontière depuis Belfort jusqu'auprès de Geuève. Les places de Belfort, de l'Augres. de Monthéliard, et tent le territoire de la 6' division militaire, feront partie de son arrondissement.

Ce corps sera composé de la division de Belfort et des grenadiers et chasseurs des 6° et 18° divisions militaires.

Aut. 6. La quatrième armée sera l'Armée des Alpes. Elle sera composée du 7° corps et comprendra le territoire des 7° et 19° divisions militaires.

Toutes les places seront occupées par des bataillons de chasseurs et grenadiers; et il y aura, en outre, un corps de réserve de gardes nationales pour opérer dans les montagnes.

Aar. 7. Le 2° corps d'observation sera placé sur le Var. Il comprendra le territoire de la 8° division militaire et sera chargé de la défense du Var.

ART. 8. Le 3° corps d'observation sera celui des Pyrénées. Il sera chargé de la défense des Pyrénées.

Arr. 9. Le ministre de la guerre nommera sur-le-champ l'état-major de chaque armée.

Il organisera les services du génie et de l'artillerie qu'il est urgent d'y attacher.

Enfin il fera rédiger par le comité de défense, pour chaque armée, une instruction sur la portion du territoire qu'elle est chargée de défendre.

Ant. 10. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. Il sera communiqué aux ministres de l'intérieur, de la police et du trésor.

NAPOLÉON.

B'apres l'ampliation. Depôt de la guerre

## 21856. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 30 avril 1815.

Mon Gonsin, si nous avons la guerre, et que je sois obligé de partir, mon intention est de vous laisers à Paris, ministre de la guerre, gouverneur de Paris et commandant en chef des gardes nationales, des le ése, en masse et des troupes ade ligne qui se trouveraient dans la ville. Je n'ai point encore le projet de partir, et je ne suppose pas que l'ennemi nons attaque de tout le mois de mai. Cependant je désire que vous vous occupies d'às présent de mettre la ville en état.

Vous aurez à Paris trente batteries de cauons, de huit pièces chacune, qui seront au parc de Vincennes, ayant double approvisionnement.

Cette artillerie n'aura pas de personnel, ni d'attelages, ni de charretiers. Elle sera servie par un batalion d'artillerie de marine, que jai mandé au ministre de la marine de diriger sur Paris, et qui servira six batteries; deux batteries seront servies par l'École pulytechnique; deux batteries seront servies par l'École d'Alfort; deux batteries seront servies par l'École de Suint-Cyr; quatre batteries seront servies par les Invalides; six batteries seront servies par l'Artillerie de ligne, et huit batteries seront servies par des équipages de matelots que j'ai ordonné an ministre de la marine de diriger sur Paris; total, treate batteries.

Il y aura des redoutes sur toutes les hantenrs de Paris pour contenir cette artillerie, et, au moment, on prendra dans la ville les attelages nécessaires pour les batteries mobiles.

Désignez un général d'artillerie pour être directeur du parc, et tout l'état-major d'artillerie nécessaire pour diriger ces trente batteries.

Désignez aussi un officier général du génie. Il ne faut prendre ni Rogniat, ni Haxo, ni Marescot, qui seront nécessaires pour les armées.

Votre troupe d'infanterie se composera de 30,000 gardes nationaux, de 20,000 hommes des levées en masse, de 20,000 hommes de troupes de murine, et enfin de 20,000 hommes que donneront les dépôts des

régiments qui doivent se grouper sur Paris; ce qui fera plus de 90,000 hommes.

NAPOLÉON.

Paris, 3o avril 1815.

D'après l'original comus, par M\*\* la maréchale princesse d'Ecksochl.

# 21857. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Mon Cousin, j'ai lu le mémoire du comité de défense. Il est indispensable de mettre Montbéliard à l'abri d'un coup de main, et que vous fassiez armer et mettre en état, sous peu de jours, Pierre-Châtel, Salins, le passage des Échelles, le fort de l'Écluse. Cela me paraît de la plus haute importance. Je suppose que vous vous en êtes occupé. Envoyez des officiers du génie et d'artillerie, avec les commandants que vous destinez pour ces forts, pour ne pas perdre une minute. Je vous ai écrit pour le château de Pont-Saint-Esprit et Sisteron. Il faut qu'avant le 10 ou 15 mai tous ces forts soient en état de défeuse et approvisionnés pour trois mois. Envoyez-y des compagnies de vétérans que vous pourrez tirer des places où vont se rendre les gardes nationales. Mettez aussi dans tous ces forts des escouades d'artillerie. Dans l'état de distribution des gardes nationales, il y a pour chacun de ces forts des bataillons de grenadiers et de chasseurs, qui seront aidés par ces escouades d'artillerie et par ces compagnies de vétérans. Il est de ces forts qu'il faut protéger par des redoutes sur des hauteurs ou par des abatis. Faites faire ces travaux et dounez ordre au commandant de la division territoriale ou du département de se rendre sur les lieux, et de ne pas bouger que tout ne soit en état.

Le dois vous avoir écrit pour les fortifications à faire à chaeun des pasages des Vosges. Le suppose que vous avez donné lous les ordres, et que le général Gérard veille à ce que tout s'evécute exactement. Tous les officiers du génie de son corps doivent y être employés. On doit requérir, tous les paysans qui sont nécessaires, et faire travailler avec activités

Il est probable que la Suisse sera neutre; mais les alliés pourraient

violer son territoire: il faut done s'occuper de retrancher toutes les gorpes du Jura. Le général Havo connail mieux que personne les défiés de ces montagnes. Des retranchements et des redoutes pourraient être inutiles, si nous employions là de bonnes troupes; mais, comme nous ferons défendre le Jura par les gardes nationales des 6° et 18° divisions, qui ne sont flanquées à droite que par les chasseurs et grenadiers de la 13° division, il faut les appuyer sur des ouvrages et faire fortifier toutes les gorges.

Il est indispensable qu'il y ait à Besançon des pièces de campagne et quelques pièces de montagne sur affûts de traineau, qu'on puisse donner aux gardes nationales qui défendront les défilés.

Napoléon.

Daprès l'original comm. par Nº la moréchale princesse d'Eckasubl

21858. — Al MARÉGHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÉUL,

Paris, 1" mai 1815.

Mon Cousin, donnez ordre qu'on fasse transporter demain à l'Écolepolytechnique un obusier, une pièce de 6 et une pièce de 12, et que toute l'École soit exercée à la manœuvre, de manière à pouvoir servir seize pièces de canon ou deux batteries. Aussitôt qu'ils surront pardiarment la manœuvre des pièces de campagne, nuême les manœuvre force, vous les ferez aller deux fois par semaine, de mercredi et le venredei, à Vincennes, où ils s'exercent na polytopa à tirer au boutel.

Napoléon.

Nopres l'original comm. per Me" le sterréthèle princesse d'Echnold.

21859. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECAMÉILL,

Paris, 1" mas 1815.

Mon Cousin, si la batterie de Saint-Cyr est désarmée, donnez ordre qu'on y envoie demain six pièces de canon et qu'on forme dans l'École quatre compagnies, composées des plus grands, qu'on exercera à la manœuvre, afin qu'elles puissent servir quatre batteries, chacune de huit pièces de canon.

Donnez ordre également qu'à l'École d'Alfort on organise deux compagnies, pouvant servir chacune huit pièces de canon; qu'on y fasse l'exercice des pièces et que les élèves aillent ensuite tirer au polygone de Vincenues.

Donnez le même ordre pour l'École vétérinaire de Lyon.

Napoléon.

l'apres l'original comes, par M\* la maréchele princesse d'Eckmithl.

21860. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, ministre de la Guerre, à paris.

Paris, 1" mai 1815.

Mon Consin, je vois ai envoyé l'état de distribution des bataillons de grenadiers et de chasseurs des gardes nationales mises en réquisition jusqu'à ce jour. Il en résulte que l'armée du Nord, qui emploie en tout ou en partie ce que la 1º, la 2º, la 1/4º, la 15º et la 16º division fournissent, aura cent cinq bataillons de garnison.

Si, dans les départements où la levée est difficile, il y avait quelque déficit, on pourrait tirer de la deuxième ligne de quoi y suppléer. Ainsi, par evemple, le Calvados fournit cinq batrillons à Abbeville; Seineet-Marne en fournit quatre à Meanx; l'Oise en fournit deux à Amiens : s'il y avait urgence, on pourrait tirer de ces différentes garaisons pour envoyer sur les points de l'extrême frontière où il y aurait déficit.

La garnison importante de Lille se trouve, d'après cet état, formée de sept bataillons de l'Aisne, qui sont bons, de quatre de la Seine-Inférieure, qui sont également bons, et de la garde sédentaire de la place.

Indépendamment de cent cinq bataillous de garnison, l'armée du vord aura une division de réserve de grenadiers de gardes nationales, qui prendru le nom de 1º division de réserve de grenadiers de gardes nationales. Cette division se réunira à Sainte-Menebould et sera commandée par un lieutenant général, deux maréchaux de camp et cinq colonels ou majors en second, que vous envercez pour commander chaque régiment, que l'on composera de deux bataillons. On organisera, peur cette division, à Sainte-Meurhould, une batterie de huit pièces de cano Vous ferez comprendre la 1" division de réserve des gardes nationales dans l'état de situation du 6' corps, qui est la réserve de l'armée du Nord.

L'armée de la Moselle aura quarante-deux batuillons de gardes nationales, dout Ireate-deux tiendront garnison dans les places et dix formeront une division de réserve, qui portera le nom de s' division de réserve da grenadiers de gardes nationales. Cette division sera commandée par un lieutenant général, deux naréchaux de camp et cinq colonos majors. Elle aura également une batterie d'artillerie. Le général en elsef de l'armée de la Moselle se servira de cette division, qui doit se réunir à Vancy, spécialement pour défendre les Vosges et appuyer ses mouvments. Mettez à la tête de cette division des généraux qui connaissent les Vosges.

L'armée du Ilhin aura trente-cinq bataillons, dont vingt-neuf dans les places et six de réserve. En lieutenant général, deux maréchaux de camp, trois majors ou colonels commanderont ces bataillons. La réserve aura une batterie; elle se réunira à Colinar et sera sous les ordres du général coumandant la 5' division militaire.

Le corps d'observation du Jura aura quaraute-six bataillons, dont iniget-deux dans la garnison et vingt-quatre en réserve. Ces vingt-quatre bataillons formeront deux divisions de réserve qui se réuniront. I une à Vesoul et l'autre en avant de Besançon. Deux lieutenants généraux, quatre maréchaux de camp et douze colonels, majors ou lieutenants-colonels commanderont ees deux divisions, qui prendront les noms de 3° ré 4º division de réserve de gardes nationales. Elles seront spécialement elamgées de la défense du Jura et de celle du déboncé de Belfort. Si la Suisse reste neutre ou que l'ennemi ne viole pas sa neutralité, ces vingt-quatre bataillons se réuniront à Belfort, pour appuyer la droite des Vogess, couviri le déboncé de delfort et tout le haut Rhin.

L'armée des Alpes aura einquante-six bataillons, dont quatorze en garnison et quarante-deux en réserve. Ces quarante-deux bataillons de

11106

Denomin Gungli

orserve formeront trois divisions, savoir : la 5'; la 6' division de réserve de gardes nationales, qui seront composées des vingt-quatre bataillons de la 7' division milituire; la 7' division de réserve de gardes nationales, qui sera composée des quatorze bataillons de la 19' division militaire. Ces trois divisions seront placées sous les ordres da griérale ne chef de l'armée des Alpes : une au fort Barranx, une à Valence, et la 7', avec les bataillons de la 19' division militaire, dans une position entre le fort de l'Écluse et Lyon, pour couvrir cette dernière ville contre une colonne ennemie qui viendrait de Genève. Il faut donc envoyer trois lieutennats griérarus, six marcheaux de camp et vingt et un colonels ou majors, pour commander ces gardes nationales. Il faut également leur organiser des hatteries.

Il fant donner pour instruction aux généraux commandant dans le Nord que les garnisons des places puissent se réunir et former des divisions actives, qui preunent position en avant des lignes. Cela doit s'appliquer à toutes les grandes garnisons. Metz, par exemple, qui a une evcellente garde nationale, peut former ses grendiers et clusseurs en une division de réserve, pour aller au secours de l'armée active, assurer les convois, etc. Il est donc nécessaire que les généraux en chef connaissent bien les troupes qui doivent composer les garnisons.

Vous devez donner des ordres pour que les grenadiers et chasseurs se reudent dans leurs garnisons respectives sans armes et sans leur babillement; et prenez des mesures pour que les armes et l'habillement leur 
soient fournis dans ces garnisons. Si, en exécution des ordres du mistre de l'inférent, les préfets ont pris des mesures pour les habiller, 
il faut qu'ils leur envoient des habits. En attendant, ils s'esercevent et 
rendront les troupes de ligne disponibles. Il est important que, du 10 au 
15 mai, toutes les places soient occupiées par les gardes nationales, et 
que les troupes de l'armée, se réunissant dans les camps, deviennen 
mobiles.

Cela fait, en tout, deux cent quatre-vingt-quatorze bataillons, sans y comprendre les garnisons de la 13° et de la 14° division. Sur ces deux cent quatre-vingt-quatorze bataillons, quatre-vingt-douze sont réunis en divisions de réserve et deux cent deux forment la garnison des places.

Chaque régiment de garde nationale sera composé de deux bataillons.

Le colonel ou major, le chef de bataillon, les adjudants-majors seront tirés des troupes de ligne.

Ayez soin d'envoyer en Alsace des généraux et officiers qui parlent allemand.

NAPOLÉON.

Daprés l'original comm. par M<sup>44</sup> la moréchele princesse d'Eckmishl

21861. -- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Perio, 1" seas 1815.

Mon Cousin, vous devez faire connaître aux généraux commandant eu chef les armées du Nord, de la Moselle, du Rhin, des Alpes et le corps d'observation du Jura, le système que j'ai adopté pour la défense du territoire. Leurs armées se composent de troupes actives et de troupes de garnison. Les garnisons sont toutes composés de bataillons de grenatiers et de chasseurs de gardes nationales et de la garde nationales édentaire de la place. L'armée active se compose des troupes de ligne de toutes armes, des divisions de réserve des gardes nationales, des corps francs ou de partisans et de la levée en masse.

Je ne dirai rien ici de l'organisation des troupes de ligne qui doivent être sous leurs ordres,

Pour l'armée du Nord, il y a plusieurs chefs de corps d'armée qui ont chavun plusieurs divisions sols eur commandement. L'armée de Moselle se compose de trois divisions d'infanterie déjà organisées, qu'il daut successivement renforere, afin que chaque régiment ait ses quatre hataillons à l'armée. Il faut renforer de même les régiments de l'armée du Rhin et ceux de l'armée des Alpes. Le commandant du corps du Jura aura la division d'infanterie qui est attentlement à Belfort.

La garde nationale active se compose d'une division de réserve pour le Nord, d'une division pour l'armée de la Moselle, d'une division pour l'armée du Rhin, de deux divisions pour le corps d'observation du Jura et de trois pour l'armée des Alpes.

Cliaque général commandant en chef doit encourager la formation des corps de partiansa dans son commandement. Il doit leur désigner les forèls, les ravins et les directions où ils doivent manœuvrer pour intercepter la ligne de communication, les convois et les courriers de l'enuemi. Vous devez faire imprimer le décret sur la formation des corps fraucs' et l'envoyer aux généraux et aux préfets, sans pour cela le faire insérer dans tout son contien ua Moniteur.

Les divisions de réserve de gardes nationales sont sons les ordres des lieutenants généraux. Les gardes nationales dans les garnisons sont sous les ordres des gouverneurs de place. Les partisans sont détaeliés et sons les ordres de ceux qui commandent les corps francs.

Les généraux commandants d'armée sont maîtres de donner la correspondance et la direction des corps francs aux lieutenants généraux des ailes, aux commandants des départements on aux commandants des places sur lesquelles ees corps doivent s'appuyer. Mais il est important de ne pas les distraire de leur service et de leur laisser l'indépendance nécessaire dans leurs mouvements.

La levée en masse se compose de l'organisation de la garde nationale, de tous les gardes forestiers, de toute la gendarmerie et de tous les hons citoyens et employés qui voudraient s'y joindre. Elle doit être organisée par département et être sous les ordres d'un maréchal de camp, soit de celui qui est chargé de l'organisation des gardes nationales, soit de celui qui conumande le département. Cette levée en masse doit se réunir au son du toesin, et les généraux commandants en ehef des armées doivent indiquer les points de rellièment qu'elle doit occuper en masse, etels que les défidés des pouts, les gorges des montagnes, ou lui donner des rendez-rous un jour d'affaire pour venir soutenir l'armée et tomber sur les flancs et les derrières de l'ennemi. Les généraux en chef seront les maîtres de charger un général de l'élat-major de toute la correspondame et de la direction des levées en masse. Dans chaque département, le gé-

Voir le décret n° 21831.

néral en chef indiquera les ponts, défilés et villes fermées que les levées en masse doivent plus spécialement défendre. Il doit donner des ordres pour que les habitants travaillent sur-le-champ à mettre en état de défense leur ville, leurs portes, leurs ponts par des barrières, des palissades ou des têtes de pont, selon les localités; de sorte que la cavalerie légère ennemie, les officiers porteurs d'ordres, les convois, les fourrageurs eunemis ne puissent se répandre nulle part. Le grand nombre de places fortes que nous avons sur la ligne du Nord, les défilés qui sont sur la droite, les grandes forêts d'alentour, comme celle de Mormal et autres, sont propices aux mouvements des partisans et des corps francs, et même pourraient servir de retraite à une portion de la levée en masse. Les gorges des Ardennes, la forêt de l'Argonne, les différentes lignes de rivières et un grand nombre de petites places fermées, qui sont à l'abri des incursions des troupes légères, doivent servir de points d'appui aux levées en masse pour la déscuse du pays. La défense du passage du Rhin, la défense des Vosges, celles des gorges de la Franche-Cointé, les défilés du Jura et tous les défilés des Alpes sont extrêmement favorables aux opérations des autres armées,

Il sera nécessaire que les généraux en chef fassent connaître par des circulaires aux villes de leur commandement que sera réputée lâche et traître envers la patrie toute ville qui ne se défendrait pas contre des troupes légères, qui obérirait à des réquisitions ou se soumentinal à de sommations que l'enneum à narul pas appuyées pre des forces supérieures en infanterie; qu'en conséquence, chaque ville doit réparer ses portes, son enceinte, la défense de ses ponts, afin que la gloire acquise par les villes de Chalon, de Saint-Lean-de-Losne et de Tournus soit partagée par toutes les villes de France, et que l'exemple donné par Dijon et Moton us se renouvelle Dus.

Le peuse qu'une cirenlaire bien fuite, que vous-même vous adresseriez aux préfets et aux maires des rilles, serait utile. Yous leur fercz sentir d'abord combien du succès de cette guerre, si elle a lieu, dépendent le salut de la France et son indépendance; combien notre cause est juste et sainte; que î oi une forte armuée que je commandrai moi-même, et que nous hattrons l'ennemi; mais combien il est nécessaire que partout un soit prêt à concourri à la défense de l'honneur de la nation, et que partout l'ennemi ne trouve qu'obstacles et des Français animés par le plus pur patriotisme.

Des officiers du génie devront parcourir les localités et donner leurs

Le comité de défense donnera des instructions pour défendre en deuxième ligne la Somme, la Meuse, les Vosges, la Saône et le Rbône.

Ces travaux faits, il nous restera à organiser, dans les meilleures provinces du centre, une quarantaine de butaillons pour occuper Bordeaux. Toulouse, les principaux débouchés de la Loire, Nantes, et contenir les malveillants qui voudraient exciter la guerre civile.

Il restera aussi à s'occuper du corps d'observation du Var et de celui des Pyrénées. Mais il ne faut pas perdre un noment pour organiser les armées du Nord, de la Moselle, du Rhin, du Jura et des Alpes.

Ainsi il y aura pour chaque armée un général en chef, un adjudant général, qui correspondra avec les partissans et en aura la direction, et un général qui correspondra avec les commandants de département pour les levées en masse et qui en aura la direction. Les généraux en clef seront l'âme de tout.

Je n'ai pas nommé de général en chef pour le Nord, parce que je me réserve ce commandement: mais vous chargerez le comte d'Erlon de faire l'organisation dans la 16º division militaire, et le général Vandamme dans la Meuse et les Ardennes.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm par Mes la maréchale princesse d'Eckmuhl

21862. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 1" mai 1815.

Mon Cousin, vous dounerez l'ordre au général Haxo et au général Rogniat, accompagnés d'un colonel du génie et de deux capitaines, de se rendre demain sur les bauteurs de Montmartre, d'y tracer quatre

redoutes de 60 à 80 toises de côté intérieur et battant les différents débouchés de la montagne. Le colonel et les deux capitaines seront chargés de la suite des travaux. Dès demain ces deux généraux feront placer les jalons. Dès mardi, le colonel et les officiers du génie monteront les ateliers et mettront 5º travailleurs à chaque redoute, de sorte qu'avant jeudi il v ait là 1,000 ouvriers qui travaillent. Mardi les généraux continueront de visiter des hauteurs; ils feront placer les jalons sur celles de Ménilmontant pour le tracé de tous les ouvrages qu'ils jugeront indispensable d'occuper. Ils ne perdront pas de vue que mon but est de favoriser des troupes inexpérimentées et de les mettre en état de tenir contre de vieilles troupes. Quand ils auront tracé les ouvrages de Ménilmontant et de Belleville, ils suivront, par Saint-Denis et autres points, la reconnaissance des positions à fortifier pour compléter la défense de Paris.

J'ai deux buts, l'un de faire voir que nous ne nous dissimulons pas le danger, l'autre de profiter du moment pour avoir ces ouvrages, qui, si nons avons la paix, se trouveront faits et pourront, dans de différentes circonstances, être utiles.

Vous antoriserez cette commission à se faire aider par un détachement de l'École polytechnique.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm, par M<sup>est</sup> la maréchale princesse d'Eckmobil

21863. -- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Mon Cousin, je vous ai mandé que je voulais trente batteries d'artillerie sans attelages ni personnel, pour le service de la défense de Paris. Mon intention est que vous fassiez sur-le-champ disposer un parc de dix batteries pour défendre Lyon; il n'y aura également ni personnel ni attelages. Ces batteries auront un double approvisionnement. Nommez un général pour commander cette artillerie, qui sera servie, 1° par un bataillon d'artillerie de marine de Tonlon, qui servira six batteries; «» par la compagnie de l'École vélérinaire, qui servira deux batteries; et par deux compagnies de gardes nationales qu'on formera et qui servivont les deux autres batteries. La compagnie d'ouvriers militaires qui sera attachée à l'armée des Alpes pourra travailler aussi aux fortifications de Lron.

Les troupes chargées de défendre la ville consisteront dans la division des grenadiers et chasseurs de la 15 d'ivision militaire, qui se réunissent d'abord du côté du fort de l'Échuse, et se reploieraient sur Lyon; dans 8 ou 9,000 hommes de gardes nationales sédentaires de Lyon et des faulourges enfin dans les dépôis de troupes de ligne et détachements qui arriveraient de l'armée des Alpes.

Le général Curial, qui commande la division, commanderait cette place. Il faut lui donner un maréchal de camp actif et vigoureux, comme commandant d'armes, et lui organiser le service du génie et de l'artillerie, afin que tout cela ait l'ensemble et l'activité nécessaires.

Les dis batteries doivent être suffisantes pour défendre cette ville. Dans ce nombre, il est indispensable qu'il y ait au meins trente à quarante pièces de 12; et, quand les ouvrages seront plus avancés, il sera nécessaire d'y envoyer huit on dix pièces de siége pour tirer d'un bord de la rivière à l'autre.

Je suppose que vous avez donné des ordres pour l'armement et la mise eu état de Grenoble.

D'après l'original comm. par Mes la maréchale princesse d'Eckmitté.

NAPOLÉON.

s toufferen comm. but M., in minecusie httissene o nymote-

## 21864. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 2 mai 1815.

Mon Cousin, je vois, par votre rapport du 9g avril, que vous n'avec pas fait venir de truupes du cops d'observation des Pyrénées pour occuper Pont-Saint-Esprit; cela étant, je désire que vous douniez ordre au 69 "égiment de ligne de se rendre à Napoléonville, chelèiue de la Vendée, pour pourorie à la siralet et protégére les départements de l'Ouest. ce qui permettra le départ des régiments qui sont retenus dans la Vendée et qui sont nécessaires au 6° corps.

Prévence le général Clausel que j'ai ordonné la formation de batair lons de gremadiers et de classeur de le garde nationale, qui se rendront à Bayonne, à Pau, Saint-Jean-Pied-de-Port, Perpignan, Blaye et toutes les places frontières des Pyrénées, ce qui rendra disponible sa troupe de ligne. Donne-clui ordre de former de ces hatillions des corps pour protéger les frontières des Pyrénées. Il sera attaché un régiment de cavalerie à chaeun de ces corps.

Napoléon.

Naprès l'original comm. per Mar le morichele princesse d'Eckmithi

21865. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, a mai 1815.

Mon Cousin, je viens de lire l'avis du comité sur la défense de Lyou. La meure que vous avez prise d'envoyer le général Monflort ries passifisante. Ordonnez qu'on fasse un pont-levis au pont de la Guillotière; faites renforcer par une barrière le débouché du pont. Faites faire une tête de pont au pont des Brotteux, afin d'avoir un point de ce côté pour l'offensive. Ordonnez la nise en état de l'enceinte, sur les hauteurs entre la Sônne et le Rhône; faites établir plusiceurs recloutes sur ces hauteurs, une, entre autres, en avant de la cête qui domine le Rhône; on y appuierait une flèche qu'on construirit sur le chemin de halique, ce qui la joindrait au Rhône et protégerait les palissades dont on garrirait le rempart qui arrive au fleuve. Ces ouveages ne sont pas d'une graude difficulté. Ordonnez que l'armement ait lieue un même temps. Il est nécessaire que ce soit fait avant le so mai. L'armement n'empeden pas de travailler en même temps à la mise en état des ouvrages.

C'est déjà un grand résultat que de mettre Loon à l'abri de la manière que fai déterminée ci-dessus; mais ce succès ne saurait être complet si l'on n'occupe également la rive droite de la Suône. Ordonnez donc qu'on y construise des redoutes; une qui remplace Pierre-Encise, ferme la ville de ce côté et la sépare du faubourg; l'autre qui couvre les hauteurs qui

. .

dominent le quartier Saint-Jean. Donnez ordre qu'une partie des sapeurs et des officiers du génie de l'armée des Alpes, ainsi que les officiers d'artillerie destinés à Toulon, se rendent dans la place sans délai.

On peut à la fois mettre en état le pont de la Guilloière, établir un second pont-levis au pont des Brotteaux, travailler à la tête de pont des Brotteaux, à la réparation de l'enceinte entre la Saône et le Rhône, et aux deux redoutes les plus importantes; l'une, comme je l'ai dit c'dessus, en avant du côté du Rhône, de manière à appurer une fléche qui longe le fleuve; l'autre du côté de la Saône, qui défende une fléche appuyée à rivière. Il esta nécessaire qu'an 5 mai les travaux soinet en activité.

Pendant ce temps on reconnaîtra les hauteurs de Fourvières, sur la rive droite de la Saône, et on soumettra les projets des ouvrages au comité des fortifications.

Il sera nécessaire d'établir une barrière au pout de Perrache, afin qu'on soit maître de ne le couper qu'à la dernière extrémité.

D'après l'original comm. par M<sup>es</sup> la maréshèle prosesse d'Eckmuhl.

Napoleon.

21866. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKNÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, a mai 1815.

Mon Cousin, écrivez de nouveau pour que les gardes nationales se roudent en toute diligence dans les places fortes, fin que le or ni il n'y ait plus un bataillon de troupes de ligne dans nos places, et qu'à cette époque tous les corps soient cantonnés; ou, s'il en reste encore dans les places, qu'ils n'y fassent auccus service, qu'ils soient entièrement disposibles; que les chevaux de peloton soient achetés, les ambulances organisées, et que chaque général ait toujours à l'avance, pour son corps d'armée, six jours de pain, qui se renouvellera par la consommation de chaque jour; de sorte qu'au premier ordre de départ le soldat emporte avec lui six jours de pain.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M<sup>es</sup> la maréchale princesse d'Eckasubl.

#### 21867 .- AU MARÈCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, a mai 1815.

Mon Cousiu, je vois, par le rapport du général Neigre, qu'il y a à Vincennes des pièces de 3, de 4, de 6, de 8 et de 1 2, et des obusiers de deux calibres, equi fait sept calibres differents. Le pense qu'il servi plus convenable, pour la défense de Paris, de n'avoir que des pièces de 12. de 6 et des obusiers d'un seul calibre. Comme vous avez un équipage à Lyon, on pourrait n'y mettre que des pièces de 8 et de 4. Enfin, si le bureau d'artillerie persiste à conserver ces deux calibres, il faudrait mettre le 8 et le 6 sur la rive gauche de la Seine, et avoir un parc séparé qui pourrait être placé aux invalides et qui n'aurait rien de commuu avec la rive droite, où sernient les principales forces, et qui n'aurait que des pièces de 1 x, de 6 et des obusiers d'un seul calibre.

Portez la plus grande attention à faire organiser et à accélérer par tous les movens possible les défenses commencées.

Napoléon.

D'après l'original comm. per M\*\* la marèchale princesse d'Eckmidd

21868. -- AU COMTE CARNOT,

Paris, a mai 1815

Monsieur le Comte Carnot, vous m'avez présenté hier un travail sur la garde nationale de Paris. Les chois sout d'une grande importance. Je pense qu'il faut les faire examiner confidentiellement par une commission composée d'hommes chands et qui connaissent Paris. On consultera ensuite les contes Réal, Dubois et Regnand de Saint-Jean-d'Augélt, qui pourront ajouter des notes utiles. De cette façon on feru de bons choix, qui mettront à même de s'assurer l'opiniou de cette grande cité.

NAPOLÉON.

D'après l'original Archives de l'Empire

## 21869. – AU GÉNÉRAL COMTE DEJEAN,

PREMIER INSPECTEUR GÉNÉRAL DE GÉNIE, À PARIS.

Paris, a mai 1815.

J'ai pris nn décret qui met à votre disposition une somme de soo, oor france pour les travaux des fortifications à faire aux environs de Paris. Tout le bois dant vois surce besoin vous sera fourni des forêts du Domaine on de celles de la Couronn. Pennez des mesures pour qu'il y ait demain 200 ouvriers employés aux travaux sur Montmartre, et, successivement, je désire que le nombre en soit porté à 6 ou 5.000. Le sappose que les ouvrages ou té éj jalonnés hier. Aussibit que vois le pourrez, remettes-moi le plan de Montmartre, avec les ouvrages que vous vous proposez d'y faire; il faut qu'il s'ouiter fortement palissadés: ou pourrait même établir quelques blockhaux, si cele est jugé nécessaire.

Je suppose que dans la nuit le décret sera au ministère de la guerre; procurez-vous-le demain matin de bonne heure.

D'après la minute. Archives de l'Empire

#### 21870. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GERRRE, À BARIS.

Peris, 3 mai 1815.

Mon Cousin, vons trouverez ci-joints les vrais numéros qui étaient sous les aigles. Le fondeur à qui ils avaient été donnés pour être fondus vient de m'en faire hommage. Cela est précieux. Faites-les placer sous les airdes, et indemnisez le fondeur.

NAPOLÉON.

D après l'originel comm par  $M^{\bullet \circ}$  la maréchale princesse d'Éckapuli

#### 21871. — AU MARÉCHAL DAVOLT, PRINCE D'ECKMÜHL,

WINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Peris, 3 mei 1815.

Mon Cousin, vous pouvez donner l'ordre de tendre les inondations dans le Nord, partont où ces inondations ne feraient pas de dégâls; mais, partout où elles pourraient produire une perte de 3,000 francs, il n'en faut faire aucune. Il faut que le comte d'Erlon ne donne l'ordre de tes tendre que lorsque le premier coup de fusil aurait dét tiré; mais, dans la situation actuelle des choses, il n'est pas impossible qu'on ne puisse gagner la récolte, et, après la récolte, l'inoudation ne ferait plus de nal.

Napoléon,

D'oprès l'original comm. par M\*\* la maréchale princeuse d'Echasiahl.

#### 21872. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 3 mai 1815.

Mon Cousiu, je réponds à votre rapport du 27 avril. Faites votre répartition des 8,000 chevaux entre les différents départements. Jordonnerai qu'on les paye en hons admissibles en payement des biens des communes et des forêts.

Je pense que l'approvisionnement de siége pour trois mois est suffisant; faites-moi connaître à combien cette dépense se montera, ainsi que celle pour la réquisition des chevaux.

Le voudrais prendre suc-le-champ des mesures pour ces deux fourriures. Foites-moi connaître l'argent que vous avez avancé. Il faudrait éviter les réquisitions pour le service de l'armée; il me semble que évet facile; les consommations consistent en pain, eau-de-vie, l'égumes, fourrages et viande; le pain, l'eau-de-vie, les flegranes, les fourrages et viande; le pain, l'eau-de-vie, les flegranes, les fourrages sont fournis par le munitionnaire; il est tenu d'avoir trois mois d'avance; or le consommation de l'armée au 1" mai était pour 950,000 hommes et 40,000 chevant x : a-t-il pour 350,000 hommes et 40,000 chevant yeahnt trois mois. Le munitionnaire général est tenu, à la fiu de février, d'avoir pour six mois. Le pense qu'il faudrait traiter avec lui pour que, au lieu de février, il soit tenu d'avoir cette réserve à la fiu de mai; alors on anaital pourva à tout. En cas de réquisition, comme cela doit nécessairement avoir lieu, les munitionnaires seraient tenus de les payer, conformément à la circulaire qu'ils ont faite. Ils seraient également tenus des

constructions extraordinaires de fours et de fournir les boulangers et euplorés nécessaires dans toutes les divisions de l'armée. Il s'agrinit donc de s'assurer, 1° que le munifionnaire avait, au 1° mai, pour 350,000 hommes et 40,000 chevaux pendant trois mois, etc. 2° qui ne partie de rela était dans les places fortes, comme magasin journalier.

Dans cet état de choses, les approvisionnements de siége, déjà formés pour trois mois, se trouversient ossurés pour six mois en pain, fourrages, cau-de-vie et légumes. Le reste des trois mois serait réparti dans les différentes divisions militaires, pour le besoin des troupes.

Si vous exigez du munitionnaire qu'il fasse des magassins de réserve depuis Paris jusqu'à Meaux, Soissons, Laon, Guise et Avennes, qu'îl en fasse à Virry, à Langres, à Strasbourg, à Metz; il les prendra sur les trois mois qu'il va être obligé d'avoir pour porter son avance à six nois. Vous vous prourerze facilement de cette manière une réserve de e 30 millions de rations et 4 millions de fourrages. Il n'est donc plus question que d'obtenir du munitionnaire d'accéder son approvisionnement pour six mois, en réalisant aipourl'hiu et qu'il ne devait réaliser qu'eu févirer.

Il me semble que cet arrangement doit lui être avantageux, puisque le blé est à meilleur prix aujourd'hui qu'il ne le sera en février. Cependant, comme il serait possible qu'il n'eût pas les fonds suffisants, je ne vois pas de difficulté à lui accorder un crédit de quelques millions sur les receveurs généraux, crédit qui se réaliserait, un million en juin, un million en juillet, un en août; et, si vous jugiez devoir lui avancer quatre millions, le dernier million serait réalisable sur septembre. La retenne de cette avance se ferait par un sixième chaque mois, à commencer en avril. Par ce moyen, le trésor ne serait pas constitué en avance réelle. le munitionnaire serait suffisamment garanti en ayant une avance de crédit, les services seraient assurés partout, on pourrait faire des magasins de réserve autant qu'on voudrait, puisqu'on aurait une réserve d'approvisionnement portée à six mois, et pourtant tontes nos places fortes se trouveraient aussi approvisionnées pour six mois. Alors l'armée vivrait sans réquisitions; il n'v aurait que le premier approvisionnement des places, pour trois mois, qui se serait fait par réquisition. On n'aurait plus qu'à s'occuper de la viande; ce qui va être le sujet d'une autre lettre.

NAPOLÉON.

D'après l'existe l'existe par Mar la maréchale processe d'Eskrauld.

21873. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 3 ann 1815.

Mon Cousin, ĵai lu le rapport du 3 o avril sur le service des vivresionde. Les prix me paraissent evcessifs et les conditions onéreuse, to avance de 1,900,000 francs, qui n'est réalisable qu'en dix-neuf mois, est inadmissible. Quand on paye au fournisseur les cinq sixtèmes comptant, il doit pourvoir à tout. L'échelle de proportion qu'on veut régler pour les prix, sur la quantité d'hommes à nourrir, n'est pas applicable à un retritoire étende et varié comme celui de la France. Le Var et le Jura n'ont aucun rapport entre eux; le territoire d'Alsace n'a aucun rapport avec celui de la Plandre; il en est de même de ce dernier territoire avec les Pyrénées; 2 rectimes est un prix excessif.

Le pense qu'il serait convenable, puisque nous avons une grande entreprise, de réunir le service des vivres-viande celui des vivres-paini: cela diminuera le nombre des agents. Cela fera une grande ediministration à laquelle il sera plus facile de maintenir un grand crédit. On opérerait alors pour les vivres-viande comme on opére avec elle pour les vivres-pain. On lui donnerait les cinq sivienes de son service; et, si elle vanie beson de quedques avances, on ne lui ferait qu'une simple avance de crédit, qui pourrait s'élever à 1,800,000 francs, payables en juin, juillet, aodit, et qu'on retiendrait sur son service par mois, soil par liers; soil par sixième. Ce simple crédit serait suffissant au minitionaire pour se forner un plus grand crédit. Si M. Montessay n'a aucun fonds ai cue-cue avance, il est difficile qu'il puisse être changé d'un grand service.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par Mes la maréchole princesse d'Eckmuld

# 21874. AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 3 mai 1815.

Mon Cousin, je pense qu'il est indispensable de lever 120,000 hommes sur la conscription de 1815; mais qu'il serait utile de retarde encore quedques jours, jusqu'i ee que l'opération des anciens militaires soit plus avancée. Je pense aussi qu'il faudroit faire cette levée partiellement. Mais il est indispensable d'avoir une réserve pour nourrir la guerre.

Il est prohable que nous ne retirerons pas plus de 100,000 hommes de l'appel des vieux militaires; ce qui complétera tout au plus les s'é et 3º hataillous. Les cadres des 4º et 5º hataillons resteront donc libres : je voudrais les destiner à recevoir la conscription de 1815.

Lorsque cette conscription rejoindra, les opérations militaires seront ne train et notre territoire peut-être entamé sur quelques points. Le plus prudent me paraît de réunir cette conscription, 1° à Lyon, pour le Dauphiné et la Prevence; on ferait veuir à Lyon un nombre de cadres de bataillous nécessaire, et on y formerait un établissement d'habilieus, a° à Bordeaux ou toute autre ville voisine, pour les 11° et 20° divisions militaires; 3° à Toulouse, pour les 10° et 9' divisions militaires, et enfin à Paris, pour tout le reste de la France.

Il serait donc formé quatre armées de réserve : une à Paris, une à Lyon, une, à Bordeaux et une à Toulouse. L'armée de réserve de Lyon serait composée d'autant de 4º bataillons qu'on pourrait tirer de conscrits des 8°, 7° et 19º divisions militaires; l'armée de réserve de Toutouse, d'autant de 4º bataillous qu'on pourrait tirer de conscrits des 9 et 10° divisions; l'armée de réserve de Bordeaux, d'autant de 4º bataillons qu'on pourrait tirer de conscrits des 11° et 30° divisions; enfin celle de Paris, d'autant de 4º bataillons qu'on pourrait tirer de conscrits des 11° et 30° divisions; enfin celle de Paris, d'autant de 4º bataillons qu'on pourrait tirer de conscrits des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° divisions militaires.

Il serait formé quatre ateliers d'habillement dans chacune de ces quatre grandes villes, pour habiller ces quatre armées.

Faites-moi done un projet qui me fasse connaître, 1° le nombre de bataillons dont pourra être composée chaque armée, 9° les corps qui les fourniront. On en formerait autant de divisions qu'il y aurait de fois douze bataillous.

NAPOLÉON

D'après l'original comm. par Mar la marèchale princesse d'Eckmuld.

## 21875. — AU VICE-AMIRAL DUC DECRÈS,

Parss, 3 mai 1815.

Le ne conçois rien à la lettre que vous m'écrivez aujourd'hui. Le vous ai déclard que je ne voulais pas faire d'appel. Voilà quinze jours de perdus bien malbeureusement. Avec cette manière il est impossible de réussirà rien. Comment n'avez-vous pas déjà noummé les capitaines de réussiea qui doivent commander les régiments, les capitaines de frégate qui doivent commander les bataillons, et les lieutenants de vais-seau qui doivent commander les compagnies? Et comment n'avez-vous pas déjà envoyé ces ofliciers en recrutement pour presser la révaion des marias? Comment n'avez-vous pas expédié une circulaire pour réunir tous ces hommes? l'aites-de daus la journée. Je croyais que depuis long-temps c'était fair.

NAPOLÉON.

D'apres la miaute. Archices de l'Empire

man.

#### 21876. - AU GÉNÉRAL COMTE BERTRAND.

GRAND MARÉCHAL DE PELUS, À PARIS.

Paris, 5 mai 1815.

Je viens d'arrêter le budget des théâtres. Il y a un article assez fort pour location de loges, et je crois avoir fait des fonds pour la même dépense au budget de ma Maison; vérificz s'il y a double emploi. Je donne dans le budget de ma Maison 200,000 francs à des nusiciens, à des

chanteurs, etc. Il faudrait que dans les distributions que vous faites il n'y eût pas de doubles emplois.

Vous trouverez ci-joint l'état des gratifications à payer pour le reste de l'année aux acteurs.

D'acrès la minute. Archives de l'Empire.

21877. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÉTIL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 7 mai 1815.

Mon Gousin, je reçois Irlat des chevans qui doivent être remis par la gendarmerie. Je vois que les 150 du 3º régiment de carabiniers el les 35 du 1º qui doivent être livrés le 10 et le 14, seront obligés de se rendre à Luméville, pour revenir ensuite à Laon. Je perds quinze jours, le dessire que cede un détachements soient montés et étupiés à Paris et à Versailles, qu'on leur donne des selles de la gendarmerie et qu'ils soient dirigés de suite sur Laon. Si les habillements heur manquent, qu'on les leur procure également à l'aris. Par ce moyen, j'aurai à l'armée, avant le 20 mai, 450 hommes que je n'aurais pas eus avant le 10 juin pac la marche qu'on avait prise.

Je dis la même chose du 9º de cuirassiers, du 3º et du 1º de dragons. auxquels il doit être remis 200 chevaux le 10 mai. Ils peuvent être énuinés et montés à Blois et à Tours.

Je dis la même chose du 3° de cuirassiers, du 8° de dragous, qu'on peut faire partir de Chartres, où ils doivent recevoir a50 chevaux.

Il en est eucore de même du 4º de cuirassiers, des 13º et 15º de drugons, auxquels ou doit fournir, à Rouen, 400 chevaux. Le 13º de dragons peut euroyer 13g hommes à Bourges, pour y recevoir les 13g chevaux qui lui manqueul, et ainsi de suite.

Vous devez avoir soin de faire fournir par la gendarmerie toules les selles dont on peut avoir besoin. Presque parlout vous devez être encore à temps de donner à cet égard les ordres nécessaires.

En résumé, il faut que les chevaux qui doivent être remis soient

menés directement aux escadrons de guerre, lorsque les dépôts seront éloignés de plus de cinq jours de marche, et il faut alors que les hommes et les effets d'habillement reçoivent sur-le-champ la même direction.

Napoléon.

P. S. Il aurait falla, pour que votre état fût parfait, qu'i indiqual les lieux où se trouvent les escadrons de guerre que doivent rejoindre les détachements; faites-le refaire, et, lorsque vous l'aurez sous les yeux, expédiez à tous les régiments et dépôts les ordres nécessaires pour que les détachements ne fassent point de finases marches, et que, dans les cas que je viens d'indiquer, ils se rendent en droite ligne aux escadrons de guerre.

D'apres l'original comm. par Ma" la maréchale princesse d'Eckmuhi

#### 21878. — AU GÉNÉRAL COMTE BERTRAND, GRAND MARÉCHAL DE PALAIS, À PARIS.

Paris, 7 mai 1815

Je n'eutends que plaintes de la part des personnes qui viennent de l'île d'Elbe; cela fait le plus mauvis effet. L'avais l'habitude de m'en rapporter pour ces sortes de grâces au grand maréchal; et, comme vous connaissez individuellement les personnes dont il sagit, je n'aurais pas supposé que vons missiez du retard à vous occuper d'elles. Prenez est est mis à sa disposition pour secours qu'à dater du 1" mai. Employer vous-même les 10,000 francs du grand aumônier ce qui est méc as disposition pour secours qu'à dater du 1" mai. Employer vous-même les 10,000 francs du grand aumônier pour avril et les 10,000 francs qui sont à votre disposition pour le même mois, ce qui refer 30,000 francs; de manière que tous les individus arrivés avec moi de l'île d'Elbe soient le plus promptement secourus, et que tout le monde soit content.

D'après la mante. Archives de l'Empere

## 21879. — AI MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Peris, 9 mei 1815.

Mon Cousin, je vous renvoie les états du général Rapp. Vous lui ferez connaître que mon intention est qu'il ne reste pas un seul homme de troupes de ligne dans nos places fortes, qui doivent être abandonnées aux gardes nationales d'élite et aux gardes nationales sédentaires. Je suppose que vous me proposez un gouverneur pour Strasbourg et pour toutes les places de l'Alsace. Il doit y avoir à Strasbourg un commandant d'armes, un maréchal de camp commandant des gardes nationales sédentaires et deux maréchaux de camp commandant les deux brigades d'élite de grenadiers de garde nationale. Indépendamment de ce, il doit y avoir des officiers d'artillerie commandants et des officiers commandant le génie. Les seules troupes de ligne qu'on puisse garder dans les places sont celles d'artillerie, mais dans le nombre déterminé par votre bureau d'artillerie, de manière que cela ne nuise en rien à l'armée du Rhin. Toutes les troupes étant ainsi réunies an corps d'armée, mon intention est que la surveillance du Rhin, depuis Huningue jusqu'à Strasbourg. et depuis Strasbourg jusqu'aux lignes de Wissembourg, soit donnée aux gardes nationales qui fout partie des garnisons. Les places se concerteront entre elles pour que leurs détachements puissent se croiser. On construira quelques redontes, on crénellera quelques maisons, pour mettre le rivage à l'abri du passage de l'ennemi. Il doit y avoir dans les places des pièces de campagne qui seront attelées, dans le moment, par des chevaux de la ville ou des environs et que des charretiers du pays conduiront. On pourra, de cette façon, les conduire aux postes les plus importants. Le général Rapp doit ordonner la construction de ces ouvrages de campagne et de ces redoutes. Le quartier général doit se porter entre Strasbourg et Landan; toutes les divisions doivent être cantonnées aux environs des lignes de Wissemhourg et de la Lauter, saus qu'aucun homme de cavalerie ni d'infanterie reste dans les places. On doit accélérer dans les dépôts. l'armement et l'équipement de tous les

hommes qui arrivent, et en augmenter sans délai les bataillons actifs. Au moment où les hostilités commenceraient, mais à ce moment seulement. les dépôts devront se diriger sur l'intérieur, conformément à ma lettre d'hier. Tous les officiers et soldats réformés ou jouissant de la solde de retraite doivent être réunis dans les places fortes, à moins qu'ils ne soient employés dans la levée en masse, et, dans ces places, ils serviront comme instructeurs et soutiendront le zèle des gardes nationales par leur expérience. Enfin il est convenable que les états-majors aieut un nombre surabondant d'officiers. Je pense donc que le général Rapp doit, avant le 12 mai, avoir 20,000 hommes aux lignes de Hagnenau. Il se mettra en correspondance avec le général Gérard, qui réunira ses tronpes dans la position qu'il jugera la plus convenable, près de Longwy, ou de Thionville, ou de Sarrebruck. Ces deux généraux correspondront entre eux par Bitche, en assurant tous leurs movens de communication, Le général Gérard recevra le même ordre de faire évacuer par les troupes de ligne toutes les places fortes, en n'y laissant que le personnel d'artillerie que vous aurez désigné.

Les gardes nationales sédentaires et d'élite doivent seules former les garnisons des places: les déplots resterent jusqu'au dernier moment dans les places. On y accélérera les confections et on augmentera les troupes actives par tous les moyens possibles. On complétera d'abord les deux premiers batalions à 500 hommes; après cela, on complétera le 3' la-taillou également à 500 hommes. Quand on aura ainsi complété les trois premiers batalions à i, 500 hommes. Quand on aura ainsi complété les roupéter cherun à 600 hommes. Les cadres du 4' hataillon et les déplits, au moment de la déclaration de guerre, sortiraient des places pour se rendre dans l'intérieur, conformément à la lettre que je vous ai érrite. Il ne faut donc pas que, pour la garde des grandes places, an affaiblisse d'un seul homme les troupes de ligne.

Quant aux officiers et soldats réformés, on preudra, pour les places de la Mosclle, les mêmes mesures que pour les places du Rhin. Yous donnerez ordre qu'on fasse atteler deux batteries de huit pièces de garde nationale par des chevaux et des charretiers du pays; ces batteries seront attachées, l'une à la division de Colunar et l'autre à la division de réserve de la Moselle, qui se réunit à Nauey. Le général Lecourbe doit réunit tout son corps d'armée au camp devant Belfort, de manière à être protégé par la place, en occupant une home position. C'est là que toute les gardes nationales qui ue sont pas destiuées à la défeuse des places de la 6° division doiveut se réunir, même les divisions qui se réunissent à Beançon et Vesoul, si la Suisse reste neutre. Le général Lecourbe doit faire faire quedques redoutes pour protéger son camp, de manière à couvrir tout à fait cette tronée. Sur sa gauche se trouvera la division de réserve qui est à Nauey et qui doit garder les Vosges. Si, an contraire, la neutralité de la Suisse était violée, ou si elle se déclarait coutre nous, une forte partie de ces gardes nationales devrait défendre le Jura.

Vous devez donuer les mêmes ordres au général Vandamme, et j'espère que, du 10 au 15, il n'aura plus un senl homme dans les garnisons, qu'elles seront toutes abandonnées à la garde des gardes nationales d'élite et des gardes nationales sédentaires. Le général Vandamme doit rénuir son corps, comme je l'ai déjà prescrit, du côté de Rocroy et de Philippeville. Vous lui ferez connaître qu'il fait partie de l'armée du Nord; qu'il doit pouvoir s'v réunir sur la Sambre, où je me trouverai probablement moi-même, afin d'agir avec de grandes masses. Il faut presser le départ des gardes nationales dans les 1ee et 15e divisions, afin d'occuper toutes les places du Nord, et que, du 10 au 15, si cela est possible, nous n'ayons plus un seul homme de troupes de ligne dans les places du Nord, hormis les dépôts qui recevront l'ordre de se rendre successivement sur la Somme. Il faut que les généraux, le comte d'Erlon pour le Nord, le général Vaudamme, le général Gérard pour l'armée de la Moselle, le général Rapp pour l'armée du Rhiu, fassent faire des revues par leurs aides de camp et pressent de tous leurs movens l'arrivée des soldats; que ceux-ci rejoignent et augmentent les corps. Pourvu qu'ils aicut un fusil, une capote et une tournure militaire quelconque. cela est suffisant. Le principal est d'accroître le nombre et la force de nos bataillons.

Donnez la même instruction générale aux généralex commandant le corps d'observation du Jura et l'armée des Alpes,

Je ne saurais trop vous recommander la mise en état de défense de Lyon, de Greenble et de tous les petits forts qui défendent les débauchés de la Suisse. Le général Lecourbe et le commandant de l'armée des Alpes doivent, chacun de son côté, envoyer des officiers d'état-amjor pour presser la mise en état de leurs places.

Je vous recommande qu'il y ait un chef de hataillon de ligne pour chaque hataillon de gardes nationales en activité, un major on colonel pour chaque régiment de gardes nationales de deux hataillons, un maréchal de camp pour chaque brigade de deux régiments de gardes nationales, et enfin un maréchal de camp pour commander les gardes nationales sédentaires dans les villes des frontières qui ont plus de 3,000 habitants organisés en garde nationale, et seudement un colonel dans les places fortes lont la garde sédentires sernit au-dessons de ce munbris

Dans une autre dépêche, je vous ferai connaître ce que doivent faire les généraux commandant les divisions militaires, ainsi que les maréchaux de camp sons leurs ordres, pour ne pas être renfermés dans les places.

Vérifiez si partout il y a des gouverneurs, des officiers d'artillerie, des officiers du génie, et le nombre d'officiers de ligne nécessaire pour les places.

NAPOLÉON.

D'après l'original cosm, par M\*\* le maréchele praccese d'Eckmuhl

21880. – AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜRL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIN.

Perse, 9 mai 1815.

Mon Consin, donnez ordre aux généraux qui commandent la division de réserve de la Moselle, qui se réunit à Nancy, et celle du Nord, qui se réunit à Sainte-Meneloudd, de prendre tout de suite des mesures pour fortifier les passages des Vosges et de l'Argonne.

NAPOLÉON.

D'apres l'original comm. par Nºº la maréchale princesse d'Eckmuhl

#### 21881. -- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 9 mai 1815.

Mon Cousin, il y a, daus la 16 division, le ao o de dragona qui a 300 chevans et pas di tomunes, d'autres qui out des hommes et pas de chevaux, d'autres qui out des selles et pas d'labits, d'autres enfin qui out des labits et pas de selles. Le désirerais qu'un officier général de cavalerir qui se trunverait déjà sur les lieux reçût de vous la mission spéciale de parcourir ces dépôts, ance pouvoir de disposer des chevaux d'excédant en faveur des dépôts de même arme qui aurainet des hommes habillés non montés; de prendre des selles où il y en aurait de trop pour en donner à ceux qui en manqueraineix; enfin de placer les habits où sont les besoins : tout cela dans le bat de rendre un plus grand nombre d'hommes disponibles pour les escadrons de guerre. On partira du princip que c'est aux régiments qui out des hommes qu'on devra remettre les chevaux el les selles d'excédant, vu qu'il y aurait de l'inconvênient à chauger les hommes de corps.

Cette première opération faite, il seroit utile de faire un dépôt central de tous les dépôts de la 15° division, sans attendre les mouvements de l'ennemi. Ce dépôt central seroit bien à Amiens. Le même officier général qui se rendrait aux dépôts correspondrait avec le général Bourcier pour activer le départ du plus grand nombre d'houmes possible.

La même opération pourrait être faite par les soins du général Rapp dans la 5º division, dont il ferait parcourir les dépôts par un officier général. Elle pourrait se faire également dans les 3º et fr divisions. Enfin le général Bourcier pourrait la faire dans la 1º division. Le but serait toujours le même, avoir, en cinq ou six jours, un plus grand noubre d'hommes disponibles, ce qui est la grande affaire.

L'on pourrait peut-être aussi réunir sur Nancy tous les dépôts de la 5 division, une fois que cette opération serait faite; ce qui dégagerait nos places d'Alsace; et, aux premières hostilités, ce dépôt de Nancy s'approcherait de l'Aube.

Chargez les généraux qui commandent les régiments de cavalerie de seconder ces mesures de tous leurs efforts, afin d'avoir le plus tot possible un plus grand nombre d'honmes prêts.

Napoléon.

D'après l'original comus. par  $M^{\bullet \circ}$  la maréchale princeuse d'Éckmûld.

## 21882. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 9 mai 1815.

Mon Cousin, dans le moment actuel, je pense qu'îl est convenable de ne rien changer à l'organisation des armées. Il est mieux de s'en teuir à ce qui est fait que de détacher les Vosges de leur division militaire pour les mettre dans l'armée du Rhîn; si cela est jugé nécessaire, car il y a du pour et du contre, cela pourra se faire plus tard. Il est des cas où les Vosges sont la retraite de l'armée du Rhîn; mais il en est d'autres où les Vosges menacent les derrières de Tarmée de la Moselle. J'attends donc que la nature de la guerre qu'on devra faire soit mieux déterminée. La même chose devra se faire pour la forêt de l'Argonne.

Mais il est important que, pour l'une et l'autre de ces deux positions, il y ait deux lieutenants généraux et quatre maréchaux de camp qui commandent les divisions de réserve de gardes nationales, et qu'il y ait avec eux des officiers du génie et de l'artillerie, et qu'ils soient chargés de reconanitre et de fortiller tous les défliés. J'ai cru que cela élait fait depuis longtemps; il n's a done sau un moment à perdre.

Il faut également un général pour commander la division de réserve de Colmar, et deux lieutenants généraux et le nombre de maréchaux de camp nécessaire pour commander les réserves de Yesoul et de Besançon. et enfin également les généraux nécessaires pour commander celles de Loron, de Valence et le fort Barraux.

Il est urgent que ces généraux se rendent à leurs postes, et que les généraux de la Moselle, du Rhiu, du corps d'observation du Jura et de l'armée des Alpes sachent ce dont ils sont chargés.

Je croyais avoir nommé ces généraux; s'ils ne l'étaient pas, le général

Flahault m'apporterait les décrets à signer, Prenez des généraux qui sont à Paris.

Il est nécessaire que le général Gérard veille lui-même à la mise en état des Vosges; le général Vandamme, à la mise en état de l'Argonne: le général Rapa, aux redoutes et points fortifiés à fablir le long du ll'hin: et le général Lecourbe, à Belfort et à tous les passages du Jura, et surtout à la mise en état, armement, approvisionnement et commandement des naces fortes de la fc' dission.

Enfin il faut également que le général des Alpes surveille la mise en état des places fortes et toutes les positions à prendre pour couvrir Lyon du côté de la Suisse, la mise en état de la ville inportante de Lyon et les fortifications de campagne à établir sur les cols des Alpes.

Je pense que le général des Alpes doit être aussi chargé de surveiller la mise en état, l'armement, l'approvisionnement et le commandement de la forteresse de Sisteron.

C'est donc une instruction partienlière qu'on doit faire rédiger pour chaeun de ces généraux; ils chargerout de l'exécution les généraux comnandant les réserves, chargés de la défense de ces différents points, et les officiers du génie qui y sont attachés.

Le général Flahault s'assurera que les places fortes du Rhin, du Nord et des 6<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> divisions ont leurs commandants.

D'appre l'original non somé compu, per Me la maréchale princesse d'Eckmühl.

21883. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE OF LA GLERRE, À PARIS.

Paris, 9 mai 1815.

Mon Gossin, le 6 mai il n'y avait encore que quatre bouches à feu à Châlean-Thierry, Faites-moi connaître quel est l'armement de Château-Thierry, Soissons, Vitry, Laon, Langres, et de quel côté on fait venir les pièces. Si Ton avait besoin de quelques secours, on ponrrait faire venir des pièces en fer de la mariue.

Napoléon.

D'apres l'original counts, par Nº- la marechele princesse d'Eckmuhl.

#### 21884. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL.

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Peris, o mai 1815.

Mon Cousin, j'accorde une paire de souliers en gratification à chacun des sous-officiers et soldats du 14° régiment de ligne.

Napoléon.

D'après l'original cossus, par M\*\* la maréchale princesse d'Eckstuhl.

## 21885. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 9 mai 1×15.

Mon Cousin, il me vient des plaintes de tous côtés, soit de la 5' division, soit de la 19', enfin de partout, que les régiments n'ont pas d'argent et que les nombreux délachements qui arrivent aux corps ne peuvent pas être habillés. Penez des mesures pour leur faire passer vos ordonnances. Le trésor m'assure que toutes celles qui seront dans la limite de la distribution de mai seront payées comptant.

VAPOLÉON.

D'apres l'original comm. par M<sup>as</sup> la maréchale priocesse d'Ecksteill

#### 21886. - AU CONTE MOLLIEN,

MINISTER DE TRÉSOR PUBLIC, À PARIS.

Paris, 9 mai 1815.

Monsieur le Contet Mollien, il est du plus hant intérêt que tons les fonds que vous devez donner aux corps pour l'habillement leur soient soldés dans les hint jours. Jai 100,000 hommes dont je ne puis tirer aucun parti, faute de fonds pour les habiller et les équiper. Les destins de la France sont là; occupez-vous-en joir et unit, et prenez des mesures pour que ces fonds soient assurés sur-le-champ.

Napoléon.

D'après l'original comes par Mas la comtesse Mollies

24.

#### 21887. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 10 mai 1815.

Mon Cousin, j'ai 350 fusits à Montreuil, 1,100 à Dunkerque, 11,686 à Lille, 5,791 à Douai; la majeure partie est en réparation, mais le travail languit, faute d'argent. Faites les fonds nécessaires pour que la mise en état de ces armes a éprouve aucun retard.

Il manque an s' conps une batterie d'artillerie légère et une à la réserve de cavalerie; le matériel est prêt; mais il manque des chevaux; il faut y pourroir, et, de plus, faire les fonds pour que les deux conpagnies destinées à servir ces batteries soient montées au complet; elles n'ont que 30 cleaux en ce moment.

Il manque des cordages pour les équipages de pout qui se préparent à Douai.

L'officier du génie en chef à Abbeville n's pas de capacité; en outre, il se trouve dans sa ville natale, ce qui ne convient pas; faites-le remplacer. L'officier d'artillerie est également d'Abbeville : changos-le. Il n'y n que deux officiers du génie à Donai, ce qui n'est pas suffisant; envoyez-en un troisième.

Montreuil exige des réparations; donner des ordres et faites des fonds pour les travaux les plus urgents. Abbeville est dans le même cas. La plupart des places du Nord manquent des hois nécessaires pour les travaux de défense; il faut assurer cette partie du service et subveuir du moins aux besoins les plus presents.

Napoléon.

D'après l'original comm. per Me" la maréchale princesse d'Eckmuhl.

#### 21888. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 10 mei 1815.

Mon Consin, indépendamment des trois cents bouches à feu des équipages de campagne, je pense qu'il est nécessaire d'avoir à Paris trois cents houches à feu en fer. J'écris au ministre de la marine de nous en envoyer du llavre cent de 9 à, cent de 9 a et cent de 6, avec un approvisionnement de 300 coups par pièce, dont 50 coups de mitraille, et tous les détails de l'armement nécessaires, tels que leviers, coins, etc. Je lini demande en outre son affils marins. Il sers formés, sur l'emplacement des Invalides, un parc où toutes ces pièces et approvisionnements seront déposés. Yous en donneres la direction au grénif Suggy. La unarine continuera à en avoir la comptabilité. Les transports, ainsi que les dépenses du magasin des Invalides seront à ses frais. Les trois cents bouches à feu en fer sevent déstinées partie pour l'avis et partie pour les autres places de l'intérieur, telles que Soissons, Reims, Vitry, Laon, Château-Thierry, Laorges, étc.

J'ordonne également au ministre de la marine de diriger sur Lyon cent pièces en fer, dont trente pièces de 9 ¼, trente pièces de 19 et quarante pièces de 6, avec le même approvisionnement à 300 coups par
pièce, et des affûts marins. Ce parc viendra des côtes de la Méditerranée et remontera le Rhône. Il sera pris des mesures pour que ce soit le plus promptement possible.

La marine aura également la direction du parc de Lyon et sera chargée de la comptabilité de ce matériel et des transports.

Ces bouches à feu serviront à la défense de Lyon. On pourra en tirer des pièces de 6 pour la garde du pont de Saône. Il serait utile alors d'avoir une vingtaine d'affûts bâtards, mais à grands rouages, à peu près comme affûts de campagne, pour les pièces de 6.

Une trentaine de pareils affûts seraient utiles pour l'équipage de Paris.

On confierait ces pièces, de préférence, aux gardes nationales et aux postes le long des rivières.

Napoléox.

D'après l'original comm, par M<sup>es</sup> la resréchale princesso d'Erkmuhl

# 21889. - AU COMTE CARNOT,

Paris, 10 mai 1815.

Présentes-moi un déveret qui nomme Charles Lameth¹ conseiller d'état. Quinette préfet de la Somme. et André Dunont préfet du l'asade-Calais; ui appelle bleitre à d'autres fonctions, et nomme Ramed à la préfecture de Scinc-et-Oise. Roujoux ne comait pas assez le Nord, il sera destiné à une autre préfecture. Les départements de la Somme et du Pas-de-Calais ont besoin d'hommes qui connaissent parfaitement le Nord et qui ne puissent pas être trompés. Girardin sera rapple à auprès du prince Joseph comme premier écueyr; il faut quelqu'un de très-fort pour le remplacer à Rouen. Faites connaître au préfet du Calvados qu'on remarque qu'il ne marche pas, qu'il est trop homme de société, qu'on ne voit pas paraître d'adresse à son département, qu'il ne fait rien imprimer pour éclairer et renuer l'esprit public, que ce n'est pas ainsi qu'on sert la patrie.

Érrivez aux préfets du Nord pour leur faire sentir la nécessité d'opposerdes écrits aux écrits, et de fine bien connaître que la caus deit s'agit anjourd'hui est celle du peuple contre les nobles, des paysans contre les seigneurs, et des Français contre l'étranger. Il faut partout faire un appel à l'honneur et au patriotisme du peuple.

Le préfet de Chartres va mal; Roujoux serait beaucoup meilleur pour cette préfecture; appelez celui qui y est à d'autres fonctions.

NAPOLÉON.

D'oprès la munte. Archives de l'Empire.

# 21890. - A M. FOUCHÉ, DUC D'OTRANTE,

Paris, 11 mai 1815.

Puisque l'on a perdu Mauhrenil, je désirerais avoir un rapport de vous Les différents textes de cette lettre portent tous: Charles Lameth; il s'agit ici du baron Alexandre de Lameth. qui un fit connaître foute cette affaire, et que je ferais imprimer dans le Moniteur avec toutes les pièces<sup>1</sup>; et il y en a beaucoup, tant à la prifecture de politie que chez le juge instructeur et chez le ministre de la guerre. Il faudrait y joindre le projet d'assassinat de ce misérable commissaire en Corso.<sup>2</sup>.

D'après la minute. Archires de l'Empire.

#### 21891. - AU GÉNÉRAL CAFFARELLI,

AIDE DE CAMP DE L'EMPEREUR, À PARIS.

Paris, 11 ppi 1815

Votre rapport ne répond pas du tout à la mission dont je vous ai chargé; vous me remetter hieu un état d'ordonnance des 2 millions envoyés dans les différentes divisions militaires, mais ces 2 millions n'eu font pas 15 ou 16 que j ai accordés pour l'habillement. Il faut donc que vous retournies dans les bureaux pour mên rapporter l'état de distribution des fonds de l'habillement pour 18 15, indiquant tous les crédits qui ont été accordés depuis janvier jusques et y compris distribution de mai. Vous me remettrex l'état des crédits tant par corps que par division militaire, afin que des mesures soient prises au trésor pour les solder sans état.

Vous me parlez de quelques plaintes qui auraient été reçues pour des non-payements : il y a autant de plaintes que de corps.

Je ne suis pas plus satisfait du rapport que vous me faites de votre visite aux ateliers. Ce rapport ne dit pas pourquoi on fait de si mauvaises vestes. Si on n'a pas de draps pour les habits, on en a pour les vestes et pour les culottes.

Eufin cette mission si importante n'est pas remplie.

D'après la minute. Archives de l'Empire.

Cette impression n'a pas eu lieu. (Voir, sur l'affaire Maubreuil. le récit publié dans les Mémoures du roi Jérôme, etc. t. VI, pages 391 et suivantes.)

Le général Bruslart. (Voir pièce n° 21701)

## 21892. – AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GLERRE, À PARIS.

Paris, co mai 1815.

Mon Cousin, je n'approuve pas le projet de faire des ouvrages pour ôpposer au bombardement de Lyon. Le Rhûne est une trop belle défense pour qu'on cherche à pousser la défense plus loin. I approuve qu'on emploie 4,000 ouvriers aux fortifications de Lyon. Il faut mettre n'étal les remparts, comme seconde enceinte, entre la Saûne et le Bhône; mais j'approuve qu'on pousse des redoutes en avant et qu'on fasse des ouvrages sur le plateau de Montessuy. La ville de Lyon ne peut pas fournir de fonds. Faites pousser ces travaux avec une grande activité.

D'apres l'original comm. par Nº la marécholo princesse d'Eckmuhl.

NAPOLÉON.

21893. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 13 mai 1815. Mon Cousin, écrivez au gouverneur des Invalides pour lui témoigner ma satisfaction sur la bonne tenne de cette maison. Donnez des ordres

ma satisfaction sur la bonne tenne de cette maison. Donnez des ordres pour que les livalides jouisseut de la gratification que je suis dans l'usage de leur accorder toutes les fois que je les visite. Prenez pour base re qui a dét fait la deruière fois. Mon intention est que vous me fassiez un rapport pour me proposer d'anuntier l'ordonnance royale qui a changé la dotation et l'administration des Invalides, et de rétablir les choses telles qu'elles étaieut.

NAPOLÉON.

D'apres l'original comm. par Nº la maréchale princesse d'Eckmishi

21894. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,
MINISTRE DE LA GEERRE, À PARIS.

Peras, 10 mai 1815.

Mon Cousin, je vous prie de me faire un rapport pour me faire con-

naitre si vous avez la quantité d'officiers qu'exige la formation des hataillons de gardes nationales. J'ai levé, je crois, quatre cents bataillons, ce cela exige 200 majors, 400 chés de bataillon et 400 capitainesadjudants. Je viens de lever pour Paris vingt-quatre bataillons, qui exigent 1 lieutenant général (ce sera le général Darricau), 6 maréchaus, de camp (employet à cette destination les plus dévonés), 1 e colosis d' chefs de bataillon et environ 500 capitaines, lieutenants et soulieutenants. Ne mettes pas là de jeunes gens, mais beaucoup de vieus officiers.

Je compte lever douze bataillons semblables à Lyon, destinés à la défense de cette grande ville; ce qui emploiera encore un nombre d'officiers égal à la moitié du nombre que je viens de calculer pour Paris.

Combien vous restera-tei encore d'officiers non employés, les cadres des 4°, 5° et 6° batuillons de la ligne étant formés? S'il restu-des officiers, il sera bon d'en attacher à toutes les places fortes, de manière que les commandants puissent en mettre dans les bataillons de gardes nationales pour remplacer les officiers qui seraient nauvais, et donner un peu de mouvement et d'esprit à ces bataillons.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par Mes la maréchale princosse d'Eckmuhl

21895. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GERBRE, À PARIS.

Peris, 12 mai 1815.

Mon Cousin, il y a nijourd'hui, dans les divisions militaires des frontières, des licutenants généraux commandant les divisions territoriales, des licutenants généraux commandant les gardes uationales mises en activité, et enfin des gouverneurs dans toutes les places. Les gouverneurs de toutes les places, les fieutenants généraux commandant les divisions, les licutenants généraux commandant les gardes nationales doivent d'iresous les ordres du commandant en det de l'armé dans le territoire de laquelle ils se trouvent, savoir : ceux de la 5' division , sons les ordres du commandant de l'armée du l'hin; ceux de la 3' et de la d'é division , sons les ordres du commandant de l'armée de la Moselle; ceux de la o' et les ordres du commandant de l'armée de la Moselle; ceux de la o' et

Train.

de la 16°, y compris la Somme et l'Aisue, sous les ordres du commandant de l'armée du Nord; la 6° division, sous le commandant du corps 'Inbservation du Jura; la 7° et la 19°, sous le commandant en chef de l'armée des Alpes; la 8°, sous le commandant du corps d'observation du Var; la 11°, la 9° et la 10°, sous le commandant du corps d'observation des Perréées.

Vous devez leur donner l'instruction suivante :

Les lieutenants généraux commandant les divisions militaires ne s'enfermeront pas dans les places, qui doivent toutes avoir leur commandant; mais ils sont destinés, avec les maréchanx de camp commandant les départements, les officiers de gendarmerie, les officiers forestiers, les administrations départementales, etc. à se tenir toujours dans l'enceinte de la division militaire, en prenant une position qui leur sera désignée par le général en chef, de manière à tenir le plus longtemps possible le territoire et à rester à portée de donner des ordres pour l'organisation des levées en masse, pour les évacuations de dépôts, enfin de prendre toutes les mesures convenables pour insurger la population et présenter le plus d'obstacles à l'ennemi. Aiusi, par exemple, le général commandant la 5° division militaire tiendra tant qu'il sera possible son quartier général dans la 5º division, en conservant tout ce qui lui restera de moyens pour défendre le pays et pour veiller à la défense de la seconde ligne. Il eu sera de même des générans commandant la 16° division, la 2°, la 3° et la 4º. Ces généraux doivent toujours sortir des places qui seraient bloquées et se porter sur d'autres places ou d'autres points qui pe sont pas menacés, pour y continuer de recevoir le rapport des autres places, réunir autour d'eux les préfets, aviser aux moyens de défense, faire enfin le plus de mal possible à l'ennemi. S'ils étaient forcés de quitter le territoire de la division, ils devraient du moins se tenir dans des positions à portée pour être toujours en mesure d'y faire passer leurs ordres.

Les lieutemants généraux chargés du commandement des bataillons ifélite des gardes nationales ne doivent pus non plus se laisser renfermer dans des places; mais ils doivent rester jusqu'au dernier moment, pour soigner l'armement et l'habillement des gardes nationales, et, s'ils sout obligés de s'en aller, ils peuvent se porter aux divisions de réserve de gardes nationales, partager avec le commandant de la division territoriale le commandement de la levée en masse, on se retirer auprès du général commandant en chef l'armée.

Les maréchaux de camp chargés du commandement des gardes nationales dans les départements se trouveront les commandants naturels des lerées en masse. Les généraux commandant les gardes nationales doivent, en outre, avoir des instructions spéciales du commandant en chef de l'armée sur les points à retrancher, à mettre en était de défense et à garder dans leur arrondissement.

Donnez cette première instruction; faites-moi connaître les objections qu'on y fera et les questions auxquelles elle donnera lieu.

Écrivez au général commandant la division de réserve de Colmar de preses l'Eabèvement des ouvrages de campagne ordounés le loug du Bhir: au commandant de la division de Nuncy de s'occuper des retranchements à faire dans les passages des Vosges; au commandant de la division de Sainte-Menehould de veiller sur les retranchements à faire dans les défliés de l'Argonne; enfin aux commandants des divisions de Vessuil de de Besançon, qui sont sous les ordres du général commandant le corps d'observation du Jura, pour les ouvrages à faire de leur côté et pour la formation du canu de Belfort.

Il est nécessaire que les généraux commandant les armées tiennent des conscils avec les généraux commandant les divisions territoriales, avec les généraux commandant les divisions de réserve des gardes nationales, pout que chacun sache bien ce qu'il doit faire en cas d'invasion. Les officiers du génie et de fartillerie devront assister à ces conseils pour souver le concours de leur arme dans l'exécution des meaures de défense qui seront arrêtées. Les préfets seront également appelés dans ceconosils.

On ordonnera aux villes qui ont une enceinte de faire des retranchements et de se mettre en mesure de ne pas recevoir la loi des troupes légères.

26

Excitez le zèle des généraux; qu'ils prévoient tous les cas, et que d'avance chacun sache ce qu'il peut faire pour arrêter l'ennemi.

Napoléon.

D'oprès l'original comm. per M\*\* la maréchale princesse d'Eckmiki.

#### 21896. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, Ministre de la guerre, 1 paris.

Paris, 12 mai 1815.

Nou Cousin, écrivez au maréchal Brune et au général Delaborde de laisser filer les troupes pour leur destination. Faites connaître au général Delaborde qu'il doit avoir reçu 3 ou hommes des canonniers de marinde Bochefort; qu'il doit recevoir un des sept régiments destinés à la frontière des Pyrénées; qu'il doit recevoir 5 ou gendarmes, dont la moitié est partie et l'antre moité partira demain en posts; qu'avec cela il doit former des colonnes mobiles et dissiper les bandes; qu'enfin il faut faire un appel, s'il es nécessaire, aux confédérés de Nantes, mais qu'il est indispensable de laisser filer les régiments pour l'armé,

Donnez ordre au duc de Padoue, en Corse, de faire partir sur-loc-hamp et sans aucun retard, sous quelque prétexte que ce soit, les régiments qui sont dans cette ile. Donnez ordre au maréchal Brune d'expédier un aviso pour potres votre lettre et d'en charger un officier qui restera dans une de Padoue; que, sous aucun prétexte, il ne retienne rien, hormis la duc de Padoue; que, sous aucun prétexte, il ne retienne rien, hormis la compagnie d'artillerie qui a été désignée; que, si même on peut former en Corse deux hataillons de volontaires de 5 à 600 hommes, ayant des focifiers qui aicut d'éjà servi en France, il les expédie sur Toulou, moi que les régiments françois doivent déjà être en Provence, et que le moindre retard dans l'evécation de vos ordres aurait des conséquences funcestes. Le maréchal Brune doit d'éjà avoir trois régiments de cavalerie et trois

Le maréchal Brune doit déjà avoir trois régiments de cavalerie et trois régiments d'infanterie. Il est bien important que tous les régiments qui doivent arriver de Bretague et de l'Ouest arrivent promptement.

Le plus grand malheur que nous ayons à craindre, c'est d'être trop faibles du côté du Nord et d'éprouver d'abord un échec.

l'attends l'état que je vous ai demandé pour faire le travail de l'armée du Nord, Il parait que les seize régiments qui la composent sont bien faibles et ont bien peu de moyens de s'augmenter. C'est ce qui me porterait à réunir les seize dépôts sur la Somme et à faire, dans les meilleurs départements, un appel de a 4 à 30,000 hommes de la conscription de 1815, pour renforcer ces régiments. Il faudrait écrire à Lemarois, à Vedel et au préfet Girardin, de former des colonnes mobiles de 25 gendarmes et de 100 bommes d'infanterie pour faire rejoindre les anciens militaires. Le général Vedel peut prendre cette infanterie à Cherbourg; peut-être que ces militaires partiraient plus facilement, si on les destinait pour la jeune Garde. Écrivez au préfet et au commandant du département de la Somme pour qu'on fasse également des colonnes mobiles pour faire rejoindre les militaires. Peut-être faudrait-il changer la direction de ceux du Nord, du Pas-de-Calais et les envoyer sur Paris, pour la jeune Garde; mais cela augmenterait le déficit des seize régiments du 1er corps, qui doivent se recruter dans ces départements.

Il faudrait donner ordre aussi au général commandant la 1" dission de faire faire des colonnes mobiles et même d'employer la voic des garnisaires pour faire rejoindre. Il faudrait nommer un officier général qui fût à la tête du recrateuent et cût la correspondance, comme l'avait jadis le rénéral d'Ilastrel.

Fai augmenté la jeune Garde de quatre autres régiments, ce qui la portera à seize régiments, devant former à peu près 20,000 hommes. Failes aussi connaître si, par le rappel des anciens militaires, vous espérez qu'on puisse obtenir ce nombre d'hommes.

Écrivez au général commandant la 13° division militaire que j'ai mis tous les militaires de la Bretagne dans les régiments qui ont leurs dépôts dans cette province; qu'ainsi il doit y avoir moins de difficultés pour les faire rejoindre.

Le 7 de ligne, qui est à Grenoble, a déjà 1,000 hommes à son dépôt; ainsi ce régiment devruit étre très-beau. Un appel de la conscription de 1815, dans le Daupbiné, auprès des régiments qui sont à l'armée des Alpes, pourrait compléter promptement ces huit régiments et les porter chacun à 3,000 hommes. Il me semble que l'appel de la conscription de 1815 pourrait se faire de la même manière qu'on a rappelé les anciens militaires. Je vous ai déjà écrit sur cet objet.

Moyennant les fonds que j'ai accordés pour l'habillement par la distribution de mai, les corps doivent avoir tout l'argent dont ils ont besoin. l'ai déjà demandé la note des ordonnances distribuées pour assurer leur navement.

Donnez ordre que le dépôt du 10°, qui est à Perpignan, se mette en marche pour se rapprocher de Paris.

Le général Fririon est, je crois, chargé de tous les dépôts de la 1<sup>m</sup> division; écrivez-lui de les parcourir, afin d'activer l'organisation des 3<sup>m</sup>. 4<sup>m</sup> et 5<sup>m</sup> bataillons, ainsi que l'équipement des hommes.

NAPOLÉON.
D'apres l'original comm. par M<sup>er</sup> la maréchale princesse d'Eckmöhl.

21897. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, Minister de la guerre, à parie.

Mon Cousin, je vous prie de m'eavoyer la situation des corps d'armée, en donanta ux régiments les numéros qu'ils avaient en 1813 et qui viennent de leur être rendus. Cet était présentera les corps par armée, par corps d'armée et par division. Une colonne indiquera, pour chaque régiment, le lieu où est le dépôt et les départements qui doivent fournir

de vieux soldats à ce dépôt. Je désire avoir cet état demain.

Le désire avoir après-demain les mêmes situations, par division militiure et par ordre numérique, où tous les corps soient insertis sous leur numéro impériat. Dans les états que j'ai actuellement sous les yeux, les corps sont mentionnés, ci sons leur numéro royal, là sous leur numéro impérial, et il en résulte une confusion qui ne me permet de faire aucun travail. Le suis donc très-pressé d'avoir les états que je vous demande.

Napoléos

Paris, 10 mai 1815.

D'après l'original comm. par M<sup>es</sup> la susréchale princesse d'Eckmidd

### 21898. - AU COMTE CARNOT,

WINISTRE DE L'INTÉRIEUR, À PARIS.

Peris, 19 mai 1815.

Monsieur le Comte Carnot, le commissaire extraordinaire Bedoch me fait de justes observations sur le département de la Marne, qui a ordre de lever quatorze bataillons de gardes nationales et qui déjà en a fonrni dix. Le département de la Marne est porté, au tableau que le Conseil d'état a placé à la suite du décret du 10 avril, pour quarante-deux bataillons, ce qui fait quatre-vingt-quatre compagnies de grenadiers et de chasseurs, ou quatorze bataillons d'élite. Mais le département de la Meuse n'est porté que pour vingt et un bataillons, ce qui fait quarantedeux compagnies de grenadiers et chasseurs, ou sept bataillons. Or on ne conçoit pas comment la Meuse, qui a une population de 284,000 individus, n'est portée que pour vingt et un bataillons, quand la Marne, qui a 311,000 individus, c'est-à-dire 27,000 seulement de plus, est portée pour quarante-deux bataillons. Il est indispensable que vous donniez sur-le-champ ordre au préfet de la Marne de ne pas aller au delà du nombre de dix bataillons d'élite qu'il a fournis, et que vous me proposiez de faire sur la Meuse et les Ardennes une augmentation équivalente à cette réduction.

En genéral, il haufrait refaire la colonne du nombre de bataillonque doivent avoir les départements. L'ai levé en France trois mille bataillons de gardes nationales, ec qui, sur s6 millions d'habitants, fait trois hataillous pour s6,000 habitants. Dans cette proportion, le département de la Marne, ayant 300,000 habitants, naurait dà avoir que trente-six bataillons au lieu de quarante-deux. Ces trente-six hataillons n'auraient fait que soitante et douze compagnies de chasseurs et de grumadiers, c'est-à-dire douze bataillons d'élite au lieu de quatorze.

Le département des Ardennes, qui a une population de 375,000 iudividus, aurait dà avoir trente bataillons au lieu de vingt et un, et des lors dix bataillons de grenadiers et chasseurs; on ne lui en a demandé que sept : il peut donc en fournir encore deux.

Le département de la Meuse, avant 984,000 habitants, aurait dû avoir trente et un bataillons, ce qui fait soixante-deux compagnies d'élite ou dix bataillons à marcher; on ne lui en a demandé que sept : on peut donc encore lui en demander au moins deux. Ainsi la Meuse et les Ardennes peuvent fournir, chaque département, deux bataillous de plus, en compensation de ce qui serait diminué sur le contingent de la Marne.

Je vous prie donc de faire rectifier la colonne de ce tableau imprimé indiquant le nombre des bataillons de gardes nationales que chaque département doit avoir, et de rectifier ensuite le nombre de bataillons d'élite à organiser, ce nombre avant été réglé dans le premier état qui lui sert de base.

Le département de l'Aisne est également susceptible d'une rectification. Ce département, qui a 432,000 habitants, n'est porté que pour quarante-deux bataillons comme la Meuse, qui n'a que 311,000 babitants; il est évident que l'Aisne devrait avoir cinquante et un bataillons au lien de quarante-deux; et, comme dans ce département je n'ai pris que les compagnies de grenadiers, cela devrait faire cinquante et une compagnies, ou huit bataillons au lieu de sept. Si j'avais demandé, dans ce département, les compagnies de chasseurs, cela aurait fait seize bataillons d'élite.

Je vous prie de faire suivre cet examen sur tons les autres départements; et, pour tous ceux que cette rectification fera reconnaître en état de fournir un bataillon d'élite de plus, mon intention est de le demander.

Vous remarquerez, dans l'état imprimé, qu'on a oublié le département des Pyrénées-Orientales.

NAPOLEON.

D'apres l'original comm. por Mes la maréchale princesse d'Eckmuhl

21899. - AU GÉNÉRAL SAVARY, DUC DE ROVIGO, PREMIER INSPECTEUR GÉNÉRAL DE LA GENDARMERIE, À PARIS.

Peris, 12 mai 1815.

Monsieur le Duc de Rovigo, je désirerais que, dans ce moment-ci. il parût un petit récit de ce qui s'est passé à Ansterlitz avec l'empereur Alexandre, lorsqu'il fut coupé par Davout; on y joindrait la copie signée du petit billet qu'il écrivit au crayon et qui doit être aux archives de la Secrétairerie d'état!. Comme personne u'est plus à même que vous de

## BAPPORT DE MARÉCHAL DAVOUT

- Monsieur le Moréchal, i ai l'honneur de rendre compte à Votre Excellence que, rendu aujourd'hui en avant de Josephsdorf, avec les divisions Frient et Gudin et la cavalerie des généraux klein et Boureier, je me dirigenis sur Gosding, lorsque le colonel coute de Walmoden est venu m'apporter un billet du général Merveldt. qui annonçait uu armistice de vingt-quatre heures et une entrevne de S. M. l'empereur d'Allesangue avec notre auguste souverain. Le général Merseldt, désirant en conférer avec moi, j'ai été le voir. Je lui ni observé que son billet ne m'était pas suffisant, devant être naturellement en garde contre ces petites ruses de guerre; je lui ai cité Steyer, et je lui ai déclaré vouloir cette assurance, par écrit, de l'empereur Alexandre, M. de Merveldt s'est retiré en m'assurant que sous pen je serois satisfait à cet égard et que tous mes doutes servient levés.

- A peine readu à mon quartier général, le premier nide de camp de S. M. l'empereur de Russie, accompagné du coante de Walanden, niapporté la lettre dont j'adresse copie à Vetre Evellence, ninsi que du hillet de S. M. l'empereur de Russie, éérit au reayon. Devant croire alors à la conférence et à la suspension d'armes, ie me suis arrêté et al pris position à losephelode?

«l'ai répondu nu général Koutousof que je ferais saspendre les hostilités jusqu'à six heures du matin, et que, pour éviter même toute erreur ou surprise, on se préviendrait une heure d'avance de la reprise des hostilités.

«Fai la certitude que l'empereur Alexandre est établi à Holitoch, sur la rive gauche de la March. Un régiment que j'avais détaché sur Nikultschitz y a fait une viogtaine de prisonnières: maiscomme il y existait un cuinp russe de so à a 6.000 humnes, le général Gautier, commandant ce détachement, n eru prudent de se retirer à une demi-liene.

r La division Friant occupe Josephodoef et Pruschaneck; la division Gudin est placée dons les bois sittés sur la rive ganche du ruissona qui passo près de Josephodoef. La division Klein est à Neudorf, et celle du général Bourcier à Josephodoef: la causterie légée du 3º corps d'armée sur tout le front de la ligne.

-Salut et respect.

\*Le muréchal Davour.

\*Quartier général de Jacephadorf, 18 frimaire au xus
() décembre 1905 »

PIÈCES JOINTES

«M. le colonel comté de Walmoden ira neve un troupette vers le général Europés communidate à 2 division du corps d'armée, et lui dire qu'il etiste un armistire de paix sujourd'hui six heures du matin, jisuqu'à demain sis heures du main, S. M. l'empreuer d'Allemagne étant en conférence avec S. M. Etaspreur des Françaispour la paix à Urochita.

"Par ordre de S. M. l'empereur de Russie".

"MENTELET, lieutenant général.

"5 décembre 1805."

11.

#### AU MARÉCHAL DAVOUT.

«Mousieur le Maréchal, S. M. l'empereur, mon auguste maître, n'étant pas sir, p'usus de lui expédier un exprès pour lui demander l'assurance, par évrit, qu'une trèse vieut d'étrarribée entre l'armée française et celle que je commande. En attendant, je vous engage ici mn parole d'honneur que l'armistire condu pour

97

X 17101.

faire ce récit, faites-le avec le plus de détails possible. Ce sera un bon article non signé pour le Journal de l'Empire.

NAPOLÉON.

D'après la copie. Depôt de la guerre

## 21900. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECAMURL,

Paris, 13 mai 1815

Mon Consin, il paraît que nous avons buit compagnies de pontonniers: laissez-en une à Strasbourg pour l'armée du Bhiu, une à Metz la la disposition du général commandant l'armée de la Moselle, et ordonnez aux six autres de se rendre à Douai, à Paris et à Laon, Ces sicompagnies, commandées par le meilleur officier de pontonniers que vous ayez, seront attachées à l'équipage de ponts de l'armée du Vord.

sing-quarter hourse commone die six heures dan malin, et que l'empereur d'Albeague, aprèen dère couveau avec mon sugeste multre, est allé sur le chemin l'air à Notrechta, vidoonbre voir le vibre. Le m'empresse donn d'en prévair Votre Encelleuce, en la prisant de vouloir hem supendre les houilliés jump la Fedrésaire du terme fisé, et je lui offre en même tempa l'assurrance de una haure encondécation.

 Le commandant en chef des armées combinées de LL, MM, IL, de Bussie et d'Allemagne,
 Korrorsur.

·liming, er en novembre ('i décembre) 1805.-

-P. S. Je preuds sur moi de transmettre à Voire Excellence, dons deux heures et demie, tout au plus fard, l'assurance susmentionnée de mon auguste maftre.

- Kortoi sor. -

0.

BILLET DE L'EMPEREUR ALEXANDRE.

\*Le général Merveldt est autorisé à dire au nuaréchal Davout, de ma part, que l'armistice de vingt quatre heures a été conchi pour l'entrevue

que les deux chefs suprêmes de leurs nations out oujourd'hui ensemble à Urschitz,

l'Apres la repet Bépit de la guerre.

supera supe, repas un synthesis pières qui précédent, les giurizans russes, pour arreire par précédent, les giurizans russes, pour arreire qui que promise du marchiel Devout, affemissire par y avait un arreibire de single-quatre beuven entre y avait un arreibire de single-quatre beuven entre respereur V-basselle, et la flusière, et, à l'appar de bur affemotion. Il apportant le ballet de respereur V-basselle, etc., an a facerbase, l'armière integral revastit pas avec farmée mas, prepareur de Bassies en pouvait pas aveire albéré à framisère istituit qui se utigneist ou moment properur de Bassies en pouvait pas aveire albéré à framisère istituit qui se utigneist ou moment autience, et dont il giupent énome les conditions, cette allibrion un fint donné un giréral Sessary que dans le mit al tou so S'écombe.

Le hillet au crayon de l'empereur Alexandre était gardé à la Secrétairerie d'état; il disparat en 1814.

Le Journal de l'Empire ne contient pas le récit demandé par Napoléon, mais on peut lier ce que Bignon dit de cet épisode dans son Histoire de France, etc. tome IV, pages 458 et suivantes. Votre rapport du 19 mai, sur les équipages de pontons, me parait un peu vague; vaus ne finites pas connaître le nombre de chevans d'artiflerie qu'il faut pour atteler ces pontons oi quand ils seront attelés; vous me dites que les haquets et les pontons sont réunis à Lille, la Fère et Saint-Omer; que vons faites organiser à Paris un équipage de même force que celui de Donai; répondez plus catégoriquement; quelle est langreur des canant de Condé, de l'Escaut du côté de Mons, de la Saubre du côté de Charleroi, du canal de Bruges, de celui de Bruxelles, et enfin de la Mense du côté de Marstirit? coulvien nous faut-il de pontons pour faire un pont sur chacune de ces rivières? combien ai-je de pontons sur baquets, prêts à partir à Paris? combien en ai-je à Donai, à Suint-Omer, à Lille? quand pourront-ils être réunis dans une position entre Avesuse et Laon? combien faudra-t-il de compagnies pour le service de ces pontons.

NAPOLEON.

D'agrès l'original comm. par M<sup>ere</sup> la marvelule princesse d'Eckmobil.

21901. - AU COMTE MOLLIEN,
MANISTRE DE TRÉSOR PUBLIC, À PUBL.

Paris, 13 mai 1815.

Mousieur le Contel Mollien, nous sommes an 13 mai; il est indisponsable que, mercredi 17, vous m'apportiez la distribution de juin, qui doit torjours être faite dix jours avant la fin du mois, sans quoi tous les services souffrent. Demandrez donc aux ministres les éléments de la distribution de juin, afin que vous puissiez me la remettre le 17 au soir, et qu'expédiée avant le 20 elle soit connue dix jours à l'avance.

Joi autorisé le ministre de la guerre à ordonnancer pour les trovaux de l'artillerie, et par avance sur la distribution de juin, jusqu'à concurrence de deux millions, que vons payerez d'urgence et que vous comprendrez dans la distribution que je vons demande.

APPLEON.

D'apres l'original comm. par M" la controse Moller

#### 21902. - A M. FOUCHÉ, DIC D'OTRANTE,

MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE, À PARIS.

Paris, s3 mai 1815.

Il parait qu'à Dijon les nobles ont refusé de répondre à l'appel pour la formation de la garde nationale. Faites-moi un rapport pour savoir comment on doit agir contre eux.

l'agres la minute. Archives de l'Empire

# 21903. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 16 mai 1815.

Mon Cousin, donnez ordre que la 1º division de la jeune Garde, composée du 1º de voltigeurs et du 1º de tirailleurs, commandée par lelientenant général Barrois et par le général de brigade Chartrand, partaprès-demain mardi pour se rendre à Compiègne. Preuse des mesures pour que les 3º régiments de tirailleurs et de voltigeurs puissent partirjeudi 18, sous les ordres d'un autre général de brigade. Les trois batteries darillerie que j'ai vues anjourl'hui à la revue partiront également mardi. Faites partir aussi, avec la division Barrois, quatre ambulances de la Garde, avec leur personnel en administration et chirurgieus. Ces troupes seront cantonnées de manière à pouvoir facilement se réuirpar hataillon, par régiment et travailler à leur instruction.

Donnez des ordres pour que l'artillerie soit repeinte et complétée en pièces de rechange, conformément à l'ordonnance, et que les quatre ambulances se composent de div caissons garnis de tout ce qui est néorssaire.

Donnez des ordres pour que tous les régiments de vieille et jenne Garde qui seront formés aient leur ambulance de peloton. Il est nécessaire que chaque homme, en partant d'ici, ait ses 40 cartouches.

Donnez ordre au 10° régiment de partir mardi pour rejoindre sa division du côté de Laon. Autorisez le comte de Lobau à porter une de ses divisions d'infanterie du côté de Guise, pour ménager Laon. Donnez ordre que trois autres batteries, une à cheval et deux à pied, soient prêtes à partir avec les régiments qui partiront jeudi.

Failes-moi connaître quand le 4° régiment de la division du corps de réserve sera arrivé à Paris, et quand je puis compter qu'arrivera la 3° division. Écrivez aux générany pour qu'on ne retienne pas ces corps en route.

Napoléon.

D'après l'original cours, per Mar la maréchale priposses d'Eckmuhl.

21904. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 15 mai 1815.

Non Cousin, les batteries de réserve sont actuellement de quatre pièces de 13 et de deux obusiers. Il faudrait les porter à six pièces de 13 et deux obusiers, ainsi que les batteries à pied. Toutes les batteries, tant à pied qu'à cheval, seraient alors composées de même.

VAPOLÉON.

D'après l'original comm. par 14<sup>re</sup> la maréchale princesse d'Eckmuhl.

#### 21905. - RÉPONSE

A L'ADRESSE DU COLLÈGE ÉLECTORAL DE SEINE-ET-OISE!

Palais des Tuiteries, 15 nus 1815.

Monsieur le Président et Messieurs les Députés du Collége électoral

ADRESSE PRESENTÉE PAR LE PRINCE LEBREN.

Petadeut de la déparation.

«Sire., le Collége électoral de Seine-et-Oisevient exprimer à Votre Majesté ce qu'il a sentidans les jours de douleur, ce qu'il sent dans les jours d'espérance.

"De grands malheurs nous ont accablés; le plus grand saus doute fut cet exit volontaire que yous crâtes devoir au salut de la patrie.

 Des armées étrangères au milieu de nous, des puissances étrangères nous commandant la paix dens Paris! Nons ne sentions point nos pertés, nonn ne regrettions point les conquêtes de la République ni les vitres, mais la gioire!.... Sans gloire est-il d'existence pour des Pranquis! Sans elle, la paix même, toute désirée qu'elle citalt, fait annère pour nous. Elle ne nous donnait in sécurité dans le présent ni garantie pour l'avenir.

"Bientôt un gouvernement qui aurait voulorecréer le passé, que tourmentaient les inquietudes et qu'agitaient les passions de ceux qui l'absédaient, ne neus apporta que des craintes sans espoir. Un voile affreux s'étendit sur la France. La guerre civile fut appelée par ceux de Seine-et-Oise, je vons remercie des sentiments que vons m'exprinez an nom de votre Collége. Nous voulous tous la paix, et nous sommes tous prêts à la guerre. La nation, à auenue époque de son històrier, n'a montré plus d'unanimité et plus d'éuergie. En cas de guerre, tout nous présage d'heurery sarcels. Cependant les circonstances sout grances. J'uttends beaucoup du patriotisme et des lumières des Chambres. J'ai appris avec plaisir les sentiments qui ont animé votre assemblée et les choix qu'élle a faits.

Extrait du Mandour du cô man 1815

21906. — RÉPONSE

A L'ADRESSE DES FÉDÉRÉS DES FAUBOURGS SAINT-ANTOINE ET SAINT-MARGEAU'.

Paris, 15 mai 1815.

Soldats fédérés des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau, je suis

mémes qui devaient en être les victimes. Tout périssait quand vous reparûtes.

Vous repartites affaunds; por l'incréction tes traités, des hera que sons sous diet niaposés. Au lernit de votre retour, et surfeut à la connissance de son sentiment et de vou pourée, l'es-pérance restra dans nos ceurs. Vos farmes complement en l'estant me cette Parence Innuifice, adattes. Vous péurifice aux souvenir des affections privées que cours avier cerbères sous le voité de la paissance, que les natificuré des temps avaient froissées, et que teste horité en batis de resuurer de testin de l'estance de

«Vous avez en le courage de regrette de spelois qui sivatire primer et trap alamel les érinages». Vous avez setti que les alamel les érinages. Vous avez setti que les alamel les érinages les estates l'aiment galent les presents que quand elle étient libers, et vous appeter ette liberé pres qui find la trap couries doité de moite, tant commis, qui est neigens la nieve des vertus publiques et de la prospéciel. Vous avez de la challon à la penede vous n'avez redunti ni les discussions des l'esprésentants du preside ni de discussions des l'esprésentants du preside ni des publicité des délibrations d'une chambre des Pairs; vous nous avez readm nos élections dans toute leur latitude. Aussi la France é est ranimée à voire vois; tout a repris une nouvelle vie, une nouvelle vigueur; tout à serme pour défendre la portée, si elle est attauptée. Mais vous avez aussi prorlame l'inviolabilité des trantés, et la justice, courne la force, veille à la garde de nos frontières.

«Sus doute les paissance» étrangères mesurent en ce moureil beur situation et la nôfre; sous doute notre reioneur aprincipal finne liberté pare et d'une sage politique reformera ces lieus fraternels qui unirent les autres peuples aux intérèts de notre révolution naissante; nous oonsdouc encore-espérer la paix, et nous ne craignous aux la merce.

"Jouissez. Sire. d'une situation qui est votre ouvrage. Uprès avoir été le plus grand des conquérants, soyez le plus pacifique des souvreains; votre gloire l'exige et notre bouheur vous le demande."

Extrait du Wesiteur de 15 mai 1815.

<sup>1</sup> Sur la demande des l'édérés des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Murerau, l'Empereur les revenu seul parce que je comptais sur le peuple des villes, les habitants des campagnes et les soldats de l'armée, dont je connaissais l'attachement à l'honneur national. Vous avez justifié ma confiance. J'accepte votre offre. Je vous donnerai des armes. Je vous donnerai pour vons guider des officiers couverts d'honorables blessures, et accoutumés à voir fuir l'ennemi devant eux. Vos bras robustes et faits any plus pénibles travaux sont plus propres que tous autres au maniement des armes. Quant au conrage, vons êtes Français. Vons serez les éclaireurs de la garde nationale. Je serai sans inquiétude pour la capitale, lorsque, la garde nationale et vous, vous serez chargés de sa défense; et s'il est vrai que les étrangers persistent dans le projet impie d'attenter à notre indépendance et à notre honneur, je pourrai profiter de la victoire sans être arrêté par aucune sollicitude. Soldats fédérés, s'il est des hommes nés dans les hautes classes de la société qui aient déshonoré le nom français, l'amour de la patrie et le sentiment de l'honneur national se sont conservés tout entiers dans le peuple des villes, les habitants des campagnes et les sol-

reçut, le 14 mai, dons la cour des Tuileries, au nombre de 19 à 15,000. Une députation de ces fédérés lut à l'Empereur l'adresse suivante : «Sire, nous avons reçu les Bourbons avec in-

différence et froideur, parce qu'ils étaient deveuns étringers à la France, et que nous u simons pas les rois imposés por l'ennemi.

«Nonvos avons securifii ne e utiliossianae, pure qui vous les finame de la nation, le défenseur de la patrie, et que nous attendous de sous mue glorieuse imbépendance et une sage liheré. Vous rous assurez ess deux biens précieux; vous rousserrera à jamais les droits du peuple, sous régience par lo constitution et les lois. Nous venous vous offire nes bress, notre courage et notre sang pour le salut de la capital.

«Ah! Sire, que in aviouenous des armes ou moment où les rois étrangers, enbardis par la tralision, a avancérent jusque rous les murs de Paris! Avec quelle ardeur nous aurions inside le dévouement de cette brave gorde nationale, réduite à prendre conseil d'elle-naîne, et à courir, sons direction, au-devant du pérd! Notre communrésistance vous surait donné le louqué d'arrive pour délivre le acquisée et détruire l'enneun. Nous sembous cette vérile; nous sous appelhous de bous nou verus, et nous versions des lumines de rage en voyant nos bras inutiles à la cusac commun. Sire, des reduces aurisait lubil l'accasion d'échapper au devoir et au dunger de servic levru pays, des lummes libres regulerieurs duranle dernire des outrages de n'être pan appérés à l'homour de désiréble leur patrice le tur priure.

el a physaci l'intre num confini con vo cerlesn guerre de la liberté et celle de la joire; mussonnes preque tons d'anciens défenseurs de la patire; la patrie doit remettre avec confinnes dearmes à cers qui not versé leur song pour elslomer-apous. Sire, des armes en son nom jurison cette vos maiss de es conduttre que pour sa cause el la vidre. Vous se sommes los instruments d'acrous parti, les negents d'acroum faction. Vous avons entresdu l'apped de la patrie, moscourant si a visit de notre sourceire; c'est direcourant si la visit de notre sourceire; c'est diredats de l'armée, Je suis bien aise de vous voir. L'ai confiance en vous. Vive la nation!

Extenit du Monitour du 16 auxi 1815.

#### 21907. - DECRET.

Paris, 13 mai 1813.

ARTICLE PREMIER. Il sera formé viugt-quatre bataillons de tirailleurs de fédérés de notre boune ville de Paris.

Aax. 2. Ces batailloss seront composés des habitants et ouvriers de Paris et de la baaliese qui ne font pas partie de la garden nationale de Paris et voudront se faire inserire pour la défense de la capitale et pour le servire des ouvrages sur les banteurs au moment où le besoin le requerrait.

ART. 3. Ces vingt-quatre bataillons formeront six brigades; deux bataillons formeront un régiment, et quatre bataillons formeront une brigade.

a-soc e que la nation doit attendre de nous. Chiques, nons décimen à non aggirirate et un: lois; soblats, nons delérens à no echef. Non no evident que nouverer Bonanes unional et rendre impossible l'entrée de l'ennessi dans crèced affent. Visinguems par noire comage et surses, son de la comme de la comme de la comcel de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée qu'inc. nons reprendent avec pie no textes. et tous sevens d'autont plus pusibles, que nons somme détens, poer pais de ringé-inqui au de socriliers, une constitution, la liberté et un mosuraque de notre despuis

Site, von triougheres; von disuperse nones ure fois là figur de nos ennessis, sons en avuns pour garants la justice de notre enuse, le courage des Pranysis, et les varus même des nations de l'Europe. Suns doute, élies avendreut pas prêtre un imprudent appui à des rois conjurés canter l'indépendance et le druits les plus sacrés d'un peuple généres; ces nations evelect consus unes la libert qu'on leur a promise, Autréoin jalouses on même irribées de l'échal de notre gloire, le nouveau traité d'alliance fait au nou de la liberté eure use et le Prançais nous a déjà réconciliés suce elles. Notre cause devient la leur, notre exemple devient pour elles un graud sujet d'expérience. Ainst, an lieu de nous conladire avec acharmement, elles joindonn leurs veux naux veux de la Prance, elles sintéresseront à nou morés; et, dons la balance des destinées. les autions pécule plus que le rock.

«Sire, vous triomphores; moss jouissons d'auxor d'une victoire al légitime et du repse glorieux et durable qui en sera les fruit. Oui, Sire, nous en avons l'assurance, quand nos enterniss sainess aurent reunoné en dinénfrique espor de nous déter la loi, vous sinneres la paix contine vous aintes la gibre. Nous vous devens la liberté avec le loucheur; et la France, peté le combattre oujourfait inte destine, d'il facta, vous chéries comme un bon roi, après vous avoir admiré comme un bon roi, après vous avoir admiré comme un bon roi, après vous avoir admiré

comme le plus grand des guerriers.

» Vive la nation! Vive la fiberté! Vive l'Empe-

Chaque bataillon sera composé de six compagnies, avec le même nombre d'officiers que dans la ligne; les compagnies seront de 120 hommes; ce qui portera la force de chaque bataillon à 720 hommes.

Ant. 4. Un lieutenant général et six maréchaux de camp seront chargés de l'inspection et du commandement des bataillons de Paris.

Les colonels, lieutenants-colonels et officiers de ces bataillous seront pris parmi les officiers en activité dans les troupes de ligne. Les maréchaux de camp, colonels et officiers demeureront dans l'arrondissement où sera la population destinée à remplir les cadres placés sous leurs ordres.

- Ast. 5. On désignera d'avance à chaque brigade les hauteurs et fortifications qu'elle aura à défendre.
  - ART. 6. Les contrôles par compagnies seront exactement tenus.
- Les sous-officiers seront nommés parmi les volontaires et par eux. On nommera de préférence ceux qui ont déjà servi.
- Ast. 7. Tous les dimanches, les capitaines réuniront leur compagnie et feront l'appel.
- ART. 8. Chaque compagnie aura deux tambours aux frais de la ville de Paris.
- Art. 9. Il y aura en magasin un nombre de fusils suffisant pour armer ces vingt-quatre bataillons. Il y aura aussi la quantité suffisante de gibernes. La buffleterie sera noire.
- Art. 10. Nos ministres de l'intérieur, de la police et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret.

  Napoléon.

D'sprés l'ampliation. Dépêt de la guerre.

MODE.

#### 21908. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 15 mai 1815.

Mon Gousin, je suppose que vous avez donné des ordres pour la mise en état des places de la Somme. Je désire que le général Rogniat, avec un officier d'artillerie, parte demain pour visiter Abbeville, Amiens, Hann et Péronne, et tous les postes intermédiaires. Ils seront accompagné

.

par les généraux commandant les départements. Ils reconnaîtront tous les ponts qu'il faudrait garder ou couper. Le génie du 3-cops anevra un officier pour mettre en état Saint-Quentin, Il se concertera avec le général, le sous-prédet et le maire pour que la place soit mise à l'abri de la cavalerie dépère.

Donnez ordre au génie du 6° corps de mettre sur-le-champ Laon en état. Faites-y diriger de l'artillerie, de manière que le 10 juin cette ville soit en état de défense et à l'abri d'un coup de main.

Le général commandant le département de l'Aisne se concertera avec le préfet pour réunir de la levée en masse en nombre suffisant pour garder Laon en cas d'événement.

Le 6° corps enverra un officier du génie qui se rendra à Reims pour faire travailler aux portes et mettre la ville à l'abri d'un coup de main et de la troupe légère.

On pourra fournir aux habitants quelques pièces de canou, aussitôt qu'on verra qu'ils sont disposés à se défendre.

NAPOLÉON.

21909. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL.

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARÉS.

Paris, 15 mai 1815.

Mon Cousin, faites connaître au général Delaborde que 600 gendarmes d'élite, formant six compagnies à pied, se rendent en poste pour le rejoindre; que quatre compagnies sont déjà parties de Versailles, et qu'on lui en enverra jusqu'à douze; que le 63º doit rester tout entier à a disposition dans la Vendée; qu'il doit employer aussi les gardes nationales et les confédérés; mais qu'il faut laisser partir les troupes de ligue; qu'elles sont nécessaires aux fronières; qu'une victoire dans le Nord fera plus pour le calme intérieur que des troupes qu'on lissesmit dans l'Ouest; que j'ai besoin de réunir toutes mes troupes pour arriver à ce résultat; que j'ai besoin de réunir toutes mes troupes pour arriver à ce résultat; que je n'en except que le 43°.

Napoléon.

D'oprès l'original comm- par W\*\* la maréchale princesse d'Erkmuhl

D'apres l'original comm. par Me" la maréchale princesse d'Ecknoids.

#### 21910. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GEERRE, À PARIS.

Paris, 15 mai 1815.

Mon Cousin, les états de la cavalerie que ĵai sous les yeux sont du n' mars. Remettez-moi une situation du personnel, des chevaux et du harnachement au t'' mai. Vous devez consaltre actuellement le résultat de la livraison des 6,000 chevaux de gendarmerie. Une partie na pasé tel reque par la grosse cavalerie et ira au profit de la cavalerie [épér-L'ai levé aussi 8,000 chevaux dans les départements. Votre correspondance vous dit-elle ce qu'ou peut espérer à cet égard! Proposez-moi de lever 4,000 autres chevaux sur la gendarmerie, en preaant sur les parties qui root pas encore fourni. Ces 4,000 chevaux pourrout être dirigés sur Versailles, Troyes, Beauvais, où sont les trois dépôts centraux; bien enteudu que les cinq ou six régiments qui sont à Lyon et dans le Nidi recevront directement les chevaux de Lyon et des départements voisins.

L'existant au 1" mars était de 20,000 chevaux. Cela ferait donc, depuis le 1" mars, les augmentations suivantes : reçu d'après les marchés, 3,000 chevaux; Maison du roi (pour mémoire, parce que je crois qu'elle n'a rien produit); première levée sur la gendarmerie, 4,000; appel dans les départements, 8,000; marchés du dépôt de Versailles, 7,000; deuxième levée, que je fais faire sur la gendarmerie, 4,000; total, 26,000 chevaux. Ce qui fait 46,000 chevaux, sans y comprendre la Garde.

Les hommes n'étaient, au 1" mars, que 39,000; mais probablement. du 1" mars au 15 mai, ils auront reçu plus de 6,000 hommes; total, 45,000 hommes.

Nous avions 26,000 harnachements, sans y comprendre la Garde: 2,600 autres devaient être reçus par d'autres corps, ce qui faisait 28,600 environ. Il y en avait 6,000 dans les magasins, et enfin la gendarmerie fournissait ses chevaux avec selles et brides.

Commercial Carolylin

Présentez-moi un projet de décret pour ordonner cette nouvelle fourniture de chevaux par la gendarmerie.

Napoléov

D'après l'original comus, par Nº la maréchale princesse d'Eckmild.

## 21911. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MENISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 15 mei 1815.

Mon Cousin, comme les lieutenants généraux commandant les divisions militaires et les lieutenants généraux commandant l'organisation des gardes nationales ne doivent pas s'enfermer dans les places, le général Molitor doit être chargé, aussitôt que le pays sera menacé, de rénnir toutes les levées en masse du Haut-Rbin; la division de gardes nationales de Coluiar sera à cet effet à sa disposition. Le général Desbureaux aura les mêmes instructions pour le département du Bas-Rhin. L'un et l'autre, dans le cas où ils seraient obligés de quitter l'Alsace, se concentreraient pour la défense des gorges des Vosges, où ils se réuniraient au général qui commande la division de réserve de Nancy et les 3° et 4° divisions, qui arriveraient pour le renforcer. Le général Molitor se concerterait avec le général Lecourbe, qui est à Belfort. Il est donc nécessaire que chacun sache bien le rôle qu'il a à remplir. Le général Lecourbe pourrait envoyer sa cavalerie sur Huningue, pour observer les bords du Rhin et les débouchés de Bâle. Le général Vandamme, le lieutenant général commandant la 2º division, le lieutenant général commaudant la réserve de Sainte-Menehould, se concerteront pour les mesures à prendre, par chacun, pour la défense de tous les ponts de la Meuse et des débouchés qui vont sur la Marne. Cela est dans l'hypothèse que le général Vandamme, avec sou corps d'armée, sortirait de ce pays, Il est donc nécessaire que j'aie le plus tôt possible le résultat des conseils qui seront tenus, à Strasbourg, entre les généraux Rapp, Molitor, Desbureaux et Lecourbe; car, si la Suisse est neutre, il est possible que je nuette tout le Haut-Rhin sous les ordres du général Lecourbe.

Il est nécessaire que je conuaisse aussi les dispositions du conseil qui

sera tenu entre le général Gérard, le général commandant les 3° et 4° divisions et le général commandant les gardes nationales de Nancy; enfin les dispositions du conseil que tiendra le général Vandamme.

Ce sera après l'arrivée de ces procès-verbaux que vous présenterez à ma signature l'instruction pour chaque lieutenant général.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. per Mer la maréchale princesse d'Eckstuhl.

# 21912. - AU PRINCE LEBRUN,

Paris, 15 mai 1815.

J'ai reçu votre lettre; je ne vous dissimulerai pas que je ne vous considérais plus comme architrésorier, parce que vous avez accepté du gouvernement royal une place inférieure dans la chambre des Pairs. Mais j'ai trouvé tant d'affection et de sentiments de cœur dans l'adresse d'hier et la manière dont vous l'avez dile, que je ne puis vous rien refuser, et que j'éprouve une vive satisfaction d'oublier entièrement des torts que vous pouvez avoir eus pendant mon absence. Je vais vous faire expédier le brevet d'architrésorier; il vous est dd., car vous l'avez reconquis.

D'après la miaute. Archives de l'Empire.

#### 21913. - A M. FOUCHÉ, DUC D'OTRANTE,

MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE, À PARIS.

Paris, 15 mai 1815,

Faites une bonne proclamation aux départements de la Vendée, qui leur fasse sentir qu'on veut les égarer et les perdre, tout ce qu'ils me divient de reconnaissance et combien on les trompe. Cette proclamation serait affichée dans tous les départements de l'Ouest. Parlez aussi aux chés; ils vous connaissent tous, et out eu tous affaire à vous. De pense que cette proclamation, que vous pourriez faire sous la forme d'une circulaire aux préfets, aux administrateurs, aux maires et aux curés de ces départements, serait utile.

D'après la minute. Archives de l'Empire.

<sup>1</sup> Note de la pièce n° 21905.

rapport.

### 21914. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 16 mai 1815.

Mon Cousin, avez-vous ordonné la formation des hôpitaux dans les places et sur la ligne d'évacuation par Soissons? Cela est de la plus haute importance.

ALPOLÉON.

D'oprès l'original comm. par N° la maréchale princesse d'Erkmidd

#### 21915. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MESISTRE DE LA GERBRE, À PARIS.

Peris, 16 mai 1815.

Non Gousiu, je vous envoie un rapport du général Dejean sur les services des vivres dans le Nord. Il paraît que ce service est bien mal fait, surtout pour le pain. La guerre va avoir lieu, et le soldat ne pourra pas entrer en campagne avec quatre jours de pain. Il est urgent de prendre un parti. Vous devez savoir ce que les munitionnaires reutlent on peuvent faire. Il faut prendre un parti dans la journée. J'attends votre

Il me parait que vous avez deux partis à prendre : conserver l'entreprise, si vous avez confiaure; mais faire des magasins extraordinaires au compte de l'armée, en ne lui faisant aucune avance; à cet effet, considérer les 1.800,000 frantes que l'entrepreneur a reçus pour auances comme s'ils lui avaient été domés pour le service de mai, et envoyer des fonds sur-le-champ à l'intendant pour faire des magasins à Soissons. Laon et Avenses il ne serait touché à ces magasins qu'en cas de guerre: unis, si vous n'avez aucune confiance dans l'entreprise, la dissondre et former une régle. Présentes-moi un prompt rapport, car notre situation et houteux e, n'ayant pas quatter jours de pain, dans un pays où l'on ne mauque de rien. Il n'y a que vous qui puissiez savoir si l'entrepreneur vous a manqué de parole et si fon peut se fer à ce qu'il dit.

Je ne conçois pas que l'armée du Nord puisse rester dans la position

où elle est, ni pourquoi l'entrepreneur laisse ainsi dégarni un service aussi important.

Je vous envoie aussi une lettre de Piré, qui crie misère de son côté. Il y a de l'absurdité ou de la malveillance. Il faut prendre un parti dans la journée.

Napoléon.

D'oprès l'original comm. per Mes la maréchale princesse d'Echmidd.

21916. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 16 mai 1815.

Mon Cousin, ordonnes au général Lecourbe de faire venir à Belfort la division de gardes nationales qui est à Yesoul. Elle campera au venvirons de cette place, de manière à être protégée par les fortifications. Alors il pourra placer ses troupes de ligne à portée de Huningue, se mettre en communication avec le garnison de cette place et porter des édetachements de cavalerie le long du Rhin jusqu'à Neuf-Brisach. La position d'Altkirch me paraît être convenable pour placer son infanterie et son quartier général. Son artillerie mobile pourrait être placée à sa portée, aux passages du Rhin, où elle paraîtrait nécessaire.

La division de réserve qui est à Besançon prendra position sur le mont Jura.

Donnez ordre au due d'Albufera de choisir un emplacement pour placer la division de réserve de Lyon aux débouchés de Genève, de manière à se mettre en communication avec la division de réserve de Besançon, qui gardera les débouchés du mont Jura, et à couvrir Lyon.

Faites part de ces dispositions au général Lecourbe, qui doit veiller à ce que le fort de l'Écluse soit en bou état et en faire augmenter les fortifications.

Instruisez aussi le général Rapp des ordres que vous donnez au général Lecourbe.

NAPOLÉON.

D'oprès l'original comm. per Mes la maréchale princesse d'Eckssole)

## 21917.—AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 16 mai 1815.

Mon Cousin, un seul maréchal de camp suffit pour la place de Maubeuge. Quand je voulais un lieutenant général et déux maréchaux de camp pour cette place, c'est que je voulais garder le camp retranché. Depuis, j'ai changé d'idée, et il à été convenu qu'on mettrait seulement en état les redoutes du camp retranché.

NAPOLEON.

D'après l'original comme par M<sup>as</sup> la maréchale princosse d'Eckmôlé

#### 21918. - NOTE.

Paris, 16 mai 1815.

Le major général ne donnera des ordres qu'à l'armée du Nord, à moins qu'il ne mentionne qu'il transmet un ordre spécial de l'Empereur présent à l'armée.

Toutes les fois que l'Empereur ne sera point présent à l'armée, le major général ne donnera des ordres qu'à l'armée du Nord.

L'inlendant général ne dirigera que l'administration de l'armée da Nord. Si, par un décret, les armées de la Moselle et du Rhin venaient à être supprimées et réunies à l'armée du Nord, elles rentreraient sous l'administration de l'intendant général; mais jusque-là elles doivent en être séparées.

Chacune de ces armées doit avoir un ordonnateur en chef, qui corresponde avec le ministre de la guerre directement, et un payeur, qui corresponde avec le ministre du trésor.

L'ordre sera donné aux officiers de santé en chef, au payeur et à toutes les administrations de l'armée du Nord de se rendre à Laon. Ils devront partir dans la journée do demain. L'ordonnateur en chef de l'armée du Nord devra s'y rendre aussi.

L'intendant général se rendra à Soissons et y fera un marché pour un achat de farines, à placer: 8,000 quintaux, poids de marc, à Soissons, 5,000 à Guise, 1,000 à Maubeuge, 1,000 à Philippeville, 500 à Avesnes, 500 à Laon.

Il verra s'il est avantageux de faire des achats du côté de Guise et d'Avesnes, ou s'il est préférable de les faire en totalité à Soissons.

Il fera un rapport tendant à faire connaître quelle perte il y aurait à envoyer des farines de Paris à Soissons, pour former un approvisionnement de réserve de 20,000 quintaux poids de marc.

 L'intendant général fera également un achat de 2,000 quintaux de riz, poids de mare; 2,000 quintaux de sel, poids de mare; 2 millions de rations d'eau-de-vie, et de l'avoine pour 20,000 chevaux pendant vingt jours.

Le riz, le sel, l'eau-de-vie seront répartis dans la même proportion que les farines.

L'avoine sera répartie entre Avesnes et Laon.

Le ministre de la guerre écrira par le télégraphe au comte Maret de se rendre sur-le-champ à Paris.

D'après la copie comm. par M. le couste Baru.

#### 21919. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL.

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Peris, 17 mai 1815.

Mon Gousin, il y a à Douai 30 pontons et 10 bateaux; cet équipage me parait suffisant. Il faut, pour attelet ces 40 voitures, 300 à 350 chevaux; faites-les atteler sans délai, non pas par des chevaux de réquisition, mais par de bons chevaux d'artillerie. Mettez-y cinq compagnies de pontonniers, et faites-les venir un peu derrière le pare de réserve du genéral Reille.

Vous garderez l'ancienne compagnie de Vincennes, et vous ferez mettre en état le parc de Vincennes : s'il en était besoin, on attellerait plus tard ce parc avec des chevaux d'artillerie ou même avec des chevaux de réquisition.

NAPOLÉON.

l'après l'original comm. par M<sup>es</sup> la maréchale princesse d'Eclassiè

137111

29

#### 21920. — AU GÉNÉRAL COMTE DROUOT, AIDE-MAJOR DE LA GARDE IMPÉRIALE, À PARIS.

Paris, 17 mai 1815.

Faites partir un cadre de régiment de tirailleurs de la jeune Garde pour Ronen; faites-en partir un pour Amiens. Ces cadres doivent être, avant de partir, bien habillés et bien armés.

Donnez ordre à l'ordonnateur d'envoyer un commissaire dans chacune de ces deux villes pour y établir un atelier d'habillement, de unnière à avoir avec promptitude, dans l'une et l'autre place, de quoi habiller et équiper 2,000 hommes. Cela soulagera d'autant les ateliers de Paris.

Ges cadres feront des détachements dans les départements de la Normandie et de la Picardic, et prendront tous les moyens pour recruter des volontaires et attirer les militaires retirés dans ces départements. Vous aurez soin d'y envoyer d'abord 500 fusils, et, au fur et à mesure des besoins, d'envoyer ce qui sern nécessaire pour ces deux régiments, qui doivent se compléter dans les localités.

Faites-moi connaître s'il ne serait pas convenable aussi d'envoyer un cadre à Orléans, pour attirer également les militaires. On pourrait aussi en envoyer un en Bourgogne.

Il faut que vous donniez aux chefs des instructions pour qu'on batte la caisse, qu'on promène les drapeaux, qu'on fasse des affiches, que les hommes qu'on enverra dans les communes prennent enfin tous les moyens possibles de recruter.

Le régiment qui est à Amiens enverra à Saint-Quentin, auprès des ouvriers des fabriques.

Il y avait à Lyon un bataillon de volontaires que le général Brayer avait formé pour la jeune Garde : pourquoi ce bataillon n'est-il pas arrivé? Parlez-en au général Brayer.

Je vous ai dit plusieurs fois qu'il fallait que les chefs de la jeune Garde fissent afficher et se donnassent quelque mouvement pour recruter dans Paris. Vous n'avez pas fait ce que je vous ai indiqué à cet égard; faites-le. Envoyez des officiers dans les différentes mairies; faites-les annoncer par la musique et les tambours, et qu'on fasse tout ce qui convient pour exciter l'enthousiasme des jeunes gens.

D'après la minute. Archives de l'Empire.

#### 21921. — NOTE POUR LE MINISTRE DE LA POLICE, DICTÉE EN CONSEIL DES MINISTRES.

Paris. 17 mai 1815.

Le ministre de la police remettra le plus tôt possible un rapport sur la mise en état de siége de Marseille, sur le désarmement de la garde nationale. Il proposera des mandats à décerner en exécution de la Constitution de l'an vur, et motivés daus ce sens contre un certain nombre d'hommes marquants. Il ordonnera qu'aussitôt après leur arrestation un magistrat soit commis pour procéder à l'information indiciaire.

Le ministre de la guerre, ou celui de l'intérieur, fera un rapport sur la g° division militaire et la nécessité de comprimer le parti qui organise ouvertement la guerre civile. Ce rapport sera ensuite renvoyé par l'Empereur au ministre de la police, qui proposera de déceraer les mandats nécessaires.

Le ministre de la police fera un rapport sur les passe-ports, tendant au rétablissement de la législation précsistante, à la nécessité d'empécher la sortie des hommes qui vont renforcer le noyau de conspirateurs formé à l'étranger, et l'entrée des agents de toute espèce qui pénétrent on France.

Il y a des mesures à prendre pour rendre responsables les douaniers, dont le service peut être très-utile, et les officiers de gendarmerie.

Le ministre de la police enverra un homme intelligent, connaissant la Vendée, au général Delaborde, qui tiendra un conseil avec cette personne et le colonel Noirol, pour désigner une vingtaine des individus dont la présence serait le plus dangereuse dans le pays et qu'il conviendrait d'arrêter ou de mettre en surveillance.

Le ministre proposera en même temps un projet de décret pour donner

. .

au général Delahorde des pouvoirs de haute police. Il convient que ces pouvoirs soient définis dans le projet.

D'après la guante. Archives de l'Empire.

#### 21922. - NOTE DICTÉE EN CONSEIL DES MINISTRES.

Paris, 18 mai 1815.

Le projet proposé par M. le comte Chaptal produirait un effet contraire à celui gu'il a en en vue.

Il n'y a pas de doute que l'Angleterre ne viole la neutralité des Américains et celle des autres puissances neutres, parce que tel est le résultat fondamental de ses lois maritimes, qui avaient armé contre elle les Américains, et qui paraissent n'avoir pas été un sujet de discussion dans les négociations de Gand; c'est un point dont il faut d'abord s'assurer.

Si l'Angleterre met en signeur le système maritime qu'elle appelle seduis, que fen la France? Le projet proposé par M. Chaptal préjige la décision sur cet important objet, puisqu'il porte que la France usera de représalles. Cependant rette décision n'est point une chose simple, et, en la préjigeant, on dit au commerce de France qu'il ne pourra pas se faire avec les neutres; ce qu'il est au moins inutile de dire puisqu'on ne le sait pas, et ce qui produriari l'effet opposé aux vues de M. Chaptal.

Il faudrait donc aborder franchement la question, et dire que, quand même l'Angleterre voudrait de nouveau l'application de ses arrêts du conseil aux neutres, la France reconnaîtrait toujours comme neutres les bâtiments dénationalisés. Cela serait sans doute agréable au commerce et menerait au hut que M. Chaptal vout atteindre par des moyens tout dif-lérents de celui-ci. Mais comment dire une telle chose avant de connaître quelle application l'Angleterre voudra faire de son code maritime? Ce-serait aller au-devant de toutes les chances. désintéresser les Américais dans la question, et prendre des engagements dangereux en favorisant d'avance la tendance de l'Angleterre à accroître ses prétentuls droits ma-ritimes dans chaque guerre. On ne pourrait donc adopter dans le projet

de M. Chaptal que la disposition de l'article 4; d'où il résulterait qu'en cas de guerre la mesure de l'embargo n'aurait aucun effet rétroactif, en ce sens que tous les bâtiments chargés auraient la liberté de sortir. et que toutes les expéditions commencées pourraient être achevées.

Pour rendre plus sensible le misonnement dabli plus baut, on peut inire l'hypothèse que l'Angleterre déclarerait qu'ucun bâtiment américain chargé de marchandises pour les ports de France ne pourrait exporter aucune denrée ou marchandise de nos ports, et serait teun de les quittes sur son lest, pour aller prendre sa cargaison de retour à londres; qu'elle ne laisserait entrer dans les ports de France aucun bâtiment qui, au préslable, n'elt mouillé en Angleterre et ne fut venu lui payer un droit déterminé sur les marchandises composant son chargemeut; qu'enfin l'Angleterre imposerait telles autres obligations dont le germe se trouve dans les arrêts du conseil. Nous nous détroins, par une déclaration qui serait un acte de soumission fait d'avance, tout moyen de pourvoir à nos intérêts.

Ce serait donc une déclaration honteuse, qui rendrait faciles les arrangements de l'Amérique avec l'Angleterre, et qui serait une excitation donnée par nous-mêmes à l'Angleterre d'abuser de sa supériorité.

Le projet de M. Chaptal n'a donc point abordé la question, ou plutôt il la décide d'une manière désespérante pour le commerce, puisqu'il statue positivement que l'Empereur remettra en vigueur ses décrets de Milan, si les Anglais renouvellent leurs arrêts du conseil de 1807.

Sa Majesté juge convenable que ces observations soient renvoyées à son ministre des affaires étrangères, qu'elle invite à lui faire connaître : 1° Si dans le traité de Paris il y a quelques stipulations relatives an

1° Si dans le traité de Paris il y a quelques stipulation droit maritime de l'Angleterre;

3° S'il y a quelques dispositions sur cette matière dans le traité de paix négocié à Gand entre l'Angleterre et l'Amérique;

3° Si, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre le traité de Paris et la paix entre ce pays et l'Amérique, il y a eu, de la part du conseil du roi, tel procédé d'où il puisse résulter que le blocus sur le papier a été reconnu: 4° Enfin la réponse qui doit avoir été faite par le ministre de France à la déclaration par laquelle l'Angleterre notifiait que l'Amérique était bloquée.

D'ancès le minute. Archives de l'Espaire

#### 21923 .-- A M. FOUCHÉ, DEC D'OTRANTE,

MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE, À PARIS.

Paris, 18 mat 1815.

Monsieur le Duc d'Otrante, s'il est vrai que M. Lavalette, de Toulouse, nit été nommé par le duc d'Angouléme inspecteur de toutes les gardes nationales du Midi, et qu'il ait donné des sommes considérables pour le gouvernement du prince d'Angouléme à Toulouse, vous lui ferze donner ordre des rendre en surveillance dans une petite ville de Bourgogne. Autoriset le préfet, le général commandant à Toulouse, le commandant de la gendarmerie et votre lieutenant de police à s'eutendre là-dessux. Autoriset-les, en général, à faire arrêter à Toulouse, à Montpellier, à Montauban, etc. les individus qui seraient gravement soupconnés de machiner le rétublissement des Bourbons et l'explosion de la guerre civile; et, pour tous ceux contre lesquels il n'y surrait pas de préventions aussi fortes, mais qu'il serait cepeudant dangereux de laisser dans le pars, autorisez dure ravoir en surreillance dans la 18 d'hission.

Ordonora les mémes mesures pour Bordeaux, Perigiana, le Calvados. la Seine-Inférieure et Boulogne. Ces mesures me paraissent urgentes: arrestation de quelques-tuns des principaux et exil de ceux du deuxième ordre dans les bons départements. Étendez ces mesures à Clermont-Ferrand.

Ordonnez qu'on envoie dans l'Yonne les gens qui seraient fortement suspects d'agir activement pour faire éclater la guerre en France.

Il ne faut donner aucun passe-port pour les nobles qui vont en Augleterre.

D'oprès in manute Archives de l'Empire

#### 21924. - AU PRINCE JOSEPH,

À PARIS.

Paris, 19 mai 1815.

Mon Frère, je suis dans l'intention de composer la chambre des Pairs et d'en nommer d'abord quatre-vingts membres. Désirant m'aider des lumières des personnes qui ont ma conflance, je vous invite à me remettre dimanche une liste de cent vingt personnes que vous choisirez comme si vous étice chargé de cette nomination.

S'îl en est parmi elles que je ne connaisse pas, vous voudrez bien joindre des notes à leurs noms. Ce travail restera secret entre moi et vous. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'îl est inutile qu'on sache que je vous l'ai demandé.

l'ai adressé une lettre semblable à tous mes ministres et à d'autres personnes dans l'opinion et dans les sentiments desquelles je me confie'. Naroutos.

D'après l'original comm. per le cabinet de S. M. l'Empereur

21925. - AU COMTE CARNOT,
MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, À PARIS.

Paris, 19 mai 1815.

Monsieur le Comte Carnot, j'ai fait connaître au ministre de la police que je désirais qu'il ordonnât au rédacteur qu'il a attaché au Journal général de France de prendre désormais vos ordres pour la direction de ce journal. Mon intention est que vous donniez à cette feuille une couleur prononcée et qui réponde à la fureur des attaques des ennemis du gouvernement.

NAPOLÉON.

D'après l'original. Archives de l'Empire

<sup>\*</sup> Même lettre aux ministres, au général Bertrand et au comte de Montesquiou-Fezensoc.

### 21926. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GLEBRE, À PARIS.

Paris, 10 mai 1815.

Mon Cousin, qu'est-er que le général Fournier que vous avec envoyé à Marseille pour commander la garde nationale? Il serait nécessaire que vous prissiez mes ordres avant de disposer des différents officiers généraux. Qu'est-ec que le général Corsia que vous avec envoyé à l'armée du Nord? Est-ec celui qui était à Antibes? Je n'ai rien signé qui autorise cette disposition.

NAPOLEON.

D'après l'organal comm. par N° la moréchale princesse d'Echu

### 21927. — AU MARÉCRAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜRL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 20 mai 1815.

Mon Cousin, chargez l'ordonnateur de la 23° division de faire acheter des draps dans le pays, au meilleur marché possible, ainsi que des effets de petit équipement.

Faites mettre quelques fonds à la disposition du génie et de l'artilerie en Corse, pour leurs dépenses; il faut peu de chose. A rette occasion, je dois remarquer que la Corse n'a aucun système de défense. Mon intention est qu'on ne fasse aucune espèce de dépense aux places d'àjaccio, de Bustia, de Corte. Il fant concentrer toutes les dépenses sur la ville de Calvi pour là mettre en état. Cres à Calvi qu'il faut former un approvisionnement de siége, que tous les fusis de l'île doivent être transportés; que toutel artillerie inutile des différentes parties de l'île soit reifres sur Calvi, pour mêttre cette place en meilleur état. Il faut donner pour instruction, en cas de débarquement de l'ennemi en Corse, qu'après avoir défendu le terrain pied à pied, c'est à Calvi qu'on doit se renfermer et se défendre à toute outrance, parce que cett par Calvi qu'on sera secours. Il est donc nécessaire que cette place soit bien proprovisionnée en canons et en afflits, ainsi qu'en munitions de guerre. Deux pièces de canon suffisent à Corte, douze suffisent à Ajaccio, quinze ou vingt à Bastia, et donze à Bonifacio. Tout le reste, si cela devient nécessaire, doit être centralisé sur Calvi.

Je préférerais à Calvi la ville d'Ajaccio, et c'est, je pense, sur Ajaccio qu'à l'avenir il faudra centraliser la défense de l'île; mais ce ne pent être cette année, puisque les Iravaux à faire exigeront deux ou trois ans et 5 on 600,000 francs de dépense.

Le système du génie en Corse actuellement est absurde. Tout le matériel est répandu dans cinq places, dont aucune, Calvi excepté, n'est lenable. Bonifacio est tenable; mais sa situation relativement à la France le rend bors de considération.

En résumé, donnes ordre au génie, à l'artillerie, au commandant el forlonnateur de lout prépare pour que, après avoir défendul l'île, on défende Cabri, et qu'on y rémisse tous les moyens devenus instilledants les autres places. Faites faire le projet de 3 ou 400,000 francs d'auvrages, à faire en plusieurs années, pour occuper les hauteurs d'alyacio, de manière que cette ville el son port deviennent centre d'alpacio, de manière que cette ville el son port deviennent centre d'alpacio, de manière que cette ville el son port deviennent centre d'alpacio, de manière que cette ville el son port deviennent centre d'alpacio peut recevor des escaders. Suit-Florent est la seule ville qui, après àjaccio, puisse offirir cet avantage: mais Suit-Florent n'est qu'un petit hourz, et l'ajac vest malsain.

VAPOLÉON.

D'après l'original comm. par 4° la macéchale princesse d'Éckmohl

21928.— AI MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKNÜIL, MINISTRE DE LA CERRE, À PARIS.

ris. 20 mai 3815.

30

Non Cousin, donnez fordre au maréchal Brune, aussidit que les g. sôr ét le 1 d'Éger senont arrivés, den passer la revou de rigiener et g. sôr ét le 1 d'Eger senont arrivés, den passer la revou de rigiener et de déte tous les officiers qui naraient dunigré ou qui n'auraient pas fuit la guerre avec nous. Proposse-moi trois colonels pour remplacer les mois colonels de ces régiments, et deux majors pour remplacer le major du 35° et celui du 1 v' léger. Il y a aussi plusieurs clefs de bataillon et capitaines à remplacer dance se régiments. Témoigner un assifiaction un général à remplacer dance se régiments.

axtor

Simon. Faites-moi connaître l'ancienneté de ses services, pour voir s'il y a lieu à le faire lieutenant général.

Paites connaître aux maréchaux de camp Casalta et Moroni, en Corse, qu'îls sont mis en activité de service et vont être employés dans la 3º division. Présentez-moi le plus 161 possible l'organisation des officiers de gendarmerie dans la 3º division. Le directeur d'artillerie qui est en Corse est maussi; changez-le; liste-le rentrer en Prance et remplace-le par un officier sûr. Il sersit convenable d'y envoyer de préférence un officier qui ait servi plusieurs années en Italie et qui soit familier avec la langue.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par Ma" la maréchele princesse d'Ecknobi

## 21929. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, no mai 1813.

Mon Cousin, j'ai reçu votre rapport, du 18 mai, sur la nécessité de faire l'appel de la conscription de 18 15. Je désire que vous me remetties le détail de ce que cette conscription produira par département. Mon intention n'est pas de faire un appel général. Je n'appellerai d'abord que celle des 1", 2", 3", 4", 5", 6", 7", 19", 2" d'ivisions, esnuire celle des 1", 1". La conscription de la 7" divisions sera employée à recruter les régiments du corps d'observation du Var et les régiments de l'armée des Alpes. Le tiers des hommes de la 19" division militaire sera enroyé aux régiments qui sont dans la 18" et dans la 6" division. Ceux de la 1" serviront au recrutement des régiments de l'armée du Nord, et ainsi de suite.

Chacine de ces conscriptions fournira un tiers de ses hommes pour la jeune Garde.

Napoléon.

D'après l'original comm. par M<sup>er</sup> la maréchale princesse d'Eckmith!.

### 21930. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Peris, so mai 1815.

Mon Consin, j'ai reçu votre rapport du 18 mai, Les objets les plus urgents dont vous àvez à vous occuper sont : "présenter un compte clair et détaillé des exercices arriérés et de l'année 18 1/1; » établir le budget motivé pour 18 15. Le budget que vous m'avez présenté n'est pasassez motivé. Il est lout simple que les Chambres voudront conomitre luploi de l'argent qu'on leur demandera. Faites bien connaître la différence de la situation entre le 1" mai et le 1" juin et tout ce qui a été fait pendant deux mois.

Vous devrez faire travailler aux modifications à faire au Code pénal militaire d'après la Constitution.

NAPOLÉON.

## 21931. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, no moi 1815.

Mon Consin, je peuse qu'il serait possible d'employer des officiers du génie espagnols, soit à la suite des armées, soit dans les places.

NAPOLÉON.

D'apres l'original comm. par M ... In maréchale princesse d'Erkmith.

D'apres l'original comm. par Mes la marcichele princesse d'Eckmidd.

21932. — AU MARÈCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜIL,

Paris, 20 mai 1813.

Mon Cousin, faites-moi connaître quand on pourra tirer des bataillons espagnols, piémontais. belges, polonais et autres étrangers, pour les mettre en ligue.

VAPOLÉOV.

D'apres l'original comm par Nº la marechale princesse d'Eckmidd

#### 21933 .- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS,

Paris, so mai 1815.

Mon Consin, je ne puis être que mécontent de la proposition que vous me faites d'employer pour les équipages militaires une partie des 1,500 chevaux qui étaient destinés pour la jeune Garde. L'artillerie a également soustrait 500 chesanx qui étaient destinés pour la Garde; sorte que nous sommes moins anancés que jamais. Gependant il me semble que la Garde doit être la première servie, puisqu'elle a une artillerie d'élite attachée à des troupes d'élite, et qu'il est indispensable que jaie au 5 juin les ceut quarante-quatre pières de la jeune Garde. Ne touchez donc en rien toutes les dispositions qui ont été faites pour la Garde, qui passe avant tout.

J'approuve que le pont se rende à Guise; mais ne prenez pour cela aucun des moyens destinés à la Garde.

VAPOLEON.

D'sprés l'original comm. par  $M^{\rm sc}$  la maréchale princesse d'Eckmohl.

#### 21934. - AU VICE-AMIRAL DUC DECRÉS,

MINISTRE DE LA MARINE, À PARIS.

Paris, so mai 1815.

Vousieur le Duc Decrès, du moment que les pièces de canon sont chargées au Havre, elles doivent sur-le-champ filer sur Paris. Ainsi les affâts et les canons qui étaient chargés au Havre le 16 devraient déjà être à moitié chemin de Paris.

Organisez vos pares de la marine aux Invalides.

Nipoléon.

Doprés l'original comm. par M\*\* la durbesse Beeres

21935. - AL VICE-AMIRAL DUC DECRÈS,

Paris, 20 mai 1815.

Monsieur le Duc Decrès, la marine s'est bien trouvée des exportations

de la Corse. Je sens que la situation de votre département ne vous permet pas de grandes dépenses; cependant je pense qu'il serait convenuble de ne pas luisser tomber ces exportations et de continuer à faire venir les bois de cette île, qui formeront successivement un approxisionnement à Toulon et entrefiendront nn nouvement utile dans le pays.

NAPOLEON.

D'opris l'original contant par Mar la duchesse Decres

#### 21936 .- A M. FOUCHÉ, DUC D'OTRANTE,

MINISTRE DE LA POLICE GÉXÉRALE, À PARIS.

Paris, 20 mai 1815.

Monsieur le Duc d'Otrante, je pense que les mesures prises hier pour l'Ouest ne sont pas suffisantes. Je vous ai envoyé un rapport du ministre de la guerre. Présentez-moi un projet de décret qui contienne les mesures suivantes : 1° l'institution d'une commission militaire pour juger ceux qui sont pris les armes à la main; a° le pouvoir à donner au général Delaborde d'exiler de la Vendée et d'envoyer en surveillance tous les hommes qui lui paraîtront dangereux; 3º l'organisation des gardes nationales dans toutes les villes, et le commandement de ces gardes nationales donné à des officiers de la ligne; 4° une proclamation à faire par le général Delaborde pour ordonner à tout noble ou tout individu avant émigré, qui n'aurait pas de domicile dans les départements de la Loire-Inférieure et des Deux-Sèvres, de quitter sur-le-champ le territoire, sons peine, s'il est pris d'ici à quinze jours, d'être arrêté comme fauteur de la guerre civile et traité comme tel. On m'assure qu'un grand nombre de nobles se sont rendus dans la Veudée. Recommandez à tontes les autorités des pays voisins, et surtout à vos commissaires, de ne laisser s'introduire aucun individu suspect dans la Vendée.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. per M. Chartvey.

#### 21937. - AU MARÉCUAL SUCHET, DUC D'ALBUFERA,

COUMANDANT L'ARMÉE DES ALPES, À L'YON.

Paris, 20 mai 1815.

le reçois votre lettre de Lyon du 16 mai. Yous avez à votre corps d'armée huit régiments qui se recrutent dans l'Eve, Seine-et-Marne, la Hante-Loire, les Hautes-Alpes, les Vosges, l'Ardèche et la Droine. En activant le départ des anciens soldats dans les départements des 7° et 19° divisions militaires qui sont sous votre commandement, vous porte facilement chacan des régiments qui doirent les recevoir à 2,400 hommes d'infanterie; ce qui, joint aux divisions de gardes antionales d'élie que vous aurez le temps de bien habiller et bien armer (et qui vous seront d'un bon service non-seudement dans les garnisons, mais dans tout d'armée. Vous devez être suffissanuent muni d'artillerie, et vos deux régiments de cavaletre doivent être portés chacun à 1,000 hommes.

Le 6° de ligne a ordre de partir de Marseille aussitôt que les trois régiments qui sont en Corse seront débarqués.

No croyet pas à la nouvelle des 60,000 hommes du général Frinont. Le corps d'observation du Var aura, avant que les hostilités commencent, 12 à 20,000 hommes. Le corps d'observation du Jura observe et contient la Suisse. J'ai donné des ordres pour que le 43° régiment nit les secours d'argent que vous demander; la Drôme peut facilement le pour en complet.

Le vous recommande heuacoup de faire pousser avec activité les travus de Lyon. Il est nécessaire qu'un to jim il 3 uit des pières en batterie aux ouvrages entre Saône et Rhône, à la Guillotière et au pont des Brotteaux. Voyez aussi ce qu'il faut pour nous assurer le pont de Perrache. Jai donné des ordres pour que les travaux de la couronne à Perrache. Jai donné des ordres pour que les travaux de la couronne à Perrache fussent repris. Vous pouvez faire concourir ces travaux à la défense du pont. Quiede Poul-Saint-Espair ne vous regarde pas, faites-vous assurers il est bien et fortement occupé, ainsi que la petite place de Sisteron.

#### 21938. - AU GÉNÉRAL COMTE RAPP,

COMMANDANT L'ARMÉE DE BHIN, À STRASBOURG.

Paris, ao mai 1815.

Le reçois votre lettre du 18 mái. Jai accordé 13 millions pour l'hahillement dans la distribution de mai. Des ordonances pour des sommes considérables ont été envoyées à chaque corps de votre armée. Assurezvois qu'elles soient soldées. Je ne saurais m'accoutumer à l'idée que vois ne puissiez avoir de disponibles que 3,00 hommes, quand la force des dépôts est de 4,000 hommes. Appeler à vous le 3' hataillon du 18', le 3' du 3', le 3' du 5', le 3' du 7' léger, le fa' du 10' léger; es qu'ou formera un régiment à quatre bataillons, quatre à trois bataillons et quatre à deux bataillons, ou vingt-quatre bataillons. Poussez l'habillement; l'argent est en expédition et ne manqueren pas.

La situation que vous m'avez envoyée de votre cavalerie n'est pas bien dite. Comment le 6' de cuirosaises n'act-il que ses 3' et d'e seadrons au dépôt, qu'est donc devenu son 5' escadron? Même observation pour le 19' de dragons. Vous avez 1,787 hommes et seulement l'a 7 chevany: mais vous ne me faites pas connaître combien d'hommes il y a en déta-chement pour prendre les chevaux des gendarmes; combien il y en a en remonte au dépôt de Versailles; combien le régiment doit rrecvoir deveaux par suite des marchés qu'il a passés; combien les départements daivent en fournir. Si vous y metter l'activité convenable, vous devez, sur ces 1,700 hommes, en avoir bientit 15 à 1,600 montés, qui, joints à ceux qui composent aujourd'hui les escadrons, porteront votre cavalerie à près de 4,000 hommes. Vous voyez cela trop légèrement. Levez les obstacles par vous-même. Voyez les dépôts et augmentes votre armet.

Montez un espionnage pour savoir ce qui se passe au delà du Rhin et principalement à Mayence. Parcourez la ligne jusqu'à Bitche et de Bitche à Thionville, et connaissez hien tous les débouchés des Vosges.

D'après la minute. Archives de l'Empire.

#### 21939. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GEERRE, À PARIS.

Paris, na mai 1815.

Mon Gousin, vous ne m'avez pas rendu compte de l'arrivée à Toulou du 16 d'infanterie légère, qui était en Corse. Il est arrivé le 1; 1° est anjourd'luni le 21, et cependant je ne l'ai appris que par le ministre de la marine. Remettez-moi le rapport que vous avez dû recevoir sur cel objet.

Le ministre de la marine m'aunonce qu'un bataillon du g', qui est en Garce, doit d'en euvoyé dans l'île d'Elbe, et qu'un bataillon du tr'd doit partir le 15 de Toulon pour Porto-Ferrajo, et qui formerait deure bataillons. Si cela était, vous rappelleriez l'un de ces bataillons: je veux qu'il n'en reste qu'un.

Il faut rétièrer l'ordre forued de faire revenir les troupes françaises qui sont en Corse, bornis une ou deux compagnisé de canoniners. Si le duc de Padone pent former deux bataillons corses de 600 hommes, qu'il les fasse partir pour Toulon; vous donneriez des ordres pour qu'ils soient armés.

Les paysans de la Corse sont habillés d'une manière assez baroque; il fauntra leur faire fournir des capotes et des bonnets de police, pour qu'ils aient la tournure de troupes du continent.

Recommandez au maréchal Brune de passer la revue du régiment qui vient d'arriver de Corse et d'en ôter tout ce qui est mauvais.

NAPOLÉON.

Papeis Forginal estats, par Mer la manichale pessessor d'Eckmahl.

# 21940. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜRL.

Peris, na sum 18:5.

Mou Cousin, faites connaître au duc de Padoue, en Corse, que je désire avoir 500 Corses pour servir dans la jeune Garde. Il est nécessaire qu'ils soient âgés de plus de vingt ans. Je désire également en avoir 300 pour la vieille Garde. Il faudrait qu'ils eussent quatre années au moins de service, soit dans les troupes françaises, dans celles du royaume d'Ilalie ou dans celles du roi de Naples. Au fur et à meurre que le duc de Padoue pourra former un détachement de 100 hommes, il l'enverra à Toulon. Vous donnere des ordres pour qu'il leur soit fourni des capotes et des bonnets de police, et qu'ils soient dirigés sur Paris.

Napoléon.

D'oprès l'original comm. por Me" la maréchale princesse d'Eckmüld

# 21941. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GEERRE, À PARIS.

Paris, 21 mai 1816.

Mon Cousin, les fusils étrangers qui sont à Lyon sont en bon état; if faut les garder; on sera toujours à même de les donner, si les cirrons-tances l'exigenient. Ces fusils une fois donnés, il ne serait pas possible de les ravoir, si l'on en avait besoin. Je pense qu'il faut réunir à Lyon 9,000 fusils à réparer et des pièces de rechange; que vous devze établir un atelier qui sera formé des ébénistes et des ouvriers de la ville, de manière que ces 9,000 fusils soient en état dans l'espace de deux mois. Ils feront un fonds d'arsenal destiné à armer la population au dernier moment. Une fois cet atelier organisé, on pourra l'alimenter par des pièces de rechange provenant des démolitions des armes qui seront por-frés comme étant à démolir.

Napoléon.

D'après l'original comm. par Mes la maréchale princesse d'Erkmuhl

#### 21942. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Peris, 91 mai 1815.

Mon Cousin, j'approuve que le duc de Dalmatie reçoive le traitement de 40,000 francs comme maréchal d'Empire et de 40,000 francs comme général en chef. J'approuve qu'il lui soit donné 6,000 francs par moipour dépenses d'état-major et frais de bureau, et 20,000 francs pour

31

frais de poste, que vous renouvellerez au fur et à mesure que ces 20,000 francs seront consommés. Quant à la première mise, il faut en agir comme on en agissait avec le prince de Neuchâtel.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm, per M\*\* la maréchale princesse d'Eckmohl

21943. - AU COMTE CARNOT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. À PARIS.

Paris, 21 mai 1815

Écrivez aux préfets qu'ils sont autorisés à organiser les compagnies de réserve sur le même pied qu'en 1814, s'ils peuvent le faire par une retenue sur les revenus des villes de leurs départements, ou par des économies sur les centimes. Ils pourront provisoirement nommer les officiers pour les commander.

D'après la usinnte. Archivos de l'Empire

#### 21944. --- AU GÉNÉBAL CORBINEAU. TIDE DE CAMP DE L'EMPEREUR, À PARIS.

Paris, as mai 1815.

Partez sur-le-champ pour Angers. Vous vous concerterez avec le général Delaborde, dont vous serez le bras droit. Tâchez de réunir le 15°, le 26° et le bataillon de 500 gendarmes; ce qui vous fera une colonne de 2.500 hommes d'infanterie. Vous pourrez réunir 300 ou 400 hommes des dépôts de cavalerie qui sont sur la Loire. Avec cela marchez sur les insurgés; faites raser les maisons de la Rochejacquelein, et tâchez de frapper un grand coup. Le général Charpentier pourra faire sortir de Nantes plusieurs bataillons de fédérés et le hataillon de la marine. Expédiez une estafette au général Clausel, qui enverra une colonne de Bordeaux, qui se réunira à celle de la Rochelle, s'il est nécessaire. Faites organiser quelques pièces de canon pour appuyer vos colonnes.

Ma première pensée a été de vous donner le commandement en chef de la Vendée; mais, comme j'aurai besoin de vous pour la grande guerre,

je ne vous y laisserai qu'une vingtaine de jours, et j'enverrai un général pour vous remplacer.

D'oprès la minute, Archives de l'Empire

#### 21945. - NOTES DICTÉES EN CONSEIL DES MINISTRES.

Paris, sr mai 1815,

On ne peut pas se dissimuler que la guerre civile éclate réellement dans la Vendée, et qu'il n'y a point à différer pour prendre des mesures militaires et organiser une armée pour combattre la rébellion; mais ce n'est pas de ce côté seul qu'il fant porter l'attention. Si des mesures n'étaient pas prises dans la Normandie, on y verrait bientôt se développer les trames qui y sont ourdies en secret contre la tranquillité publique. Il est reconnu que beaucoup d'hommes mal intentionnés sortent de la capitale pour se porter dans ce pays. Le commissaire extraordinaire qui avait été envoyé à Lyon a rapporté que dans cette ville la police municipale a été dans le cas, depuis quelques semaines, de délivrer chaque jour un nombre fort considérable de passe-ports à des personnes qui vont dans le Midi. La police locale de Poitiers assure qu'un grand nombre des partisans des Bourbons partent chaque jour pour aller se joindre à la rébellion qui s'organise dans la Vendée. Ces divers renseignements donnent lieu de reconnaître qu'il existe un ordre de choses dangereux et auquel il est urgent de porter remède. En conséquence, Sa Majesté ordonne que les ministres de la police générale, de la guerre et de l'intérieur se réuniront pour faire en commun un rapport sur la situation des différentes parties de la France où la tranquillité publique est menacée. Ils proposeront les mesures qu'ils croiront qu'il convient d'adopter, et ils examineront celles qui vont être indiquées ei-après; ils les discuteront, et ils rédigeront un projet de décret qui sera présenté, dans le plus bref délai, à l'Empereur, avec le rapport des trois ministres.

Les mesures indiquées par Sa Majesté sont les suivantes :

Former dans la Normandie, les départements du Nord, du Pas-de-

.

Calais et de la Somme, les quatre départements de la Bretagne, le département de la Gironde, les départements des 8°, 9° et 10° divisions : 1° un comité de trois membres, par département, qui procéderont par procès-verbaux signés chaque jour, et qui auront le droit de faire arrêter les hommes prévenus d'être les principaux agents des trames contre la tranquillité publique et la sûreté de l'état, et d'éloigner ceux qui seront connus comme agissant par leur influence contre les intérêts du Gouvernement; ce comité enverra chaque jour expédition de son procèsverbal au ministre de la police et à la commission de haute police dont il s'agit ci-après; a" une commission de baute police, par division militaire, siégeant au chef-lieu de la division; cette commission sera consposée du général commandant la division, ou, s'il y a lieu, par un lieutenant général, désigné ad hoc, du procureur général et du préfet du chef-lieu; elle exercera les fonctions de la haute nolice; elle correspondra avec les comités des départements de la division, afin de les éclairer et de mettre de l'activité dans lenrs opérations; la commission de hante police aura le droit de suspendre les maires, les sous-préfets et les agents des différentes administrations.

On enverra à ces commissions l'examen de la question de savoir si l'on désarmera la garde nationale de Bordeaux, de Toulouse, de Montauban et d'autres villes où cette mesure serait dans le cas d'avoir lieu; elle devrait être méditée et concertée de manière que le désarmement, s'il est ordonné, se fasses saus donner lieu à des voies de fait et à l'effusion du sang.

Les ministres désignés ci-dessus proposerout les membres qu'ils croint les plus propres à composer soit les comités, soit les commissions dont il s'agit. Ils enveront au ministre des affaires étrangères les renseignements que leur fournissent leurs correspondances, et qui prouvent que l'Angteterre, soit par les envois d'armes, de munitions et d'artillerie, soit par le débarquement d'anciens chefs chouans et vendéens, excite le soulvement des pays et commet chain de graves houtilités.

Le ministre de la guerre donnera des ordres pour faire évacuer et remettre à la disposition du ministre de la police le donjon de Vincennes; de son côté, le ministre de la police fera remettre ce donjon dans l'état où il était.

D'après la copie. Archives de l'Empire.

## 21946. --- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GERRRE, À PARIS.

Paris, se mai 1815.

Mon Cousin, envoyez un officier du génie et un officier d'artillerie à Dijon, pour concerter equ'il y a h faire à cette place pour la mettre à fabri d'un coup de main. Y a-t-il un bon fossé, un parapet? Jai idée qu'il y a une bonne enceinte; il ne faudrait que l'armer et défendre les portes. Si le parapet est démoli, on pourrait le rélablir sur-le-champ, en commencant par les bastions.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. per M<sup>er</sup> la maréchale princesse d'Ecknoubl.

# 21947. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Perie, 22 mai 1815.

Mou Cousin, j'approuve que vous fassiez présent à la commune de Tournus de 100 fusils et de 2 pièces de eanon, que vous ferez venir d'Auxonne.

Faites ramasser tous les fusils de chasse que vous pourrez avoir, et donnez-en aux habitants de l'Alsace, de la Lorraine, du Jura, des Vosges et à eeux des hords de la Saône.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M™ la meréchale princese: d'Eckassiki

### 21948. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Peris, as mei 1815.

Mon Cousin, je vous ai fait connaître hier, par le major général, que je désirais qu'il fût formé une armée de la Loire, commandée par le général Lamarque. Envoyezy un général d'artillerie et un général du géuie, qui partivont dans la journée pour se rendre à Angers, avec quelques officiers d'artillerie et du génie. Aussitôt que le général Lamarque sera arrivé, vous organisserez son état-major. En attendant, le général Delaborde conservera le commandement.

Je vous ai fait connaître qu'il était nécessaire d'armer le château de Nantes et d'y nommer un gouverneur; envoyez-y le général Hogendorp: faites-le partir dans la journée.

Faites mettre en état de défense les châteaux d'Angers et de Saumur; envoyez-y l'artillerie et les munitions de guerre nécessaires. L'artillerie aura besoin d'un matériel assez considérable pour l'armement de ces châteaux et pour les divisions actives.

Gardes nationales. — La garde nationale de Nantes sera complétée à 1,000 hommes. Diriget des armes pour les armer, Organisez à Nantes un atelier de réparation et faites-y parvenir 5,000 fusils en réparation, tirés de toutes les parties de la Bretagne.

Gendarmerie. - Je vous ai prescrit de faire un appel de 800 gendarmes à cheval et 2,000 gendarmes à pied. On formera trois escadrons des gendarmes à cheval et quatre bataillons des gendarmes à pied. Chaque bataillon sera composé de quatre compagnies de 195 hommes chacune. Les trois escadrons de gendarmerie à cheval seront réunis à Angers, à Poitiers et à Niort, Les quatre bataillons de gendarmerie à pied seront réunis de la manière suivante : à Angers, le 1er et le 9e bataillon, composés des compagnies parties de Versailles; à Poitiers, le 3º bataillon, et le 4º bataillon, à Niort. Ces deux bataillons seront formés des gendarmes des départements. Il est nécessaire que ces bataillons aient un colonel et les chefs de bataillon et officiers nécessaires. Les 100 gendarmes de Paris qui sont dans l'Ouest seront affectés à la place d'Angers et au service du quartier général. Les dix lieutenances mobiles de gendarmerie à pied formeront un bataillon de quatre compagnies, qui sera le 5° bataillon et se réunira à Saumur. Il sera complété à 500 hommes. Envoyez-v un chef de bataillon et tous les officiers nécessaires. Il sera donc nécessaire que le 1er et le 2e bataillon, qui ont été organisés à Versailles, à six compagnies, soient formés à quatre, afin qu'ils aient la même composition que les autres bataillons.

Je vous ai mandé d'envoyer des maréchaux de camp pour commander les départements de la Loire-Inférieure, de la Mayenne, de la Sarthe, de Maine-et-Loire, de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Haute-Vienne et de la Charente-Inférieure, indépendamment du général Travot et d'un autre jeune lieutenant général, que vous ferez partir pour remplacer le général Corbineau, lorsqu'il sera obligé de revenir à Paris. Le major général a dù vous dire qu'il était indispensable que le général Clausel fût prévenu des mouvements de la Vendée, afin qu'il envoie une forte colonne pour s'approcher de Niort et se joindre à la colonne de la Rochelle et de Rochefort et contenir les insurgés de ce Odé.

Il y aura donc, 1º à Angers, une division de gardes nationales, commandée par un lieutenant général, ayant une batterie de canons, deux bataillons de gendarmerie à pied et un escadron de gendarmerie à cheval; 2º à Poitiers, une division de gardes nationales de la 21º division militaire, un bataillon de gendarmerie à pied, un escadron de gendarmerie à cheval; 3° à Niort, la colonne du général Clausel, la colonne venant de la Rochelle, un escadron de gendarmerie à cheval et un bataillon de gendarmerie à pied; 4° à Saumur, un bataillon de gendarmerie à pied. Le général Charpentier, qui est à Nantes, dirigera les troupes dont il pourra disposer, de manière à comprimer les rebelles, savoir : un détachement de gardes nationales, trois bataillons de fédérés, un bataillon du 65°, et tout ce que pourront fournir les dépôts et les 3es et 4es bataillons disponibles dans la 13º division militaire, qui, au lieu de venir à Paris, seront réunis à Nantes. Il sera nécessaire alors d'y organiser un atelier d'habillement pour 2,000 habits complets. Il faudra également. au lieu de les envoyer à Paris, réunir à Angers tous les 3<sup>es</sup> bataillons des régiments qui sont dans la 22° division militaire, à mesure qu'ils seront complétés; faites-m'en connaître l'état; réunir également à Poitiers tous les dépôts qui sont dans la 91° division, et à Napoléonville tous ceux de la 19°; m'en faire l'état. Le 15°, le 26° et le 25° formeront une colonne active, qui sera successivement renforcée par les autres troupes.

Écrive: à tous les généraux qui commandent les divisions et les départements de presser l'organisation des bataillons, la remonte de la cavalerie, et de diriger les hommes sur les trois points d'Angers, Poitiers et Niort. Il serait utile de renforcer les corps qui sont à Napoléonville, point central d'où l'on doit partir pour réprimer les rébelles.

D'apres l'original comm. par M\*\* la maréchale princesse d'Eckmöhl.

NAPOLÉON.

21949. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL.

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 22 mai 1815.

Mon Cousin, je vous si mandé qu'il fallait mettre en état de défense. Marseille, le fort Saint-Nicolas et le fort Saint-Jean, o ua moin l'un de ces forts, s'il n'était pas possible de les mettre tous les deux. Il est urgent de retirer du fort Saint-Nicolas les 100,000 killogrammes de poudre et les Soo,000 cattondes qui s'y trouvent au delà des besoins. Il faut les viacuer sur Toulon; et, si Toulon en est suffisamment approvisionné, on les dirigera sur Lyon. Il est très-important que des moyens aussi considérables ne soient lpas laissés dans une ville d'un aussi mauvais esprit que Marseille. Il y a dans cette ville d,000 hommes de gardes nationales bien armés et houcour de compagnies royales. Il faut ferra un marchal Brunc d'exécuter mes ordres, et que les hommes de ces compagnies soient dirigés sur Lyon, pour y entrer en ligne dans nos armées. La garde nationale doit être désarmée, et il faut qu'il en forme une nouvelle, composée des patriotes et du peuple. On l'armera jusqu'à concurrence de 1,500 on de 300 hommes.

Napoléon.

D'après l'original comm. per M\*\* la maréchale princesse d'Eckmidd.

21950. -- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 29 mai 1815.

Mon Cousin, faites-moi connaître la situation de Montreuil. On me

mande que cette place n'est point armée, qu'elle n'a point l'ordre de l'être, qu'elle n'est pas à l'abri d'un coup de main, et qu'il ne s'y trouve que 1,200 kilogrammes de poudre.

On me mande qu'il y a des fusils à réparer à Dunkerque, mais qu'on ne travaille point aux réparations.

On me mande, à la date du 6 mai, qu'il y a à Lille mille soitante bouches à fen: cela est évidemment trop. Failes-moi connaître de quels culibres et de quelle matière sont ces bouches à feu. On pourrait en retirer une grande partie et les faire revenir sur les places de la Somme et sur Paris.

On me mande que, le 10 mai, on n'avait point formé de compagnie de canonniers à Landrecies : ordonnez qu'on en forme de suite.

On me mande de Maubeuge, le 13 mai, que la manufacture d'armes peut fabriquer par mois a, goo fusils et en réparer 1, 100, total 4, 000; et qu'elle pourrait porter ses produits au delà, si les ouvriers étaient payés, mais il paraît qu'ils ne le sont pas evactement. Faites-moi connaître quand il sera opportun de les faire évacuers, soit sur Paris, soit sur la Fère. Ne serait-il point sage de commencer dès ce moment l'évacuation sur la Fèret Quelle indemnité doit-on donner aux ouvriers pour leur déplarement? Combien sont-ils? Enfin quel est le matériel?

On demande à Charlemont trente-trois pièces de canon pour compléter l'armement : faites-les diriger de Lille.

On pense qu'il serait convenable d'employer le général Charbonnier comme commandant d'armes de Givet.

An 15 mai, le bataillon de la garde nationale de la Marne, qui est à Boeroy, n'avait que 200 fusils : il fant lui en faire donner.

On me mande que la fabrique d'armes de Charleville fait 4,900 fusils par mois, et peut, en outre, en réparer 2,000, mais que les ouvriers ne sont pas payés du mois d'avril et du courant de mai: il paraît que l'entrepreneur a de très-mauvaises affaires.

Il manque à Mézières douze bouches à feu. Il y a dans l'arsenal 2.000 fusils en état et 9,000 fusils étrangers, dont 2.000 sont susceptibles de faciles réparations. Ce nombre de fusils est beaucoup trop fort;

11710

3 a

il faut les employer aux besoins de l'armée, ou en retirer une partie. Le bataillon suisse qui est à Mézières manque d'habillement et d'équipement : faites-moi connaître d'où cela vient.

Il existe à Saint-Omer cent deux pièces de 94, quatre-vingt-dix de 4, vingt mortiers de 19 pouces, quinze de 8, qui ne sont point nécessaires à l'approvisionnement: faites refluer cela sur Paris.

Le 8 mai, Ardres n'était point à l'abri d'un coup de main; il n'y avait que 2,000 kilogrammes de poudre et point d'approvisionnements de bouche.

Il y a quatre cent trente-deux bouches à feu à Douai : ne pourrait-on pas en retirer quelques-unes? Le travail des réparations de fusils va len-

tement. Il y en avait 1.400 à réparer; combien en répare-t-on par jour? Dans toutes les places du Nord il manque des affâts; il me semble qu'on pourrait en construire; remetter-moi un rapport sur cet objet. Je préfère qu'il soit construit une partie des affâts dans les places; la construction se confineraria au moins pendant leur blocus.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M<sup>es</sup> la maréchale princesse d'Erkmühl.

# 21951. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 52 mm 1815.

Mon Cousin, jai reçu le rapport du duc de Padoue, Faites-hi connaitre qu'il ne faut pas envoyer un bataillou du 35° à l'île d'Elbe, puisqu'un bataillon du 15° est parti de Toulon pour cette destination, et que le 35° doit rentrer en France. Si ce bataillon était parti pour l'île d'Elbe, donnez-lui l'ordre de le fieir evenir sur-le-champ, et donnez le même ordre au général Dalesme, qui, vingt-quatre beures après la réception de votre lettre, devra le faire rembarquer pour revenir en France. Ce bataillon viendra débarquer à Toulon ou à Antibes, selon les vents.

Témoignez ma satisfaction à la junte, pour la conduite qu'elle a tenue. Témoignez également ma satisfaction au général Simon, qui restera en Corse comme lieutenant général.

J'ai ordonné l'arrestation du général Bruni; faites mettre les scellés

sur ses papiers, et faites-lui faire une déclaration des fonds qu'il a pris et de l'emploi qu'il en a fait.

Écrivez au duc de Padoue que, sous quelque prétexte que ce soit, ou ne retarde le passage des troupes qui doivent revenir en France.

NAPOLÉON.

D'oprès l'original comus, par Mes la moréchele princesse d'Echmidd

# 21952. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 95 mai 1815.

Mon Cousin, faites connaître au maréchat Brune que je suppose qu'il profitera des troupes qu'il a à sa disposition pour désarmer Marseille et organiser un régiment de gardes nationales de 1,500 hommes, composé de patriotes. Il fera arrêter une trentaine des principaux royalistes, tels que d'Albertas, Bouthillier , etc. qu'il fera conduire au fort Lamalgue. Une centaine d'autres seront envoyés aux forts de la Garde, Saint-Nicolas et Saint-Jean, ou en surveillance dans les départements du Dauphiné. Il fera entièrement désarmer les royalistes, afin que les armes soient toutes entre les mains des patriotes. Il laissera le commandement et la police de la ville au général Verdier, qui commande le département. Le préfet organisera les compagnies départementales, qui seront aux frais de la ville. On changera les officiers de gendarmerie qui ne sont pas surs, et on augmentera la gendarmerie, que l'on placera à Marseille. Enfin on essayera de former des fédérations de tous les patriotes, et de les faire fédérer avec Toulon. On se donnera du mouvement pour secouer l'esprit public; on répandra des proclamations, et on ordonnera à tous les nobles et à tous les individus qui ont fait partie des bataillons royaux de sortir de la ville, sous peine d'être arrêtés et traités comme suspects. Enfin le général Verdier établira une police très-sévère.

Ordonnez au maréchal Brune, à la réception de votre lettre, de commencer à former le corps d'observation du Var. Il sera composé de deux

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le marquis d'Albertas, ex-préfet du département des Bouches-du-Rhôue; le comte de Boucomte de Bouthillier était déjà au fort Laussigne.

divisions, de trois régiments chacune, de 20 pièces de canon et de deux seadons du 16°. Il fera border le Var par des postes et établira son ramp entre le Var et Antibes, afin d'en imposer à l'ennemi et de le forcer à diviser ses forces. Il répandra des prochamations dans le comté de Nice, afin d'attière des déserteurs, dont il formera un régiment à l'autoir.

Le maréchal Brune pourra rester encore quelque temps à Marseille avec la garnison; mais vous devrez lui annoncer qu'il faut que, le 8 pini, il ait son quartier général à Antibes, et que ses six régiments soient réunis entre Antibes et le Var avec le 14° et vinst pièces de canon.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm par Mes la maréchale princesse d'Eckmidil.

# 21953. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜRL,

Paris, 22 mai 1815.

Mon Consin, je vous renvoie les lettres du général Delaborde, du 20. Expédiez- lui une stafette extraordinaire pour lui faire connaître que je désire qu'il tienne le 15°, le 26° et le 27° régiment, et toutes ses troupes, réunis en avant d'Angers; que, tant que les Vendéens verront ses truupes en position de se diriger sur Napoléon et sur leurs habitations, ils n'iront pas ailleurs; et que ce qui a prolongé la guerre de la Vendée, c'est de s'être disseminé; qu'il tienne donc toutes ses troupes réquine.

Le suppose qu'il a déjà de l'artillèrie de campagne, qu'il a retirée de Nantes. Faites néanmoins partir sur-le-champ, de l'endroit le plus près, deux batteries à pied que vous lui enverrez; qu'elles marchent en toute diligence. Envoyez en poste deux officiers d'artillerie et un officier de génie à Sumurr. Envoyez-y aussi de l'artillerie de l'endroit le plus près où vous en avez.

Il est probable que, si le général Delaborde réunit sous les ordres du général Corbineau le 15°, le 16° et le 27°, tout ce que les dépôts peuvent lui offir de cavalerie, les gendarmes à pied et à cheval qu'on lui envoie de l'aris, ce qui se trouve dans les départements et sir pièces d'artillerie, il ser a même de se mettre en communication avec le général Travot et de le dégager. Envoyez en poste au général Delaborde des officiers d'état-major, deux ou trois adjudants commandants et colonels, et huit ou dix capitaines, hommes d'élan et d'une bravoure reconnue.

Indépendamment d'une batterie d'artillerie, qu'on fera partir de Rennes, faites-lui euvoyer d'ici une ou deux batteries d'artillerie en poste. Je suppose que vous avez expédié des ordres à tous les généraux: prenez de ceux qui sont à Paris.

Donnez ordre aux deux régiments de la jeune Garde qui sont ici prêts à partir de se mettre en route sous les ordres du lieutenant général Brayer et d'un général de brigade. Ils partiront à deux heures du matin. voyageront en poste, et ils doivent arriver en trois ou quatre jours. Qu'une batterie de six pièces de canon et une compagnie d'artillerie les suivent. Ce mouvement se fera également en poste. Un chet d'escadron d'artillerie se rendra d'avance à Angers pour y organiser les attelages. Les harmis seront envoyés d'ici en poste. Faites partir également en poste le 3° bataillon du 14°, qui est à Ortéans. De sorte que, d'ici à quatre jours, le général Brayer pourra se trouver là avec ses deux régiments de la jeune Garde et le bataillon du 14°.

Envoyez le général Pajol visiter les dépôts sur la Loire. Il fera verser d'un régiment sur un autre, de manière à mettre sur-le-champ en activité tout ce qui est disponible.

Aussild que vous aurez requ cette lettre, faites partir un conmissaire des guerres, avec de l'argent, pour préparer les voitures qui protrevont les deux régiments de la jeune Garde. En partant d'ici à deux heures du matin, cette troupe peut arriver à Versailles avant le jour; il faut qu'elle trouve là des voitures pour aller plus loin. Ces deux régiments n'étant qu'à 3,000 hommes n'ont besoin que de 130 voitures par relais; pour urégiment, il une faudra que 66. Il flundrait les faire partir par deux routes différentes, si cela se peut sans allonger la distance; ou bien les faire partir de six heures d'intervalle, pour que les raisa qui aurout mend le 1" régiment paissent trafeibir en attendant le 3" régiment paissent rafeibir en attendant le 3" régiment de le conduire. Ce n'est qu'à Versailles qu'il est nécessaire d'avoir un nombre double de voitures.

Il sera peut-être plus expéditif que vous envoyiez six autres pièces de canon en poste à Saumur, à moins que vous ne soyez bien sûr d'en avoir de plus près.

NAPOLÉON.

D'après l'eriginal comm. par M<sup>es</sup> la maréchale princesse d'Enktonbl

21954. — AU MARÉCHAL SOULT, DUC DE DALMATIE,

Paris, 99 mai 1815.

Mon Cousin, demandez six ingénieurs des ponts et chaussées qui connaissent dans le plus grand détail toutes les routes et les localités des départements de la Belgique et de la rive gauche du Rhin; attachez-les à la suite de l'état-major général.

D'après la minute. Archives de l'Empire.

21955. — AU MARÉCHAL SOULT, DUC DE DALMATIE, MAJOR GÉNÉRAL, À PARIS.

Paris, 22 mai 1815.

Mon Gousin, faites connaître au général Vandamme que son emplacement sous Chinay démasque trop son movement; que de Rocroy, par Couvin, il ne se trouve qu'à sit fieues de Philippeville. Si je prenais foffensive par la gauche, le centre se trouverait à Philippeville, tandis que la gauche se trouverait à Maubenge. Il faut donc que la route de Rocroy Philippeville soit libre, et le poste de Marienhoung l'assure parfaitement. Il faudra, le plus tôt possible, faire remplacer la cavalerie qui se trouve de Bouillon à Charlemont par des partisans et par des gardes nationales montées pour seviri comme cavalières en partisans.

D'après la suinute. Archives de l'Empire.

21956. — AU MARÉCHAL SOULT, DUC DE DALMATIE,

Paris, se mai 1815.

Mon Cousin, faites dresser une instruction pour que le commande-

ment de la 16° division, en cas de guerre et que Lille soit menacée, se porte entre Lille et Dunkerque, afin de veiller à ce que tous les obstacles soient mis à profit pour la défense du pays.

D'après la moute. Archives de l'Empire.

### 21957. - AU COMTE CARNOT,

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, À PARIS.

Paris, as mai 1815.

Monsieur le Conte Carnot, la garde nationale de Lille n'est point necore organisée. Donnet l'ordre au général Lapoppe de l'organiser d' d'y mettre des hommes du peuple. Si cette organisation souffrait des difficultés, dites-lui de former du peuple de Lille plusieurs corps on hataillons de tirnilleurs.

NAPOLÉON.

D'après l'original. Archives de l'Empire

## 21958. - AU COMTE CARNOT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, À PARIS.

Paris, 22 mai 1815.

Monsieur le Conto Carnot, je vous envoie une réponse du général Drouote et des olliciers d'artillers un mémoire que vous m'avez communiqué. Au fuit, si l'auteur pouvait se charger, à un prix convenu et sandébaucher les ouvriers de nos ateliers, de monter 300 fusils par jour, moyennant qu'on lui fournirait les baionnettes, haguettes, canons, platines et les hois bruts, ce serait un service qu'il rendrait. Alors, opérant pour son compte et responsable des armes, il pourrait mettre en pratique la forme d'administration qu'il propose; nous avons des pièces de rechange pour monter 150.000 fusils. Nous sonse, e outre, 150.000 fusils à réparer et à mettre en état. Voilà donc de quoi faire 300.000 fusils à réparer et à mettre en état. Voilà donc de quoi faire 300.000 fusils. Su l'auteur aloro, 100 fusils par jour n'en monter que 300 si l'adardai donc plus d'une année pour monter nos pièces de rechange, et plus de six mois pour réparer nos 150.000 fusils. Si l'auteur du mémoire pouvait se charger de nous monter 60.000

armes à raison de 3 ou 400 par jour, nous aurions nos 300,000 fusils en moins de six mois. Les platines existent. L'artillerie s'occupe actuellement d'une machine qui fournira 1,000 platines par jour. Les aleties pour diriger leurs efforts sur d'autres pièces, les canons en profiteront. Ce qui importe actuellement, c'est d'avoir nos 300,000 armes disponibles dans le plus court délai. Pourquoi l'anteur n'entreprendrai-il-il pas un marché, puisqu'il connaît la matière et qu'il peut disposer de beaucoup d'ouvriers à Paris.

NAPOLEON.

D'accès l'erionnal, Archeres de l'Emper

#### 21959. - DÉCRET.

Paris, en mai 1815

Narolios, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, Empereur des Français,

Voulant donner une preuve particulière de notre satisfaction any communes de Chalon-sur-Saône, Tournus et Saint-Jean-de-Losne, pour la ronduite qu'elles ont tenue pendant la campagne de 1814, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

ARTICLE PRENIER. L'aigle de la Légion d'honneur fera partie des armes de ces villes.

ART. 2. Nos ministres de la guerre, de l'intérieur, et notre grand chancelier de la Légion d'honneur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

NAPOLÉON

Extract du Bulleten des lous du 45 may 1715. d' 31

21960. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Peris, s3 may 1815

Von Consin, il est contre toutes les règles que le trésor paye aucune solde pour un nouveau corps sans un décret spécial. Le n'ai donc jamais pu penser, parce que ce n'était jamais arrié, que vous pussiez m'engager dans une dépense de 40 millions, sans que cela ait été médité et

ensuite arrêté par un décret. J'avais approuvé le principe de la mesure que vous aviez proposée; mais vous procédez à l'exécution de manière à nous jeter dans un chaos, car généraux, adjudants commandants, colonels, viendraient inonder nos places. Faites exécuter mon dernier décret sans délai. La difficulté ne peut donc tomber que sur les traitements de réforme; et, d'abord, les généraux, les colonels et les lieutenants-colonels ne sont pas dans ce cas, car, sur les 15,000, je n'en prends que 1,200. Les soldats doivent d'abord jouir du traitement d'activité. L'antre question sera traitée dans son temps; mais il y aurait de la témérité, dans la pénurie de nos finances, qui est telle que nos services les plus indispensables, même la solde d'activité, peuvent manquer d'un moment à l'autre, à s'engager dans des dépenses inutiles. Quand vous me présentez les bases d'un projet tout nouveau, l'adoption du principe n'est qu'une autorisation pour me proposer de revêtir l'exécution de formes légales. Ordonnez donc l'exécution de mon décret, qui seul peut nous faire connaître à quoi nous nous engageons.

Il est aussi de principe que jamais ou ne dispose d'un officier général sans mon approbation. Je me vois ainsi obligé de recommencer tout le travail des divisions actives, où l'on a mis des généraux qui ne peuvent me convenir.

Les bureaux de la guerre ont également oublié tous les principes, en vous faisant délivrer des ordonnances pour des crédits qui n'étaient pas compris dans la distribution mensuelle. Cela ruine le crédit de la trésorerie et est contraire à l'usage de tous les temps; quand je dis de tous les temps, je ne parle pas du gouvernement royal. dont je ne connais pas la marche en détail, mais c'est contraire à l'ordre qui a été observé daus les finances depuis le Directoire. Il faut donc régulariser cela. Portez dans les demandes de crédit pour juin tout ce que vous avez ordonnancé au delà de vos crédits mensuels, et désormais in ordonnances plus rieu que jusqu'à concurrence du crédit du mois, suns quoi vous entraveriez le service, vous annuleriez vos ordonnances, et nous ne pourrions plas nous comprendre. Il entre dans la responsabilité du trésor que, quarante jours après que vos ordonnances not tés délivicés en conséquence de-

337111

22

crédits mensuels, elles soient soldées; mais, si vous ordonnances au delà des limites de ce crédit, tout devient chaos. Quand j'accorde un crédit mensuel, je le base sur les resources et sur les recettes; le ministre du trésor est convenu qu'il a ces moyens, et dès lors il doit pourvoir aux dépenses qui y sont proportionnée.

Un autre article dont jai à vous entretenir, c'est celui des remontes. Vous avez fait des fonds à différents régiments qui devaient acheter: mais les régiments n'achètent pas; c'est donc un crédit qui reste mort. Également vous avez fait un marché pour deux millions, et vous avez fait un crédit en conséquence: cependant ces marchés ne se remplissent pas; c'est encore un crédit mort.

Le trésor est la base de tout, et je ne puis avoir action sur le trésor qu'autant que vous vous conformez aux règles et que vous ménagez le plus possible les fonds. Cela est tellement vrai, qu'il était d'usage que les ortonannees rappelassent non-seulement le crédit du budget, musi le crédit mensuel auxquelles elles à papipujanien. Il me semble que les bureaux de la guerre ont oublié les formes qui ont été en vigueur pendant tant d'années.

NAPOLEON.

D'apres l'original comm. par N° in maráchale princesse d'Erkmübl

### 21961. -- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MUNISTER DE LA GERRE, À PARIS.

Paris, 23 mai 1815.

Non Cousin, dans l'état des remoutes, je ne vois le dépôt de Versuilles porté que pour 2,800 chevaux : cependant il doit fournir 7,000 chevaux, plus 1,000 chevaux de trait; ce qui fait 8,000. Vous portez zéro aux cuirassiers ét dragons : cependant le dépôt de Versailles doit fournir 1,000 chevaux à chaque arme; et il en a déjà fourni aux carabiniers.

Les remontes n'avancent pas. Personne n'est à la tête de notre cavalerie, et je vois que, depuis le mois de mars, la cavalerie n'a fait d'antres progrès que ceux résultant des chevaux pris à la gendarmerie. Get objet est de la plus haute importance. Il faut autoriser les corps qui sont portés pour les 3,000 chevaux à envoyer des officiers de recrutement et à achter des chevaux un à un. Le général Bourcier veut y mettre trop de lenteur et de méthode. Il faut qu'il envoie des officiers entemonte, dans les départements, pour achter des chevaux. Il doit seulement leur prescrire de ne pas dépasser les prix du fournisseur. Il faut enfin résilier les marchés qui ne s'exécutent pas, ce qui rendra des ressources disponibles.

Il faudrait quelqu'un à la tête de vos bureaux de la cavalerie. L'acliblierie et le génie ne vont bira que pareq equ'ils sont dirigés par des généraux de l'arme, qui savent les détaits et s'occupent de la penséde cette partie. Le pense que le général Préval serait tre-bien à la tête de tous les bureaux de la cavalerie. Vous le remplacerez facilement par un aide de camp ou par un colonel dans la direction du dépôt de Beauvais. Il y a beaucoup de faux mouvements.

Il est urgent de faire alec commande de 9,000 chevaux de gendarmerie dans les départements autres que ceux qui composent les 11°, 9°, 10°, 8°, 7° et 19° divisions militaires, et de faire, dans ces six divisions un appel particulier pour les cinq régiments qui sont affectés à ces localités, Vous pourrez charger le maréchal Suchet, le général Clauset et le maréchal Brune de réunir les chefs de la gendarmerie de leux siépartements et de se concerter avec cus pour faire un appel des chevaux de gendarmes, proportionnellement à ce qu'ils peuvent fournir, de manière à arriver à compléter promphement ces complétes propagnets.

La cavalerie ne va d'aucune manière. C'est tons les jour que les coumandants des dépôts doivent vous envoyer un état abrégé de tout ce qu'ils reçoivent, afin que les bureaux puissent connaître la situation des hommes, des chevaux et des selles. Il y a dans cette partie bien de l'apathie: c'est pourquoi nous n'avons pas encore de cavalerie.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M" la maréchale princesse d'Ecknoihl.

### 21962. -- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, a3 mai 1815.

Mon Cousin, je suppose que le bataillon du 14°, qui doit se rendre d'Orléans à Angres en poste, se sera embarqué sur la Loire à Orléans. Les deux bataillons de la Garde qui partent aujourd'hui de Versailles aurout probablement leurs relais sur la route de Chartres et de Vendôme. Ils joindront la Joire à Tours. Il fust qu'à Tours des bateaux soient prêts et qu'ils puissent s'y embarquer pour dessendre la Loire jusqu'à Angers. Envoyez un ofilier à Versailles pour voir s'il serait encore temps de les faire passer de Chartres à Orléans, où ils s'embarqueraient, ce qui coûterait moins et serait plus tôt fait. Cependant, si les relais de Chartres à Tours étaient commandés, il advarit les laisser filler.

Envoyez aussi uu officier à Orléans pour savoir si l'embarquement va bien et combien il faut pour la navigation d'Orléans à Angers, afin que, si nous avons encore quelques troupes à y envoyer, nous puissions profiter de la Loire.

Napoléon.

D'après l'original comm. par M<sup>es</sup> la maréchale princesse d'Echmidd

## 21963. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTER DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, s4 mai 1815.

Mon Cousin, vous ne m'avez encore proposé aucun général pour coumander dans la Vendée, dans les Deux-Sèvres, dans la Loire-Inférieure et dans les autres départements où il n'y en a pas; cette opération cependant est bien importante.

J'apprenda que le général Chambarlhac est allé commander à Djoincette disposition en m² pas dé soumise. Il est de principe pourtant qu'un général ne peut pas recevoir une destination sans mon approbation; on ne donne le commandement d'une division militaire ou d'un département que par un décret. Je vois dans un journal une lettre que je vous ai écrite : c'est, depuis que je suis au gouvernement, la première fois que je vois pareille dosc. Papprends que vous enovejez aux journaux des extraits de mes lettres et de celles des généraux : c'est contraire à tous les principes et même à la décence. Il est désornais nécessaire que mes lettres ne soient connues que de vous, et qu'il n'en soit expédié aneun extrait à vos correspondants, ni même à vos bureaux. Votre prédécesseur gardait mes lettres dans les tiroirs de son bureau, et faisait faire dans son cabinet l'extrait dass cles tiroirs de son bureau, et faisait faire dans son cabinet l'extrait des ordres auxquels elles donnaitent lieu.

Napoléon.

D'oprès l'original comes, par M<sup>es</sup> la maréchele princesse d'Eckmild

21964. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,
MINISTER DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 24 mai 1815.

Mon Cousin, donnez ordre que le général Loverdo soit jugé, comme ayant, de sa propre main, tué un maire du Dauphiné.

NAPOLÉON.
D'après l'original comm. par M<sup>est</sup> la maréchale princesse d'Eckmithl.

21965. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, at mai 1815.

Mon Cousin, je vous remvoie les lettres de la Vendée. Apportea unigordhui au coaseil l'état de toutes les mesures priese pour réprimer ces monvements, des généraux qui y ont été envoyés, et des ressources que prometinent les localités. Ajoutez-y les nouvelles que vous avez de la formation des bataillons qui s'organisent la Poitiers. Si vous pensee qu'il soit utile d'envoyer 200 chevaux tout harnachés à Angers, vu les retards qu'on aurait à éen procuers sur les lieux, je n'y vois pas d'inconvénient.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M\*\* la maréchele princesse d'Eckmihl

# 21966. -- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GURRRE, À PARIS.

Paris, 45 mei 1815.

Mon Gousin, je reçois votre lettre relative au régiment étranger. Il ne paraît pas qu'il ait été fait aucunes dispositions pour l'habillement de ce régiment. Faites donc ces dispositions, pour que les habits soient confectionnés aussitôt que les hommes arriveront.

Le n'approuve pas qu'on envoie à Chambéry le cadre d'un bataillon du 31 \* léger. Il peut y avoir de l'inconvénient à employer aussi promptement des déserteurs contre le pays d'où ils viennent. Cela donnerait trop d'avanlages à l'ennemi pour l'espionnage. Il vaut mieux laisser ce régiment à Chalon, où on sen serviers solon les circonstances.

D'après l'original comm. par Me" la maréchale princesse d'Erkmuhl.

NAPOLÉON.

### 21967. - NOTE POUR LE MINISTRE DE LA MARINE.

Paris, 25 may 1815.

Faire un plan de campagne appliqué aux moyens actuels et au budgel. Comme nous ne sommes pas dans le cas de foire de la dépense, pourrait prendre, pour l'armement des bâtiments légers, dans les magasins des vaisseaux de ligne, en évitant de détruire des objets d'un échantillon supérieur pour les remplacer par un échantillon inférieur. ce qui serait une sorte de dilapidation.

Revoir les règlements sur la course, afin de laisser aux équipages la part qu'on prenait pour les l'nuilles, de mieux régler la répartition des parts entre les officiers et les hommes de l'équipage, enfin d'éviter que l'administration intervienne dans ces partages. Mais, en laissant la libre disposition de la totalité des prises aux équipages, il faut cependant prendre des précautions pour empécher que certaines personnes s'enréhiserat aux dépens des autres.

D'après la muntée. Archives de l'Empire.

### 21968. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL.

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 95 mai 1815

Mon Cousin, je reçois votre lettre relative à la formation d'une compagnie de flanqueurs à Mécon. Cette compagnie est composée de jeunse gons qui vont être de la conscription; il serait plus convenable de les incorporer dans un régiment de ligne, s'ils seulent être payés. Si, au contraire, ils ne demandent pas à être payés, il fant qu'ils entrent dans les partisans et dans les batalilons de gardes nationales d'éliet. Mas il lor prendre garde de tarir la source des enrôlements volontaires par la formation de pelits corps qui coûteront beaucoup au trésor et qui ne seront d'aucune mitilé.

APOLÉON.

D'apres l'original comm. par M<sup>es</sup> la macéchale princesse d'Erkmühl

## 21969. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÉTIL,

MINISTRE DE LA GUEBRE, À PARIS.

Paris, 25 mai 1815

Mon Cousin, je reçois votre lettre de ce jour. Réunissez à Dunkerque les militaires retraités que vous faites partir de Paris, il sesuit faitous que la capitale se dégarnit trop de militaires, car la population, sur laquelle il faut que je puisse compter, peut avoir besoin de leur secony. Il ne fant pas no plus qu'ou les force, car il à agritir du na nouen d'espart public, et, s'ils étaient mécontents, ils ne vaudraient plus rien. On me dit qu'à Pairs on est trop rigoureux sur cela.

Naporéos

D'après l'original comm. par M<sup>est</sup> le maréchale princum d'Eckmid

21970. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS-

Paris, 95 mai 1815.

Mon Consin, j'approuve que vous fassiez easerner les hommes du corps

franc de Paris et que vous leur fassiez donner les vivres. Le désire également que vons fassiez sur-le-champ un appel, pour le 1" juin, à tous les corps francs ées 5°, 3°, 4°, 6° et 1" divisions. Les corps francs ser séuniront au chéf-lieu de leur département. Les généraux leur donneront des ordres sur les positions qu'ils doivent occuper. Le général Repro puter placer ceux de l'Alsace le long du Rhin; le général Gérard, ceux de la Moselle aux différents débonchés de la Sarre. Ces troujes surrous les vivres de campague connue les autres. S'il se forme des corps francs en Normandie, dirigee-les sur les places de la Somme. Le général Mayndamme placera ceux de la « division en avant de Charlemont et des différentses places. Enfin ceux que vous avez dans la 1" division se réuniront au chéf-lieu de leur département pour y prendre une organisation définitive. Quand celui de Paris sera-t-il prêt? Il faudrait fixer Noyon pour son point de réunion.

Napoléon.

P. S. Le général Lecourbe désignera, à portée du Jura et du débouché des Vosges, le lieu où ses partisans doivent se réunir.

D'après l'original comm. par M™ la maréchale princesor d'Ecksouhl

2197t. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL.

Paris, afi mai 1815

Mon Cousin, vous me proposez un projet de décret pour mettre à voire disposition 7 millions pour l'approvisionnement des places. Cette marche est contraire aux formes et nous embarrasserait. Il suffit que ce-7 millions soient portés dans la distribution du mois, et c'est eq que je viens de finie. Les approvisionnements de siège sont censés monter à 11 millions. Vous n'avez encore eu, dans les distributions du mois, que 6 millions; il vous fiat donc 7 millions.

Vous ne devez jamais donner d'ordonnance sans crédit mensuel; ce serait une chose funeste au crédit et ne ferait qu'ajouter auv difficultés. D'ailleurs, ce ne serait plus une ordonnance, car les ordonnances sont affectées sur des ressources que le trésor a reconnues, et sur lesquelles il a pris engagement. Or une ordonnance qui n'est pas comprise dans le crédit mensuel n'est entrée dans aucune équation, et, par conséquent, n'est rien du tout, ou n'est tout au plus qu'un certificat de crédit.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm, par M<sup>ess</sup> la maréchale priocesse d'Eckmohl.

## 21972. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 27 mai 1815.

Mon Cousin, vous me dites qu'il se troure à Toulon 4,000 fusils rognés, de 30 à 36 pouces. Ces fusils sont bons pour la levée en masse. Ordonnez qu'il en soit livré 1,000 au département de l'Isère, 1,000 au département de l'Ain, que 1,000 soient envoyés en Corse pour armer les nouveaux bataillons.

Faiter revenir les 650 fasils de chasse qui sont à Douia, les 550 qui sont à Toulous, les 7,400 de la Rochelle et les 9,000 de Cherbourg; total, 10,700. Faites-en donner 9,000 aux Vosges, 9,000 aux Ardennes, 2,000 au Bas-Bhin, 9,000 aux Haut-Bhin, 9,000 aux montagnes du Jura. Les paysans sauront bien les arranger. Il faut faire rechercher tous ces fusils de chasse. Ge qui ne sera pas bon pour l'artillerie sera bon pour les paysans.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. per Nº la maréchale princesse d'Eckmithl.

A3700

# 21973. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 27 mai 1815.

Mon Gousia, vous avez à Paris deux lieutenants généraux, l'un qui commande la garde nationale, l'autre qui commande les tirnilleurs. Le général Hulin commandera la place. Il faudruit avoir un bon général pour commander la dirision à Paris, qui prendrait vos ordres pour tout ce qui est relatif à la défense de Menux, de Melun. de Nogent, de Mon-

. .

tereau-Faut-Yonne, de Château-Thierry, Sens, et, en général, de toutes les avenues de Paris, et qui pourrait s'y porter, selon les circonstances. sans déranger en rien l'organisation de Paris.

A Paris, la garde nationale est organisée; les bataillons de tirailleurs s'organisent : il faut maintenant organiser dans les deux sous-préfectures de la Seine une bonne défense; nommer les officiers et savoir le nombre d'hommes que chaque village doit fournir.

#### CÉNTE

Il est nécessaire que, lundi prochain, les travaux soient commencés à Saint-Denis, pour établir les fortifications de la place et les batteries. Donnez ordre qu'on travaille également lundi aux deux flèches qui seront établies sur les grandes routes qui traversent le canal Saint-Denis, afin que ces flèches soient finies dans la senaine, le désirerais que, lundi prochain, les ouvrages de l'embouchure du canal Saint-Denis dans le hassin de l'Oureq fussent tracés et commencés. Comme sur les hauteurs de la rive gauche les ouvrages ne sont pas tracés, il serait convenable de faire des traverses fermées par des palissades, à chaque harrière sur ce côté de la rivière.

#### ARTILLERIE.

Donner ordre que, lundi prochain, buit pièces d'artillerie, avoir, deux pièces de 12, quatre pièces de 6 et deux obusiers, soient transportés à Montmartre; qu'une compagnie d'artillerie y soit casernée: qu'un chef de bataillon soit nommé commandant de Montmartre; qu'un capitaine et un lieutenant lui soient donnés pour adjudants; qu'un officier de marine commande l'artillerie; qu'il soit choisi à Montmartre trois petits magasins, dans les lieux les plus à fabri; qu'il y soit déposé des rartouches et deux cents coups à tirer par pièce. La compagnie et l'officier d'artillerie travailleront à arranger les plates-formes, les merlons, les magasins, et à mettre but leur service en état. Le général d'artilerie et le général Haxo choisiront l'emplacement des magasins. Il servit pour partie de l'artilerie et le général Haxo choisiront l'emplacement des magasins. Il servit

qui est nécessaire pour éclairer les remparts, au besoin les avenues, la nuit.

Donnez ordre que lundi les généraux du génie et de l'artillerie divisent en trois parties les ouvrages qui sont depuis la couronne de Belleville jusquà Charrenton; qu'il soit choisi des magasins à portée et qu'on y place trois batteries d'artillerie, chaeune de huit pièces, savoir deux de 1s, quatre de 6 et deux obusiers, aves esulement deux compa gins d'artillerie de marine, qui seront destinées à servir ces trois batteries. Nommez également trois officiers pour commander chaeun le tiers de ces ouvrages. Les compagnies d'artillerie soigneront les magasins et commenceront à arranger les plates-formes pour mettre les pièces en batterie.

Il est nécessaire que vous nommiez un colonel ou chef de batailloupour commander la place de Saint-Denis, et qu'une compagnie d'aitlerie de marine s'y rende avec huit pièces de canon et y travaille à l'établissement des batteries. Le commandant prendra le commandement de la garde nationale, non-seulement de Saint-Denis, mais des villagrevoisins, de manière à réunir, en cas d'alarme, sans rien tirer de Paris-1,500 à 3,000 hommes de la souv-refécteur de Saint-Denis.

Donnez ordre qu'il soit formé aux Invalides deux compagnies de canouniers, qui s'exerceront de manière que, le 10 juin, elles puissent aller. l'une, casermer à Montmartre avec huit autres pièces de canon, et la seconde, s'établir dans la couronne, du côté de Belleville.

Je crois que trois grands chemins traverseut le canal, depuis le bassin de l'Ourcq jusqu'à son embouchure à Saint-Denis; on mettra, dès lundi 5 juin, des canons à chacune de ces routes et quatre pièces à l'embouchure du canal, du côté de l'Ourcq.

D'ici au 5 juin, il sera placé quatre pièces de canon à la redoute de la barrière du Trône, entre Vincennes et Paris.

Ainsi ces dispositions feront un premier emploi d'une batterie à Saint-Denis, d'une batterie le long du canal Saint-Denis, d'une batterie à Montmartre, de trois batteries dans les ouvrages de Belleville, d'une batterie dans les ouvrages de Montreuil et d'une batterie de la company vrages de la barrière du Trône; total, huit batteries ou soixante-quatre pièces. Le désire voir toutes ces pièces en position, que les ouvrages soient faits ou non, et avec leurs magasins établis mardi, 6 juin, pour en passer la revue.

Voyez si on ne pourrait pas former aux Invalides quatre compagnies de canoniters, qu'on exercerait sur-le-champ au canon. Je désire que ce mouvement commence lundi proclain a 9 mai, et soit achevé, comme je viens de le dire, au 5 juin, parce que je voudrais que cela se fit avant les hostilités, afin que, l'opération se continuant ensuite jusqu'au t 5 juin, il n'en résulte autenie inquíetule ni commotion dans l'opinion.

Paites-moi connaître quand les pièces de la marine du Harve arriveront. Donnez ordre au général Hulin, commandant la place, au général Durosnel, commandant la grade nationale, au général Darricau, commandant les tirailleurs, et aux généraux d'artilleire et du génie, de se rémin ret de dresser procès-verbal de l'armement qu'on doit établis sur chaque point, de régler ainsi l'emplacement de toute l'artilleire, et enfin d'arrêter la distribution des légions et des tirailleurs entre les postes qu'ils doivent défendre.

Donnez ordre également que, le lundi 5 juin, les pièces d'artillerie de 8 et de 4 soient réunies sur l'emplacement des Invalides, où on établira le parc de ces pièces irrégulières.

În pense que la première opération de l'armement doit dête de placer, à chaque saillant, des pièces de gros calibre, supérieur à celui de 1 a et sur affit marin; ensuite de placer, sur les flancs, des pièces de 5 de aiége, sur affit marin ou autre; cenîn de disposer des hatteries mobiles de campagne, qu'on puisse portre le long de chaque lipne. Montmartre est à peu près à l'abri de toute attaque, de sorte que je pense qu'une batterie mobile de buit pièces y sers suffisante, avec une treataine de pièces de siége. On n'y a besoin d'artillerie que pour battre dans la plaine et protéger des troupes qui se railieraient sur la hauteur. Il n'en est pas de même des ouvarges de la baute Chaumont et de Meilmontant. Ces ouvrages, qui ont 2,000 toises de développement, sont faibles en beaucoup de points. On ne pourra les bien défendre que par de l'artillerie.

Il faut que tous les saillants et même les flancs soient armés de pièces de siége; qu'on ait, en outre, six batteries ou quarante-buit pièces de canon mobiles, qui puissent se porter sur les points qui seraient plus sérieusement attaqués. Saint-Denis doit avoir besoin au moins de vingt pièces de siége et de deux batteries mobiles. Indépendamment de l'artillerie qui sera placée dans toutes les redoutes, et qui sera de l'artillerie de siége, ou toute autre, on a besoin, pour parcourir la ligne du canal, au moins de quatre batteries. Indépendamment de l'armement de toutes les redoutes, depuis Charonne jusqu'à la Seine, qui seront armées avec de l'artillerie de siége, il faut aussi quatre batteries pour parcourir cette ligne. Cela fera donc l'emploi de dix-sept batteries mobiles ou environ cent trente-six pièces de canon. Il faut, après cela, deux pièces de campagne à chaque barrière. Sur la rive gauche, il faudra aussi deux pièces de campagne à chaque barrière, mais on y mettra des pièces de 4 du parc des Invalides. Nous avons, à Vincennes, cent cinquante pièces de campagne sans affût : il faut s'en procurer, en faire venir des ports et autres lieux où il v en a, ou en mettre sur-le-champ en construction à Paris.

## DÉFENSE DU TERRITOIRE QUI COUVRE PARIS.

La défense de Meaux, de Melun, la tête de pont à établir à Trilport, la défense de Châtaun-Thierry, de Nogent, de Montereau, d'Arcis-sur-Aube, doivent être sous votre commandement immédiat et sous les ordres du lieutenant général de la division. Charges une commission d'officiers d'artillère et du génie d'établir sur-le-champ la défense de ces différents points. Il faudra un commandant à Meaux, et de l'artillère. La sous-préfecture de Meaux fournirs, avul se levé en masse, 3 ou 6,000 hommes, pour tenir garnison quand l'alarme sera sonnée dans les environs. Le pont de Nogent est de la plus haute importance. La sous-préfecture d'une fournirs 3,000 hommes de sa levée en masse. Celle de Montereau en fournirs autant pour la défense de son pont. La méme chose sura lieu pour Seas. La sous-préfécture d'Arris-sur-Aube fournir ágadement 3,000

hommes de sa levée en masse pour la défense des redoutes qui serout construites sur ce point important. Il est donc nécessaire de faire former d'avance des compagnies d'artilleire de gardes nationales à Meaux, à Nogent, à Sens, à Montereau, etc. et d'envoyer le plus tôt possible un obusier et deux pièces dans chacun de ces endroits, pour que ces canonniers ouissent Severcer aux maneuvres.

Je désire que les plans qui seront arrêtés pour la défense de Meaux. de Nogent, de Montereau, de Melun, d'Arcis-sur-Aube, etc. me soient remis

NAPOLÉON.

D'oprès l'original comm. par Mes la maréchale princesse d'Eckmuhi

## 21974. --- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 27 mai 1815.

Mon Cousin, le ministre de la marine a un grand nombre d'officiers qui sont inutiles et qui pourtant sont payés. Je désire qu'ils soient misà votre disposition, et que vous les placiez dans foutes les places fortes. à la suite des pares et dans toutes les villes qu'on met à l'abri d'un couv de main.

NAPOLÉON.

D'apres l'original creum par M° le marrichale princesse d'Eckmuhi

# 21975. AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL.

MINISTRE DE LA GLERRE, À PARIS.

Paris, 27 mai 1815.

Mou (Ousin, il est probable que la Garde va bientôt partir; il ne restera alors plas de troupes à Paris. Il est donc important que le "juin, au plus tard, les maréchaux de camp, colonels, chefs de bataillon, capitaines, lieutenants et sous-lieutenants des bataillons de tirailleurs de la garde nationale soient nommés; que les controles soient faits, et que l'on nomme les sous-officiers. Il est nécessaire qu'ils se réunissent pour cela e o no le 3 juin. Il est nécessaire que tous les officiers aillent dans les quartiers pour que les hommes les connaissent, et qu'on puisse faire le premier appel aux environs du 5 juin.

Napoléon.

D'après l'original comm. par M<sup>ass</sup> la maréchale princesse d'Erkeniki.

# 21976. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 97 mai 1815.

Mon Cousin, le 56 mai il y avait à Tours 500 Espagnols, dout 55 officiers, composant le 6° régiment étranger; ils manquaient de tout et ne pouvaient pas être utilisés : es-t-e que vous n'aver pas donné des ordonnances pour les payer et faire que ces 500 hommes puissent être sur-le-champ utilisés?

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M\*\* la maréchale princesse d'Eckmith

21977. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERGE, à PARIS.

Paris, 97 mai 1813.

Mon Cousin, il y a des officiers du génie et des officiers d'artillerie espagnols: on peut s'y fier; atlachez-en à la place de Lyon, à la place de Paris, et envoyez les hommes les plus sûrs à l'armée du général Clausel. Ils seront mis à la suite et jouiront du même traitement que les l'ançais.

Napoléon.

D'après l'original comm. par M<sup>ao</sup> la macéchole princesse d'Eckmubl.

#### 21978. — CIRCULAIRE

73

PRINCES, MINISTRES ET GRANDS OFFICIERS DE LA COURONNE

Paris, 27 mai 1815.

Les membres des Colléges électoraux et les députés à la chambre des Représentants arrivent à Paris. Je désire que vous en receviez un certain nombre chaque jour, et que votre maison leur soit ouverte tous les soirs.

D'après la minute. Archivos de l'Empire.

# 21979. - AU COMTE CARNOT,

Paris, 97 mai 1815.

Monsieur le Comte Carnot, écrives au général Lamarque, commantant en chel Tarnée de la Loire, que je lui confie le pouvoir de destituer les sous-préfets, les maires, commandants et officiers de la garde nationale, receveurs d'arrondissement, directeurs de contributions, agents de l'enregistrement, foliciers forsetiers, et généralement tous les employs d'administration dout il aurait à se plaindre; que je n'en excepte que les préfets, lieutenants généraux de police, payeurs des divisions et receveurs de département; que, s'il avait des sujets de mécontement contre ceux-ci, il ait soin de vous en informer par courrier extraordinaire : vous m'en rendrez compte sur-le-champ pour que j'avis eux destitutions et remplacements nécessaires; mais que, pour tous autres, il peut les desituer et les remplacer par des hommes sârs.

Napoléon.

B'après l'original. Archives de l'Empire.

21980. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 28 mai 1815.

Mon Cousin, il y a cent quatre bataillons, destinés pour les places du Nord, qui formeraient un complet de 54,000 hommes pour la garnison des places de première ligne. En général, ce nombre est trop considérable. Si tous les bataillons du Nord, du Pas-de-Calais et de la Seine-Inférieure rejoignaient, il y aurait trop de monde dans les places, surture de la company. L'autre de la company de la company de la que fourair que sept bataillons, dont frois pour Phusèrque, trois pour les places de la Somme et un pour le Havre. On peut toujours porter le Nord pour quatorze bataillons; mais il n'en fournire pas sept. Ce sera beaucoup si on en tire autant du Pas-de-Calais. Cela fera donc une diminution de vingt et un bataillons, ou de 15,000 hommes; ce qui, joint à l'incomplet auquel il faut s'attendre dans la plupart des autres bataillons, ne donnere plus que le nombre strictement aécessire. Toutlois écrivex au général Frère, commandant la 16' division, de parconir ses places et d'agir d'après les principes suivants.

Il faut qu'il y ait, au 5 juin : à Dunkerque, au moins 4,000 bommes; à Lille, au moins 6,000; à Condé, 9,500; à Valenciennes, 3,500; à Landrecies, 1,500; au Quesnoy, 1,500; à Avesnes, 1,500; à Maubeurge. 2,000; à Douai, 3,000; à Bouchain, 500; total, 26,000 hommes.

Il faut également, à la même époque : à Gravelines, au moius 500 hommes; à Calais, 1,500; à Saint-Omer, 1,500; à Aire, au moins 500; à Béthune, 500; à Arras, 1,500; à Boulogne, 500; à Hesdin, 500: total, 7,000 hommes.

C'est donc au moins 33,000 hommes qu'il faut avoir, au 5 juin, dans ces différeutes places, indépendamment de la garde nationale sédentaire.

Si donc, par une raison quelconque, il y avait plus daus une place et moins dans une autre, le général Frère serait autorisé à faire les changements convenables, pour qu'au 5 juin les choses se trouvent au moins dans l'état une je viens d'indiquer.

Vous chargerez le général commandant les places de la Somme de faire les dispositions convenables pour avoir, au 10 juin : à Abbeville. 1,500 hommes; à Doullens, 500; à Péronne, 500; à Ham, 500; à Soissons, 1,000; à la Fère, 500; total, 4,500 hommes.

Bien entendu que, s'il peut y en avoir d'avantage, tant dans les places de première que dans celles de deuxième et troisième ligne, ce lav audra mieux. Cependant, comme je suis pressé de voir les places de première ligne, surfout Dunkerque, munies de leurs garnisons, vous ordonnervs sur-le-cbamp que, outre les trois bataillons de la Seine-Inférieure, le bataillon de Seine-et-Marne qui est à Boulogne, celui d'Eure-et-Loir qui est à Soissons, et celui du Loiret qui est à la Fère, partent sans délai pour

\*\*\*\*\*\*

se rendre à Dunkerque; ce qui complétera sur-le-champ la garnison de cette place à dix bataillons, formant 5 ou 6,000 hommes. Il faut qu'il y ait à Dunkerque des armes pour compléter l'armement de ces 5,000 hommes, de manière qu'au 5 juiu cette place puisse être investie.

Pour augmenter les autres garnisons, dirigez le babilible de Seinet-Olise qui est à l'am, sur Douai: les deux bataillors des Ardennes qui sont à Musheuge, à Lille; et enfin que le bureau d'artillerie preme les mesures convenables pour qu'au 5 juin tontes ces places soient garniedes fusils nécessiries.

Vous donnerez ordre que, le 1" ou le 3 juin, le comte d'Erlon retire toutes les troupes qu'il a dans les places, afin que son corps soit tont à fait mobile.

Vous remplacerez les bataillons que je retire de Soissons, de llam et des autres planes, par des latalitions qui seront fournis plus tard. Je suppose que chacun de ces bataillons a un chef de bataillon tiré de la ligue, et que, réanis par deux bataillons, ils ont un calonel on un najor pour comunadant: enfin qu'il y a à Dunkerque, indépendamment du gouverneur, le nombre suffisant de généraux et d'officiers supérieurs pour commander une aussi forte garnison.

NAPOLÉON.

D'appès l'original comm. par Me" la macéchale princesse d'Eckmuhl

21981. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Peris, ag mei 1813.

Mon Consiu, le général Claused se plaint du mauvais état des officiers espagnols. Depuis longtemps il a été arrêté qu'ils jouiraient d'un traitement plus fort; je ne sais pas si vous m'avez présenté un projet de décret afin que le trésor reconnaisse cette décision. Je ne sais pas non plus si vous avez donné des ordres pour que lous vinssent à Tours, et si vous avez pris des mesures pour les labbiller dans cette ville.

Aspoléon.

D'agrés l'original comm. par Mer la monéchale princesse d'Eckmobl

# 21982. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GLERRE, À PARIS.

Paris, ag mai 1815.

Mon Cousin, il me vient de tous côtés des réclamations de personnesemées sur les difficultés que fait le général Boureier pour la réception des clievaux. Il a refusé les chevaux de neuf ou dix ans; il les réfuse s'ils ont un demi-pouce plus bas que l'ordonnance; de sorte qu'on croit que, saus cette difficulté, il aurait le double de ce qu'il a. Il faudrait s'entendre avec lui à ce sujet, car nos besoins sont urgents, et un clieval de dix ans, bien conformé, vaut encore mieux pour nous qu'un clieval de ciort ans.

NAPOLÉON.

D sprés l'original comm. par M\*\* la maréchale princesse d'Eckmobl

# 21983. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 29 mai 1815.

Mon Cousin, il est convenu que l'artillerie de la marine vient par eau, qu'elle ne coûtera rien à la guerre, et que la marine est chargée de la conduire et d'organiser son pare aux Invalides. La confecion des munitions et affitts sera également aux frais de la marine.

Je vons ai déjà écrit qu'il y avait à bouai et à Lille une grande quantité d'artillerie nouité. Tires de ces deux places tout equi est nécessaire pour armer Laon. Soissons, Vitry, Langres, etc. Il y a également une grande quantité d'artillerie à Toulouse; etle y est inutile, et je pense qu'il serait bon d'en diriger partie sur Lyon et partie sur la Loire, à Orléans et à Amboise. Par ce moyen, il se trouverait réuiu autour de Paris toute espèce de movens d'artillèrei; faite-soui un rapport là dessus.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M<sup>ess</sup> la marcehale princesse d'Eskmobl

# 21984. -- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 29 mai 1815.

Mon Cousin, je ne pense pas qu'il faille habiller les fédérés des faubourgs. Cela nous conduirait à des dépenses énormes et sans but d'utilité. Je ne pense pas non plus qu'il faille leur donner des fusils, puisque je vois que les gardes nationales d'élite, dans les places fortes, n'en ont pas; que la guerre peut être déclarée et les places investies, et que mes garnisous ne sont qu'à moitié armées.

NAPOLÉON.

Dapers Foreginal comm. per Nº la meréchale princesse d'Erkmohl

## 21985. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 29 mai 1815.

Mon Cousin, j'apprends, par une dépêche télégraphique, que vous faites débarquer à Saint-Malo l'artillerie de la marine qui devait venir par mer. Le transport de ces mauvaises pièces de fer coûtera, par la voie de terre, plus qu'elles ne valent. Vous avez pour principe d'administration que l'argent n'est rien, tandis qu'au contraire, dans les circonstances on nous sommes, l'argent est tout.

Si la levée des cinquante-cinq bataillons ne peut pas avoir lieu, laissez-la aller.

La solde va manquer partout, et on ne pourra pas satisfaire aux dépenses les plus urgentes du ministère. L'avais ordonné que la marine ferait tous les frais de ces transports d'artillerie sur son budget; an lieu de cela, vous vous en chargez. Aussi l'artillerie demande-t-elle des millions pour son service,

VAPOLEON.

D'après l'enginal comm par Mer la marechale princessa d'Erkm

### 21986. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, og mai 1815.

Mon Cousin, il résulte de l'avis du Conseil d'état que vous elever, considérer les conneries de 1815 comme en congré, et que vous dever les rappeler. D'après l'état que vous m'avez remis, 85,000 ont déjà servi et 37,000 sont des départements les meilleurs et les mieux disposés. Cela ne peut donc pas faire une affaire. Mais, sur les 85,000 déjà appelés, il y en aura beaucoup à d'er, tels que ceux de la Vendée, de la Sarthe. et enfin de tous les départements oin ous n'avons pas rappelé les vieux militaires et qui, dans le moment actuel, ont une opinion douteuse. Remettez-m'en l'état. Il faudra les rappeler plus tard. Mais nons devons trouver tout de suite, sur la masse, une ressource de 86 à 90,000 hommes. Faites-moi le décret qui ordonne cet appel, et présentez-me la répartition entre les différents régiments, en partant du principe que doune le lieu où sont les dépôts. Il en faudra appeler 30,000 pour la jeune Garde.

NAPOLEON.

D'après l'original comm. par M<sup>er</sup> la searcelale princesse d'Eckmühl.

21987. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, og mai 1815.

Von Cousin, les cinq batteries que Jia jassées eu revue bier partient demain 30 pour Compiègne. Dai remarqué que plusieurs caissous n'avaient pas leur petite bolte à graisse, ni toutes leurs pièces de rechange, comme le veul Fordonnauce. Beaucoup n'avaient pas leur prolonge de rechange. Ordonnes que tout cela soit complété. Donnez des ordress pour que, le 3 ou le 4 juin, je puisse voir les quatre autres batteries de la vieille Garde.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par N°° la maréchale princesse d'Erkmübl

# 21988. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GLERRE, À PÁRIS.

Paris, sq moi 1815.

Mon Cousin, il ne faut faire partir aucun détachement de la gendamerie de Paris pour l'armée : cette gendamerie, étant soldée par la ville de Paris, doit être gardée pour son service, et ne peut être employée au dehors que momentanément et pour une evension de quelques jours; mais un service fixe à l'armée serait contraire au principe de sa création.

NAPOLÉON.

B'après l'original comm. par  $M^{\infty}$  la maréchale princesse d'Ecksould

# 21989. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, no mai 1815.

Mon Cousin, le 1", le 5' et le 7' de lussards out beaucoup de monde; se colonels, que j'ai vus ce matin, m'out dit qu'ils aumient bientôt 4,000 hommes. Mon intention est que vous donniez des ordres pour qu'aucun de ces régiments ne reçoire plus d'hommes qu'il ne lui en revieux; qu'on ne monte, cette année, aucun homme, s'il n'a servi déjà, et que tous les voloutaires soient dirigés sur l'infanterie, aux dépôts les plus voisins. Ils seront sur-le-champ habillés, et accroîtront d'autont not reiinterire. Quant aux hommes qui ont servi dans la cavalerie et qui ex-édent le complet, on les enverra sur des régiments de cuirassiers, de dragons out de rhasseur.

Ainsi cette lettre contient dens principes i ;\* je ne vens monter, cette nantée, auem homme qui rivià i ser i dans la cavalièrie; s\* donner sur-le-champ des ordres pour que tous les régiments de cavalerie qui ont des hommes au-dessus de leur complet curvient à l'infanterie les hommes qui out servi dans l'infanterie, et aux cuirassiers, dragons et clusseurs les hommes qui out servi dans la cavalerie. Par exemple, Beavais contient le s s\* et le so\* de d'arques; ces deux régiments pourraient fournir tent le s\* et le s o\* de d'arques; ces deux régiments pourraient fournir

300 chevaux, s'ils avaient des hommes: donuez donc des ordres pour que les régiments qui sont à Beauvais, ou qui y arrivent, fonraissent ces hommes. Faites aussi envoyer des hommes aux dépôts de cuirossiers et de dragons qui sont les plus faibles.

Cependant il me paraît nécessaire de ne refuser aucuns volontaires. et, quelques jours après, de les diriger, comme il est dit ci-dessus.

D'après l'original comm per M<sup>44</sup> la maréchale acinorse d'Eckmobi

Aspoléos.

to observe the forms of the an in minutage, better on a server of the se

21990. — AU VICE-AMIRAL DUC DECRÈS,

Peris, sg mai : X12

Monsieur le Due Decrès, je vons reuvoie votre dépèche de Toulou. Il est nécessaire que vons fassiez un rapport, pour le ministre des relations extérieures, de ce qui est arrivé à la Melgomène, à la Dryade, à d'antres bâtiments et aux débarquements qui ont jeté des agents et des finish sur nos côtes.

Napoléon.

D'après l'original comes par W" la dechesse Decris

21991. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKNÜHL,

Paris, 3o pari 1815.

Von Cousin, plusieurs régiments de cuirsssiers out des hommes mouties leurs déplais; la retardant de se nvoyer aux régiments pour raison de défant de cuirssses : faites-leur connaître que ce n'est pas une raison; que vous dirigèrez l'euvoi des cuirasses sur les secadrons de guerre; que lehommes qu'ils out disponibles ne doivent pas perdre un moment pour rejoindre les excadrons de guerre, puisqu'on pent se baltre saus cuirasses. Le crois que le 1s' régiment est dans ce ca-

Il y a aussi des corps où c'est le manque de sabres qui retarde les

Voir la note de la pièce 22007 et le n° 22013.

départs : écrivez également que cela ne doit pas empêcher les hommes de partir, et que vous faites adresser les sabres aux escadrons de guerre.

En général, il serait nécessaire que vous fissiez une eireulaire à eet égard. L'ennemi peut nons attaquer d'un moment à l'autre, et il est nécessaire d'avoir le plus de monde que nons pourrons à l'armée.

NAPO

Papers l'oraginal comm. per Nº la mariebale princesse d'Ecknathi

Napoléon.

## 21992. - AU MARÉCUAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris . 30 mai 1815.

Mon Consin, faites-moi connaître si Tartillerie est arrivée à Lyon. Donnez des ordres pour qu'avant le 5 juiu on mette en batterie huit pièces de anon à la tête du pont Morand, quatre au pont de la Guillotière, quatre à l'extrémité de Perraelte, près du pont, ce qui fera deux hatteries; deux hatteries, ou seize pièces, dans les redoutes eutre Saône et Rhône, et deux hatteries, ou seize pièces, sur la vieille enecinte; ce qui fera l'emploi de six batteries ou quarante-huit pièces. Qu'on choisisse des ungasnis à portée des batteries. Enfin qu'on nomme des officiers d'artillerie et commandants pour tous ces forts. Recommandez qu'aussitôt que les pièces de siège seront arrivées on commence à en placer aux suillants.

NAPOLÉON.

D'apres l'original comm, par  $M^{\mathsf{en}}$  la maréchale prince-se d'Erkmühl

# 21993. - AU VICE-AMIRAL DUC DECRÉS,

Paris, 3e maj 1815.

Mousieur le Due Deerès, j'ai porté dans la distribution de juin 300,000 france, pour les celonies, dont 50,000 pour l'île d'Elbe. Faites-y passer le plus tôt possible une gabare chargée de farine, en quantité suffisante pour nourrir 1,000 habitunis pendant deux mois. Donnez ordre au gouverneur de mettre ces farines en vente à un prix tel que vous y perdiez le moins possible, en venant toutefois au secours des habitants. Le produit de cette vente servira d'autant pour les dépenses de la colonie.

Napoléon.

D'apers l'oraginal rosses per Nº la duchesse Berein

121111

## 21994. -- AU GÉNÉRAL COMTE DROUOT,

AIDE-WAJOR DE LA GARDE IMPÉRIALE, À PARIS,

Paris, 30 mai 1815.

Monsieur le Comte Druout, il fant préparer le départ de la Garde pour le 5 juin, pour tout délai. Faites-moi connaître quelle sera la forre des quatre régiments de la division de chasseurs et de la division de greuadiers, ce qui fera huit bataillons par division; qui commandera; quelle artillerie y sera attachée; qui restera à Paris pour commander les dépits. de désire que deux régiments de jeune Garde puissent partir également le 5 juin pour rejoindre les deux régiments qui sont déjà à Compiègne. Vous preudrez dans les tirailleurs et voltigeurs tout ce qui est disponible pour mettre ces régiments au complet.

Je compte ainsi avoir sous les armes au moins 8,000 hommes de vieille Garde et 4,000 de jeune Garde; total, 12,000 hommes d'infanterie.

Les lanciers rouges formeront deux régiments: chaque régiment, de quatre escadrons; aussitôt qu'il sera possible, on en formera trois régiments, ce qui fera douze escadrons.

Les chasseurs auront la même organisation; les dragons formeront deux régiments; les grenadiers à cheval formeront également deux régiments. On composera ainsi deux divisions de cavalerie, une de cavalerie légère et l'autre de grosse cavalerie.

Toutes les administrations et les équipages du train doivent partir le même jour 5. Faites-moi connaître la situation des ambulances, des boulangers, et la destination définitive de l'artillerie.

Il y aura probablement une bataille bientôt. Je n'ai pas besoin de vous faire sentir de quelle importance extrême il sera pour nous d'avoir

nos batteries de 12. Concertez-vous avec Évain, et voyez à prendre tontes les mesures pour que les quatre batteries de vieille Garde qui restent à partir puissent partir, an plus tard, le 5 juin. Voyez s'il sera possible d'avoir une batterie à cheval de jenne Garde.

VAPOLÉON.

D'aurès l'oratiquel. Dépôt de la partre

#### 21995. - NOTE POUR LA DÉFENSE DE PARIS.

Paris, 30 mar 1813.

de caleule, pour les ouvrages qui défendent Paris, un homme par toise, un autre homme de réserve pour les points les plus menacés et les plus à la convenance de l'eunemi, et un homme de réserve dans la ville. Ge qui fernit, l'enceinte étant de 13,000 toises, 36,000 hommes, dont 13,000 de service dans les ouvrages, 12,000 en réserve pour seconir les ouvrages, et 13,000 dans la ville.

Je pense que, sur la rive qui ne serait pas menacée, un demi-homme on un tiers d'homme serait sullisant : on peut supposer que quelques hommes de cavalerie s'étendent sur les deux rives, muis il est impossible que 150,000 hommes viennent se placer parlout.

L'enceinte, s'il n'y avait aueun obstacle, serait de 45,000 toises; mais Havo calculera de combien elle serait ici: il faut dépasser la Marra. Saint-Denis, Charenton. Vincennes, ce qui pourrait faire peut-être une circonférence de 40,000 toises. Il fandra donc supposer qu'avec une urmée de 150,000 hommes l'ennemi se divisera en trois ou quatre corps pour blopner Paris.

J'ai toijours vi le génie, dans le tracé des ouvrages de campagne, faireses plates-formes de manière que l'ingénieur désigne par là les emplacements pour le canon. Cest une fausse mesure d'envisager ainsi l'arnement i flatt que l'on puisse mettre du canon autant que l'ouvrage peut ne cunteirir, d'après le principe que l'on se la tà coups de canon comme on se last à coups de poing. Je voudrais donc que les ouvrages de campagne eussent une la batteire continue, de manière à pouvoir mettre sur une face douze à quinze pières de canon.

D'après le capre. Dépit de la guerre.

#### 21996. - NOTE POUR LE DUC DE VICENCE.

Il est possible qué la Chambre fasse une motion pour le Roi de Rome tendant à faire ressortir l'horreur que doit inspirer la conduite de l'Autriche, Cela serait d'un bon effet,

Meneval doit faire un rapport daté du lendemain de son arrivée. Il tracera, depuis Orléans jusqu'à l'époque de sou départ de Vienue, la conduite tenue par l'Autriche et les autres puissances à l'égard de l'Impératrice : la violation du traité de Fontainebleau, puisqu'on l'a arrachée. ainsi que son fils, à l'Empereur; il fera ressortir l'indignation que montra à cet égard, à Vienne, sa grand'mère, la reine de Sicile. Il doit appuyer particulièrement sur la séparation du Prince Impérial de sa mère, sur celle avec Mer de Montesquion, sur ses larmes en la quittant, sur les craintes de Mee de Montesquiou relatives à la sûreté, à l'existence du jenne prince. Il traitera ce dernier point avec la mesure convenable.

Il parlera de la douleur qu'a éprouvée l'Impératrice lorsqu'on l'arracha à l'Empereur. Elle a été trente jours sans dormir lors de l'embarquement de Sa Majesté. Il appuiera sur ce que l'Impératrice est réellement prisonnière, puisqu'on ne lui a pas permis d'écrire à l'Empereur, et qu'on lui a même fait donner sa parole d'honneur de ne jamais lui écrire un mot

Meneval encadrera dans ce rapport tous les détails qu'il a donnés à l'Empereur, et qui sont de nature à y trouver place et peuvent donner à ce rapport de la couleur.

D'après la cour. Archives des affaires étrangères

#### 21997. - DISCOURS DE L'EMPEREI B AUX DÉPUTÉS DES COLLÉGES ÉLECTORAUX.

Champ-de-Mars, s" join 1815.

Messieurs les Électeurs des Colléges de département et d'arrondisse-

<sup>1</sup> Sons date de jour.

ment, Messieurs les députés des armées de terre et de mer au Champ de Mai.

Empereur, consul, soldat, je tiens font du pemple. Dans la prospérité, dans l'adversité, sur le champ de bataille, au conseil, sur le trône, dans l'evil, la France a été l'objet unique et constant de mes pensées et de mes actions.

Comme ce roi d'Athènes, je me suis sacrifié pour mon peuple, dans l'espoir de voir se réaliser la promesse donnée de conserver à la France son intégrité naturelle, ses honneurs et ses droits.

L'indignation de voir ces droits sacrés, acquis par xingt-cinq anuées de victoires, méconnus et perdus à jamais, le cri de l'honneur français flétri, les vous de la nation m'ont ramené sur ce trône, qui m'est cher parce qu'il est le palladium de l'indépendance, de l'honneur et des droits du neunle.

Français, en traversant, au milieu de l'allégresse publique, les diverses provinces de l'Empire, pour arriver dans une capitale, j'ai dit compter sur une longue paix : les nations sont liées par les traités conclus par leurs gouvernements, quels qu'ils soient.

Ma peusée se portait alors font entière sur les moyens de fonder notre liberté par une constitution conforme à la volonté et à l'intérêt du peuple. J'ai convoqué le Champ de Mai.

de ne larlai pas à apprendre que les princes qui ont méconan tous bes principes, froisés l'opinion et les plus chers intérêts de tant de penples, veulent nous faire la guerre, ils méditent d'acroître le royaume des Pas-Bus et de lui donner pour harrière toutes nos places frontières du Nord, et de cancilier les différends qui les divisent encore en se partageant la Lorraine et l'Msace.

Il a fallu se préparer à la guerre.

Cependant, devant courir personnellement les hasards des combats. ma première sollicitude a dû être de constituer sans retard la nation.

Le peuple a accepté l'Acte que je lui ai présenté.

Français, lorsque nons aurons reponssé ces injustes agressions, et que l'Europe sera convaineue de ce qu'on doit aux droits et à l'indépendance de vingt-huit millions de Français, une loi solennelle, faite dans les formes voulues par l'Acte constitutionnel, réunira les différentes dispositions de nos constitutions, aujourd'hui éparses.

Français, vous allez retourner dans vos départements. Dites aux citorens que les cirronstances sant grandes; qu'avec de l'union, de l'énergie et de la persévérance, nous sortirons victorieux de cette lutte d'un graud peuple coutre ses oppresseurs; que les générations à veuir sertirectus ésérement notre conduite; qu'un entain a tout perdu quand elle a perdu l'indépendance. Dites-leur que les rois étrangers que j'atévés sur le trône, ou qui me doivent la conservation de leur couronne, qui tous, au temps de una prospérité, ont briggé mon alliance et la procétion du peuple français, dirigent aujourd'hui tous leurs coups contre na personne. Si je ne voais que c'est à la patrie qu'ils eu veulent, je mettrais à leur merci cette existence contre laquelle ils se montrent si cabarurés. Mais dide ansai aux citogens que, lant que les Français me conserveront les sentiments d'amour dont ils me doument tant de preuves, cette rage de nos meunis sers it apanissante.

Français, ma volouté est celle du peuple, mes droits sont les siens; mon honneur, ma gloire, mon bonheur, ne peuvent être autres que l'honneur, la gloire et le bonheur de la France!

Mors l'archorèque de Bourges, premier aumônier, faisant les fenctions de grand aumônier, s'est approché du trône, a présenté à genoux les saints Évangiles à l'Empereur, qui a prèté serment en ces termes :

- Je jure d'observer et de faire observer les constitutions de l'Empire. -

Le prince archichancelier, s'avançant au pied du trône, a prononeé, le premier, le serment d'obéissance aux constitutions et de fidélité à l'Empereur.

L'assemblée a répété d'une voix unanisme : Noss le jurnas!.....

L'Empereur, ayant quitté le manteau impérial, s'est levé de son trône, s'est avancé sur les premières marches : les tambours ont battu un ban, et Sa Majesté a parlé eu

-Soldats de la Garde nationale de l'Empire, soldats des troupes de terre et de mer, je vous confie l'aigle impériale aux conleurs nationales; vous jurez de la défendre au prix de votre sang contre les eunemis de la patrie et de ce trône! Vous jurez qu'elle sera toujonrs votre signe de ralliement! Vous le jurez!-

Les cris universellement prolongés : Nous le jurous! ont retenti dans l'enceinte..... Les troupes oni marché par bataillons et par escadrons et ont environné le trône. L'Empereur a dit.

-Soldats de la Garde nationale de Paris, soldats de la Garde impirrale, je vous confie Taigle impirale aux couleurs nationales. Vous de périr, s'il le faut, pour la défendre contre les ennemis de la patrie et du trône? (Nous le jurous?) Yous jurez de ne jamais reconnaître d'autrsigne de ralliement! (Nous le jurous?)

z Vous, soldats de la Garde nationale de Paris, vous jurez de ne jamais sonffrir que l'étranger sonille de nonveau la capitale de la grande nation. C'est à votre bravoure que je la confierai! (Nous le jurons!)

-Et vous, soldats de la Garde impériale, vous jurez de vous surpasser vous-mêmes dans la campague qui va s'ouvrir, et de mourir tous plutôt que de souffrir que les étrangers viennent dieter la loi à la patrie!-(Nous le jurons!)

Estrait du Mosseur du a juin 1815.

21998. -- AL PRINCE JOSEPH.

Paris, s juan 1815.

Mon Frère, ayant résolu de rénnir la chambre des Pairs samedi prochain à trois heures, dans le lieu que nous avons désigné pour ses séances, notre intention est que vous vous y trouviez, en qualité de prince francais, et que vous y preniez séance, pour contribuer de votre influence à tout ce qui peut être utile au bien de l'État et à la consolidation de notre autorité impériale.

NAPOLEON.

D'apres l'original camm. par le cabinet de S. M. l'Empereur

## 21999. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKWÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Pares, 3 inju (8) à

Mon Consin, donnez ontre que tous les régiments de cuirassiers envoient tout ce qu'ils ont de disponible à l'armée, quand même ils n'auraient pas de cuirasses. Les cuirasses ne sont pas indispensables pour faire la guerre, et, quand ils seront à l'armée, ils recevront decuirasses de Paraie.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par Mª la marcehale princesse d'Eckambl

#### 22000. — Al MARÉCHAL DAVOITT, PRINCE D'ECKMÉTIL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 3 jum 1815.

Mon Cousin, Jounez ordre au duc d'Albufera d'envoyer 3,000 gardès nationaux du Dauphiné à Marseille, Écrivez-lni de ponsser les fédérés du Dauphiné et de Lyon à se fédérer avec Murseille, et au marcéhal Brune de pousser les patriotes de Marseille à se fédérer avec Toulon, Grenoble. Loon, Tarasco, Arles et le Van

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M<sup>es</sup> la maréchale princesse d'Eckmidd

## 22001. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 3 juin 1815.

Mon Gousin, je vois par l'état de la marine qu'il y a déjà d'arrivé cent cinquante pièce de canon à flomen, et que soiannte et dix pièces sont parties le 23 de Rouen pour Paris; parmi celles-là, il y en a treute de 8. Geci me porterait à penser qu'il ne faudrait avoir aucun caisson de 8 et employer les pièces de 8, quoique sur affilis de campagne, comme pièces de siège, et avoir les houlets et les gargousses en magrain, comme cla se fenit pour des pièces de siège; il faudrait employer le même les pièces de 4; de manière qu'on n'aurait, de pièces ronlantes dans Paris, que du 6, du 12 et des obusiers. Les autres calibres employés dans me position fixe auraient leurs munitions dans les magasins, et, dès lors, il ne pontrait y avoir de confusion.

Je désire que des mesures soient prises pour que, le jour même de l'arrivée de ces soivante et dix pières, elles soient portées aux batteries qui seront établies. On les placera d'abord sur affaits marins et sucressivement sur affaits de place et de côte, aussitôt qu'on en aura.

Je désire que vous me remettiez, avant le 6, l'état de l'armement de Paris sur les deux rives, en distinguant l'artillerie de fer, l'artillerie de campagne, avec l'emplacement et un état de la réserve.

Il faudrait aussi commencer bientôt le tracé des ouvrages sur la rive gauche.

Napoléon.

D'après l'original comm. par M<sup>ee</sup> la mayorhale prince-se d'Erkmuhl.

## 22002. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKNÜHL,

MINISTRE DE LA GEERRE, À PARIS.

Paris, 3 pon 1815.

Mon Cousin, le prince Jérôme sera employé à l'armée comme lieutenant général. Donnez-lui ordre de partir de Paris pour aller preudre le commandement de la 6° division, sous les ordres du général Reille. Il doit s'y rendre de suite.

Donnez ordre au baron Girard de prendre le commandement de la 7º division. Il est nécessaire qu'il y soit rendu le 7. Il remplacera le général Lamarque, qui a reçu une autre destination.

Donnez ordre au général Duhesme d'aller prendre le commandement de la 11° division, en place du général Lemoine, que vous emploierez dans le commandement d'une division militaire ou d'une place.

Donnez ordre au général Guilleminot de se rendre au quartier général, où il sera employé auprès du major général. Donnez ordre au général Revest de se rendre an 3° corps, pour y remplir les fonctions de chef d'état-major.

Donnez ordre aux généraux Mouton-Duvernet et Berthezène de se rendre au quartier général de l'armée du Nord, Envoyez-y également les généraux Gruyer, qui commande dans la Haute-Saône; Baille de Saint-Pol, qui commande dans la Lozère; Veiland, Jeannet, Raymond et Deschamps. Envoyez de même, au quartier général de l'armée de la Moselle et à celui de l'armée du Rhin, deux maréchaux de camp de plus que n'en comporte l'organisation; qu'ils s'y rendent le plus tôt possible.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par Mª In maréchale princesse d'Eckmühl

#### 22003. - AI MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL. MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 3 jain 1815.

Mon Cousin, vous trouverez ci-jointe la copie des ordres que je donne pour la cavalerie de l'armée. Le maréchal Grouchy la commandera en chef. Donnez-lui un chef d'état-major et un général d'artillerie. Tous les généraux à la suite seront à sa disposition. Donnez ordre au maréchal Grouchy d'être le 5 à Laon, d'y passer la revue de ses régiments, de pourvoir à leur organisation et de faire distribuer des cartouches, afin que, le 10, on puisse entrer en campagne.

NAPOLÉON.

D'apres l'original comm. por Nº la marichale princesse d'Eckmidi

#### 2200A - AL MARÉCHAL SOULT, DUC DE DALMATIE. MAJOR GÉNÉRAL, À PARIS.

Paris, 3 juin 1815

Mon Cousin, la cavalerie de l'armée sera commandée conformément à l'état ci-joint. Expédiez en conséquence tous les ordres. Indépendamment de ce, vous mettrez à la suite des différents corps d'armée les généraux Curely, Girardin, Gautherin, Lion et d'Aigremont; ils seront sous les ordres des généraux commandant les corps de cavalerie; et le maréchal Grouchy, commandant en chef de la cavalerie, les emploiera selon les circonstances.

XXVIII.

Les généraux Bron, Bessières, d'Haugéranville, Monthrun, Delapointe, Wolff, Letellier, seront à la disposition du ministre de la guerre pour commander des dépôts et faire des inspections, ainsi que les généraux Fresis, Pully, Laboussave et Lagrange.

Il est nécessaire qu'il soit attaché un commissaire des guerres et un officier supérieur d'artillerie à chacun des corps de cavalerie, et qu'indépendamment de ce il y ait un général d'artillerie attaché au maréchal Grouchy pour commander l'artillerie de la cavalerie.

Donnes ordre au maréchal Grouchy de partir au plus tard le 5, pour er rendre à Laon, y orgauiser et passer la revue de tous ses régiments. les mettre en état d'entrer en campagne, écrire aux dépôts pour qu'ils se hâtent d'accroître les escadrons de guerre, s'assurer que tous les hommes sont armés et leur faire distribuer des cartouches.

Napoléon.

D'apres l'original comm per Mes la maréchale princesse d'Ecknishl

#### 22005. -- AU MARÉCHAL SOULT, DUC DE DALMATIE, NAIGH GÉNÉRAL, À PARIS.

Paris, 3 juin 1815.

Remettez-moi un projet de mouvement pour le corps du général Gérard ou de la Moselle, en le masquant le plus possible à l'ennemi, pour que ce corps se porte sur Philippeville. Il faudrait qu'il y fût rendu le 13, en marchant le plus vile possible. Vous me férez connaître qui commandera alors à Mete te à Yamer, Vous donnezz sur-le-champ l'ordre d'interrompre les communications, et l'on renforcera tous les postes. Thionville, Longwy, Metz, etc.

Faite-moi connaître la situation de la garde nationale de Nancy, et si cette division est dans le cas de marcher pour couvrir Mette et remplacer la division de la Moselle. L'ennemi nous meuaçant sérieusement du côté de Metz, cette division s'appuierait sur les Vosges, qui appuieraitent la gauche du général Rape.

Ma Garde sera toute rendue à Soissons le 10, et peut-être le 13 à Avesnes; il faut donc que le 6° corps parte le 9 pour se porter sur Avesnes. Remettez-moi un croquis où la marche des colonnes soit tracée, et qui marque les jours où le 1", le 3', le 6' corps et celui de la Moselle se mettront en mouvement, et les positions que, le 13, ces corps, ainsi que la Garde et la réserce de cavaleire, devront occuper, et la force que jauvai alors en infanteire, cavaleire et artilleire.

Remettez-moi un état général de la situation des corps d'armée du Nord, de la Moselle, du Rhin et du Jura, ainsi que l'organisation de toutes les divisions de réserve de la garde nationale, et la composition de toutes les garnisons.

D'après la gemote. Archives de l'Empire.

#### 22006. — AU GÉNÉRAL COMTE DROUOT, AIDE-NAIOR DE LA GARDE IMPÉDIALE, À PARIS.

Paris, 3 min 1815.

Vous ferez partir demain á, el au plus tard, pour tout délai, aprésdemain 5 au matin, lest quatre batteries de la visillé Garde, les batteries de la jeune Garde, tout ce qui reste des équipages militaires, les administrations de la Garde, la compagnie des supeurs, la compagnie des marins, les quatre compagnied douvriers de la marine, la compagnie des boulangers et les autres ouvriers de la Garde, lesquels se rendront à 8 Soissons par Dammartín.

Vous donnerez ordre à tout ce qu'il y a de la Garde à Compiègne, jeune Garde, artillerie, cavalerie, de se rendre également à Soissons.

Vous ferez partir aussi, lundi 5, pour se rendre à Soissons: le 1" régiment de lauciers, fort de quatre escadrons et faisant au moins 400 chevaux, le 1" et le 3" régiment de chasseurs, chaeun fort de 400 chevaux, re qui fera le fond de la 1" division; le 1" régiment de dragons et le 1" régiment de grenadiers à cheval, chaeun de quatre seadrous; total de cette première colonne, ciun régiments ou 2,000 chevaux.

Vous ferez partir aussi 60 gendarmes, de manière à compléter, avec les 40 qui sont à l'armée, le nombre de 100.

Vous ferez partir, mardi 6, le 9° régiment de lanciers rouges, le

37.

3° de chasseurs, le 2° de dragons et le 2° de grenadiers, ce qui fera 1,600 chevaux qui se rendront également à Soissons. Ces colonnes iront à Soissons en trois jours, de manière à y être le 8 ou le q.

Vous donnerez ordre également que les trois régiments de lanciers et les 1" et a" de chasseurs, chaeun fort de 400 hommes, partent le plus tôt possible; et vous vous assurerez que des mesures sont prises pour que cela ne puisse pas tarder.

Tous ces détachements de la Garde prendront la route de Dammartin.

Vous ferez partir, également lundi, les 3' et 4' de chasseurs à pioti, nardi, les 3' et 4' de gromadires à piet, uncrecell, les deux 4" régiments de grenadiers et chasseurs avec les deux 3" régiments de voltigeurs et tiralleurs, et vous prendrez mes ordres mercredi pour le départ, jeudi, des deux 1" régiments de grenadiers et de chasseurs, de sorte que, le 10, toute la Garde, artilleire, infanterie, cavalerie, équipages militaires, edine et administrations, se trouve réquie à Soisant.

Vous donnerez des ordres pour que, le 10, toute la Garde ait quatre jours de pain biscuité, et que ses caissons ordinaires et arviliaires soient chargés de pain; enfin qu'à cette époque elle présente un corps formé de trois divisions d'infanterie, de deux divisions de cavalerie et d'une réserve d'artillerie. Toutes les ambulances, tonte l'artillerie et les différents détachemels seront à leurs toutes.

Vous demanderez à l'artillerie une compaguie de pontonniers pour l'attacher aux marins et aux sapeurs de la Garde. Ayez un bon officier de pontonniers.

D'après la minute. Archives de l'Empire

22007. — AU VICE-AMIRAL DUC DECRÈS,

MINISTRE DE LA MARINE, À PARIS.

Peris, 1 juin 1815.

Il est nécessaire que vous fassiez un rapport sur toutes les insultes que les Anglais ont faites du côté de la mer depuis mon débarquement. Il faut que vous fassiez un très-grand détail de toute l'affaire de la Melpomène 1.

D'agrée la minute. Archives de l'Empire.

#### 22008. - AU COMTE CARNOT,

MINISTRE DE L'INTÉRIETA, À PARIS.

Paris, 3 juin 1815.

Monsieur le Comte Carnot, je vous envoie un rapport que le duc de Padoue m'adresse directement. Vous devez lui mander que je ne puis comprendre comment les dépenses de la Corse doivent monter à 400,000 francs par mois, aujourd'hui qu'il n'y a plus de troupes de ligne en Corse et que les dépenses de la guerre se réduisent à la gendarmerie et aux bataillons du pays qu'il lèvera, mais qui ne sont pas encore levés; qu'il fant faire un budget et avoir pour règle de diminuer la dépense en renvoyant sur le continent tous les officiers d'état-major et autres qui seraient inntiles; qu'il doit aussi réduire la gendarmerie à ce qu'elle s toujours été, en renvoyant en France la plus grande partie de ce qui s'y trouve de natifs du continent; que je erois qu'on en a envoyé beaucoup de France dont on se méliait alors; que je désirerais qu'il en formât des compagnies de 100 hommes qu'on dirigerait sur Marseille, où ces mêmes hommes seront utiles; qu'il peut ainsi diminuer de beaucoup ses dépenses; qu'il doit bien penser que, dans la situation actuelle des affaires de l'Empire, le service de la Corse devra se suffire à lui-même; qu'il doit régler les dépenses sur ce principe.

NAPOLÉON.

D'après l'original. Archives de l'Esspire.

#### 22009. -- AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GCERBE, À PARIS.

Peris, 5 join 1815.

Mon Cousin, je pense qu'il faut envoyer le général Dulauloy à Lyon.

La frégate la Melpossèse, envoyée en Italie pour y prendre Modame Mère, avail été attaquée, le aq avril 1815, par les Anglais, sans qu'il y eût eu déclaration de guerre. La mission confiée à cette frégate fut remplie par la Dryade. (Voir le Moniteur du 17 juin 1815.)

comme gouverneur et pour avoir la haute main et présider à tous les préparatifs de défense.

Donnez-lui les instructions suivantes :

- 1° Activer les travaux des fortifications et leur armement, de manière à avoir cent pièces de canon en batterie et une cinquantaine de pièces en réserve:
- a° Armer et organiser la garde nationale, de manière à avoir 10,000 hommes avec les fauhourgs; la composer d'hommes stre; y nommer des lieutenants généraux, des maréchaux de camp, et assez d'officiers ayant fait la guerre et canables de bien commander:
  - 3° Avoir un dépôt de munitions suffisant pour un long siège;
- 4° Diriger les fortifications de manière à fortifier d'abord la tête de pont des Brotleaux, les barrières et pont-levis de la Guillotière, le pont de Perrache, les hauteurs entre Saöne et Rhône et les hauteurs de la rive droite de la Saône; prolonger ensuite la défense en couvrant la Guillotière par des ouvrages avancés, de manière que, si on était forcé d'abandonne le faubourg, on flat couvert par le Rhône.

NAPOLÉON.

 ${\sf N}'{\sf apres}$ lorigias I coman por  ${\sf N}^{\sf ne}$ lo maréckale princesse d'Erlandbl

## 22010. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKNÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 5 juin 1815.

Mon Cousin, indépendamment de 3,200 canonniers qui se trouvent à Paris, conformément à votre lettre du 4 juin, il faudrait tirer 3 ou 400 hommes des différents lycées de Paris, en choisissant les jeunes gens d'un âge supérieur à dix-sept ans.

Je ne pense pas qu'il faille faire des compagnies de canonniers de fédérés, ni de gardes nationales.

Il faudrait écrire au ministre de l'intérieur pour voir si l'on ne pourrait pas faire six coupagnies de canonniers de 100 hommes chacune, composées de jeunes gens de l'École de médecine; ce qui ferait foo hommes de l'École de médecine, 400 hommes des lycées, total 1,000 hommes et porterait l'artillerie à 4,200 hommes, ce qui est suffisant. Les écoles pourraient donner aussi quelques canonniers à Lyon.

Le calcul que vous faites de 5 hommes par batterie est trop fort. On fera à Paris comme dans toutes les places, où on détache une partie de l'infanterie pour aider aux pièces.

Napoléov.

D'après l'original comm. per M<sup>er</sup> la maréchale priposse d'Eclamibl.

## 22011. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 5 juin 1815

Mon Cousin, ĵai pris un décret pour fixer les aides de camp du prince Jérôme. Vous verrez que mon intention est qu'in les gardes avec lui aucun des officiers westphaliens qui font aecompagné. Il n'aura qu'un Allemand, qui fera auprès de lui les fonctions d'écuyer. Aussitôt que vous aurez les élats de service de ces officiers, vous pourrez les employer dans leurs grades.

Napoléon.

D'après l'original comm. per N° la maréchale princesse d'Erkmühl

#### 22012.— AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 6 jain 1815.

Mon Cousin, il est arrivé ou il arrivera 300 officiers du royaume d'Italie. Il faut avant tout leur donner du pain et les traiter comme étant en activité. Vous pourrez en mettre à la disposition du maréchal Brune, dans le Nidi, et du général Dulauloy, à Lyon; vous pourrez aussi en faire venir à Paris. Ce sont tous hommes sûrs et condamnés à mort par l'Autriche.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M<sup>\*\*</sup> la morédiale princesse d'Erkmühl.

## 22013. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜBL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 6 juin (StS.

Mon Cousin, donnez des ordres sur-le-champ, par le télégraphe el par estafelte, au bataillon des Volontaires lyonnais qui était destiné pour la jeune Garde, et qui demande à grands cris qu'on lui tienne cetle promesse, de se rendre sur-le-champ à Paris; il brûlent toutes chapes. Autorisze le commandait à admettre les jeunes gens qui vodront y entrer. Ce bataillon a 350 hommes qui ont été dans le Purde-Dôme; ils doivent rejoindre sur-le-champ leur bataillon et le suivre à Paris.

NAPOLEON

D'après l'original comm. par Nº la morèchale princesse d'Eckmobi

#### 22014. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GEERRE, À PARIS.

Peris, 6 juin 1815.

Mon Cousin, donnez des ordres et prenez des mesures pour qu'au 13 juin il y ait à Paris, en position aux différents ouvrages et aux différenles barrières, au moins deux cents pièces de canon. Faites-moi connaître quand le premier convoi des pièces de la marine arrivera.

Napres l'original comm. par Nº Is marichele pracesse d'Eckmith!

NAPOLÉON.

## 22015. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARES.

Paris, 6 juin 1815.

Mon Cousin, j'apprends qu'il y a à Lyon 5,000 fusils à réparer : faites-les remettre à la garde nationale de Lyon. Ordonnez qu'on établisse auprès de cette garde un atelier de réparation; on prendra les frais sur le produit de la vente de ces fusils.

Il n'y avait le 1" juin à Lyon que cinquante bouches à feu sur affûts :

ordonnez qu'on mette en construction dans cette ville des affûts de côte et de place.

Il n'y avait que 10,000 kilogrammes de poudre et 300,000 cartouches : faites augmenter cet approvisionnement.

J'ai déjà autorisé qu'on travaillat à fortifier le faubourg de la Guillotière; bien entendu que la chute de ce faubourg n'influera en rien sur la défense de la place. Faites faire à Lyon de nouveaux fonds pour les travaux des fortifications, afin qu'on ne manque pas d'argent.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm par Mª la macéchale princesso d'Eckmohl.

#### 22016. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ÉCKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 6 juin 1815.

Mon Cousin, il est important que le général Gazan parte demain pour on commandement de la Somme; qu'il visite toutes ses places, recounaisse tous les ponts, et mette tout en bon état de défense, afin qu'Albeville, Amiens, Péronne, Ham et Saint-Quentin se trouvent à l'abri, et que tons les passages soient gardés et à l'abri de la evalerie légère.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. por M'" la moréchale princesse d'Eckmobil

332111.

# 22017. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Peris, 6 juin 1815.

Mon Cousin, donnez ordre au duc d'Albufera qu'au 1 o juin il nit commencé la formation de son camp entre Genève et Lyon, pour couvrir cette grande ville du côté de la Suisse; ce qui a pour but aussi de menacer la Suisse. Ce camp appuiera la droite du corps du Jura. Il sera composé des bataillons d'élite de la 1 g' division. Le maréchal du d'Albufera na pas encore fait connaître la position qu'il a choisie.

Il faut qu'on fasse sortir les bataillons de Lyon et qu'on les dirige sur la position; qu'au 20 juin la batterie d'artillerie s'y trouve. Faites-moi

...

connaître le lieutenant général qui doit commander cette division; qu'il y soit rendu le 10 avec les maréchaux de camp; qu'il ait une avantgarde tout à fait sur la frontière de la Suisse, et que la présence de ce camp fasse déjà diversion pour la défense de toute la frontière du Jura.

Il est également nécessaire que, du 10 au 15, le duc d'Albufera ait ses troupes réunies en avant de Chambéry, fasse retrancher la position de Montmélian, que je crois la plus avantageus, et qu'il fasse connitre la position des deux divisions de gardes nationales du Dauphiné et de ses deux divisions de ligne. En occupant une position couverte de retranchements et bien appuyée sur ses flancs, dans laquelle il pourrait appeter la division de Lyon, dans le cas où il n'y aurait rien à craindre de la Suisse, il doit pouvoir braver l'effort des Autrichiens, dont l'infanterie est si médiocre. Une colonne de gardes nationaux et de troupes des garnisons pourrait de Briançon, par les montagnes, inquiéter toutes les vallées insurvia mont Cenis.

NAPOLÉON.

D'oprès l'original comm. par M\*\* le maréchele princesse d'Eckmohl

22018. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 6 juin 1815.

Mon Cousin, donuez ordre qu'ou 1 o juin les travaux sur la rive droite de la Saûne et sur les hauteurs de Lyon soient tracés, et que le 35 juin il y ait déjà des pièces en batterie sur les hauteurs. Ordonnez que toute l'artillerie de Lyon soit en batterie, du 15 au 20 juin, et que les batteries soient approvisionnées.

NAPOLEON.

D'après l'original comm. par  $M^{\rm no}$  la maréchale princesse d'Eckurühl

22019. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Peris, 6 juin 1815.

Mon Cousin, prenez des mesures pour qu'au 15 juin il y ait des

CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - 1815.

299

canons à tous les ponts de la Saône, et qu'on ait retranché et mis en état et à l'abri de la cavalerie ennemie les ponts de la Saône.

NAPOLÉON.

D'oprès l'original comm. par M<sup>ess</sup> la marichale princesse d'Eckmithi.

22020. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GERREE, À PARIS.

Paris, 6 juan 1815.

Mon Cousin, donnez les ordres les plus précis pour qu'au 10 juin il y ait à Château-Thierry, à Langres, à Vitry, à Laon, à Soissons, sur les remparts, au moins la moitié de l'artillerie qui est destinée à l'armement de ces places, et que les halteries soient approvisionnées. Assurez-tous que des mesures soient prises pour que, au plus tard le 20 juin. toute l'artillerie destinée à ces places soit en batterie.

On n'a pas encore commencé la défense de Meaux, de Nogent-sur-Seine, d'Arcis-sur-Aube, de Montereau et de Sens. Faites-moi connaître où en sont les projets.

Napoléon.

D'après l'original comm. per N<sup>an</sup> le maréchale princesse d'Erki

22021. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,
MINISTRE DE LA GUIRRE, À PARIS.

Parss, 6 jum 1815.

Mon Cousin, j'approuve que le marchal de camp Henr, ancien coloned du s<sup>4</sup> de ligne, se rende en toute diligence à Lille, pour commander la garde nationale de cette place. Mais je voudrais pour licettenant général un homme actif, entreprenant et connu pour la sûreté de seprincipes, cette ville étant le but de toutes les intrigues de l'enneue si-

NAPOLEUN.

D'après foriginal comm pur M<sup>40</sup> la maréchale princesse d'Eckmohl.

#### 22022. - AU GÉNÉRAL COMTE DROUOT,

AIDE-NAJOR DE LA GARDE IMPÉRIALE, À PARIS.

Paris, 6 juin 1815.

Monsieur le Général Drouot, la Garde a fait partir hier maint inciquante houches à feu, c'est-à-dire sir hatteries. Ces sir hatteries avaient 5 oc chevaux de réquisition. Elles arriveront demain y à Soisons. Faites-moi connaître si, dans la journée du 9, les 1 oc chevaux du train qui von relever les chevaux de réquisition seront arrivés. Six les esont pas arrivés à cette époque, il faut que les 4 oc chevaux de réquisition soient donnés à aux équipages militaires de la Garde, et que les chevaux des équipages de la Garde soient donnés à l'artillerie, de sorte que toute mon artillerie soit parfaitement attelée, sauf à relever les chevaux de réquisition par les chevaux du trini quand ils arriveront.

Vous avez sans doute donné des ordres à Compiègne pour que tout en parte pour Soissons. Ainsi toute l'artillerie va se trouver demain 7 à Soissons; mon intention est de l'y laisser jusqu'au 9, pours's réorganiser. Elle partiera le 9 au soir, ou le 10 au matin. Pour se rendre à grandes marches sur l'armée. Faites-moi connaître quelle sern sa situation au 9, et quand elle aura rejoint.

NAPOLEON.

D'après l'original. Dépôt de la guerre.

#### 22023. - DISCOURS DE L'EMPEREUR A LA SÉANCE D'OUVERTURE DES CHAMBRES.

Palais des Représentants, 7 join 1815.

Messieurs de la chambre des Pairs et Messieurs de la chambre des Représentants, depuis trois mois, les circonstances et la confinnee du peuple mont revêtte d'un pouvoir illimité. Aujourd'hui s'accomplit le désir le plus pressant de mon œur : je viens commencer la monarchie constitutionnelle.

Les hommes sont impuissants pour assurer l'avenir; les institutions seules fixent les destinées des nations. La monarchie est nécessaire en France pour garantir la liberté, l'indépendance et les droits du peuple. Nos constitutions sont éparses: une de nos plus importantes occupations sera de les réunir dans un seul cadre et de les coordonner dans une seule pensée. Ce travail recommandera l'époque actuelle aux générations futures.

l'ambitionne de voir la France jouir de toute la liberté possible; je dis possible, parce que l'anarchie ramène toujours au gouvernement absolu. Une coalition formidable de rois en veut à notre indépendance; ses armées arrivent sur nos frontères.

La frégate la Melpomène a été attaquée et prise dans la Méditerranée, après un combat sanglant contre un vaisseau anglais de 7/4. Le sang a coulé pendant la paix!

Nos ennemis comptent sur nos divisions intestines. Ils extitent et fomentent la guerre civile. Des rassemblements ont lieu. On communique avec Gand, comme en 179a avec Coblent. Des mesures législatives sont indispensables: Cest à votre patriotisme, à vos l'umières et à votre attachement à ma personne, que je me confis sans réserve.

La liberté de la presse est inhérente à la Constitution actuelle; on n'y peut rien changer sans altérer tout notre système politique; mais il faut des lois répressives, surtout dans l'état actuel de la nation. Je recommande à vos méditations cet objet important.

Mes ministres vous feront successivement connaître la situation de nos affaires.

Les finances seraient dans un état satisfaisant sans le surcroît de dépenses que les circonstances actuelles ont exigé.

Cependant on pourrait faire face à tout, si les recettes comprises daus le budget étaient toutes réalisables dans l'année; et c'est sur les moyens d'arriver à ce résultat que mon ministre des finances fixera votre attention.

Il est possible que le premier devoir du prince m'appelle bientôt à la tête des enfants de la nation pour combattre pour la patrie. L'armée et moi nous ferons notre devoir.

Vous, Pairs et Représentants, donnez à la nation l'exemple de la confiance, de l'énergie et du patriotisme, et, comme le sénat du grand peuple de l'antiquité, soyez décidés à mourir plutôt que de survivre au déshonneur et à la dégradation de la France. La cause sainte de la patrie triomphera!

Extrait de Monitour de 8 juin 1815

22024. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Perss. 7 pain 1815.

Mon Cousin, Tarmement de Paris ne me paraît pas bien détaillé; la ligne de difense ne doit pas s'appuyer à Clichy, mais à Saint-Denis. La ligne de Saint-Denis a l'avantage d'être appuyée par la ville de Saint-Denis, qui, étant susceptible d'inondation, est un poste de la plus grande force. Ce poste, qui appuie la gauche, se lie aux hauteurs de Paris par un long canal plein d'eau, ayant derrière un rempart et en avant des Béches. Rien ne peut avoir ce degré de force entre Clichy et Montmattre: Clichy ne peut pas être inondé; le canal, qui existe sur Saint-Denis, ne peut pas exister là, et enfin la ligne de Saint-Denis met en seconde lique tout Montmattre, les quatre moulins, etc. Le vous renvoie donc cet état, pour que le général d'artillerie rectifie son armement en consédit, pour que le général d'artillerie rectifie son armement en consédit, pour que le général d'artillerie rectifie son armement en consédit, pour que le général d'artillerie rectifie son armement en consédit par le partie de la consedit de la canal et les arme toutes.

Avant de travailler à la seconde ligne entre Clichy et Montmartre, il faut que la rive gauche soit fortifiée.

Jamais armée ne s'engagera ontre Montmartre et Saint-Denis, quand même le canal et les redoutes qui doivent le couvrir n'existeraient pas. Une deuxième ligne sur Clichy sera cependant nécessaire, mais elle est d'un ordre inférieur, et, avant, il faut travailler à la rive gauche.

Il faut, dans ces changements, placer à chaque barrière de Paris deuxpièces de canon. Ces pièces flanqueront les promenades autour des murailles, battront les principales avenues de Paris, et d'ailleurs seront la à portée pour aller en avant sur les positions qui appuient les ouvrages avancés.

NAPOLÉON.

D'après l'original comm. par M<sup>es</sup> le manichale princesse d'Eckmobi

### 22025. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GLERRE, À PARIS.

Paris, 7 juin 18+5.

Mon Gousin, je suppose que le prince Jérôme et les généraux Girard et Berthezène sont partis pour l'armée du Nord; assurez-rous-en. Je suppose que le général Pajol, le comte de Valmy et le maréchal Grouch sont partis pour commander la cavalerie; s'ils ne le sont pas, il est indispensable qu'ils partent demain, dans la journée.

Donnes ordre au marchal Mortier d'être rendu à Soissons le 9 à midi, où il prendra le commandement général de toute la cavalerie de la Garde. Mon intention est de lui confier plus spécialement le comnandement des trois divisions de la jeune Garde, aussitôt qu'elles seront formées.

Donnez ordre au général Duhesme de se rendre à Soissons; il prendra le commandement de la 1<sup>rt</sup> division de la jeune Garde. Le général Barrois sera sous ses ordres; il aura le commandement de la 2<sup>rt</sup> division lorsqu'elle sera formée; mais, en attendant, il suivra la 1<sup>rt</sup> division.

Ordonnez au général Bonet de partir demain pour Metz; il prendra le commandement des 3° et 4° divisions militaires, et il maneuvera, avec toutes les troupes qu'il pourra réunir et les gardes nationales de Nancy, pour appuyer le général Rapp. Cette mission est délicate et de la plus haute importance. Le suppose que le général Gazan est parti pour se rendre sur la

Somme.

Tenez la main à ce que le général Dulauloy parte demain pour Lyon.

Napoleon.

D'opels l'original comes, par M<sup>ess</sup> la maréchale princesse d'Eckmille

22026. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GERRE, À PARIS.

Paris, 7 juin 1815.

Mon Cousin, donnez ordre que, à dater de demain 8, on travaille aux

quatre points principaux sur la rive gauche de la Seine, car il est indispensable de se mettre un peu en équilibre. Faites-moi connaître quand ces ouvrages seront tracés, parce qu'alors je les parcourrai à cheval.

Réitérez les ordres pour que, tous les jours, on mette des pièces en batterie à Paris, afin qu'il n'y ait pas de secousse et qu'insensiblement tous les ouvreges osient garnis. D'ailleurs, cette vue donnera confiance au neunle.

Il serait à souhaiter qu'avant le 25 il puisse y avoir quarante pièces en batterie sur les ouvrages de la rive gauche, et qu'à cet effet les onvrages soient assez avancés.

NAPOLEON.

D'après l'original comm. par Nº la meréchale princeses d'Estimulé

#### 22027. — AU MARÉCHAL SOULT, DUC DE DALMATIE, MAJOR GÉNÉRAL, À PARIS.

Para, 7 jun 1813.

Donuez les ordres les plus positifs pour que, sur toute la ligne du Nord, du Rhin et de la Moselle, toutes communications soient fermées, et qu'on ne laisse passer aucune voiture ni diligence.

Recommandez qu'on exerce la plus graude surveillance pour qu'aucune lettre ne puisse passer, si cela est possible. Voyez le ministre de la police et des finances pour qu'ils écrivent à leurs agents, pour intercepter absolument toutes communications.

D'enrie la minete. Archives de l'Empere.

22028. — AU MARÉCHAL SOULT, DUC DE DALMATIE,

Paris, 7 juie 1815.

Le pense qu'il serait convenable que vous partissiez demains soir. Vous vous rendere droit à Lille et le plus incognito possible, afin de faire toutes les dispositions pour que les phaces de première ligne soient assurées, et faire sortir ce qui reste encore de troupes de ligne à Calais. Vous pourres faire faire les versements qu'eigent les circonstances, soit ou hommes, soit en armes, et vous verrez à donner une destination aux hataillous qui doivent arriver dici au 13. Il sera convenable que vous preniez bien au buveau de la guerre tous les départs des bataillons pour le Nord. Assurez-vous bien surtout de leur habillement et armement. Cela vous prendra le 10. Voyez sil y a suffisamment de commandants généraux et sil y a un hon commandant de citadelle. Enfin preserivez au général Lapopye tout ce qui est névessaire.

Le 11 vous pourrez vous rendre à Maubeuge et à Avesnes.

Vous viendrez à ma rencontre sur la route de Laon. où il est prohable que je serai le 19. Vous prendrez tous les derniers renseigur-meuts sur lu position de l'ennemi; vous târherez de monter un bureau d'espionange à Lille, et une compagnie d'hommes qui connaissent hieu le chemins de la Belgique. Il y a des gardes-foreitser des Arthennes qui communiquent par les forêts jusque derrière Bruxelles. Procurez-touno officier intelligent qui nous precure des hommes qui puissent nouservir.

D'après la minute. Archives de l'Empur-

## 22029. -- AI MARÉCHAL SOILT, DUC DE DALMATIE,

MAJOR GÉRÉRAL, À PARIS.

Paris, 7 join 1813.

Donnez ordre au comte Lobau de porter, le 9, son quartier général à Marle ou à Vervins, et d'évacuer entièrement Laon et les environs, parce que, le 9 et le 10, toute la Garde arrive à Laon.

D'après la minete. Archises de l'Empir-

WHIII.

#### 22030. — AU GÉNÉRAL COMTE BERTRAND, grind minéchil de palais, à paris.

Paris, 7 juin 1815.

Donnez ordre que toute ma Maison qui se trouve à Compiègne se rende demain à Soissons, où sera mon quartier général.

Concertez-vous avec le grand écuyer et le maître de ma garde-robe. afin que, s'il me manque quelque chose, on le fasse partir. Comme je

- Or Cough

camperai souvent, il est important que j'aie mes lits de fer et mes tentes. Veillez à ce que mes lunettes soient en état.

Il est nécessire que le grand écuyer me fasse connaître quel est fiinyet qui sera de service auprès de moi lorsqu'il sera alsent comme ministre des relations extérieures. Il est nécessaire aussi que les voitures de voyage soient prêtes saus qu'ou le sache, afin que je puisse partir deux heures après en avoir donné l'ordre. Il est probable que je me rendrai en droite ligne à Osissons.

Donnez ordre que tous mes aides de camp, mes officiers d'ordonnance, les aides de camp de mes aides de camp fassent partir leurs chevaux pour Soissons. Il est indispensable qu'ils soient partis demain.

D'agrée la minefe Archiere de l'Empire

22031. — AU GÉNÉRAL COMTE DROUOT,

Paris, 7 jun 1813

Faites partir demain à la pointe du jour, de manière à arriver le 10 de honne heure à Soissons, les deux régiments de la Garde. S'ils peuvent aller en deux jours à Soissons, qu'ils y aillent; ils y seraient le q; sans quoi, qu'ils approchent de manière à aller le 10, s'ils en recoivent l'ordre, entre Soissons et Laon. Toute la Garde doit être arrivée le q au soir à Soissons, hormis les deux régiments qui partent demain. Remettez-moi demain matin un petit état à colonnes qui me fasse connaître le jour du départ de chaque colonne et de son arrivée à Soissons, et proposez-moi de faire partir le 9 au matin tout ce qui serait en séjour à Soissous. pour se rendre à Laon, et le 10 au matin tout ce qui serait arrivé le 9: de manière que le 10 au soir tonte ma Garde serait entre Laon et Avesnes, hormis les deux régiments qui partent demain, qui auront dépassé Soissons. En faisant partir les 1en bataillons de chasseurs et de grenadiers demain, retenez 100 honimes par bataillon (ee qui fera 400 hommes ici, à Paris; cela fera 25 hommes par compagnie), en prenant les plus jeunes et les plus dispos pour former un bataillon provisoire. qui sera chargé de fournir ma Garde.

Vous donnerez ordre que, le 12, les deux 5<sup>rc</sup> de voltigeurs et tirailleurs, avec le général de brigade qui doit les commander, partent pour Laon, où ils arriveront le 15 an soir. Cette brigade appartiendra à la «' division, que le général Barrois commandera.

J'ai vu avec peine que les deux régiments qui étaient partis ce matin n'avaient qu'une paire de souliers; il y en a en magasin; il faut leur en procurer deux dans le sac et une aux pieds.

D'acres la minute. Arche-es de l'Empire

## 22032. — AU GÉNÉRAL BARON DEJEAN,

Paris, 7 juan 1815.

Partez cette nuit pour vous reudre à Anniens, à Douleas, à Aire, à Sain-Omer, à Doulearque. Belsez quelques heures ânne Saque place pour me n faire connaître la situation, et écrivez-moi en détail de Dunkerque. Faites-moi connaître qui commande, combien il y a de pièces en batterie, l'état des approvisionnements et enfin tout ce que vous croirez nécessaire que je sache. Donnes-moi également des renseignements sur Calais et sur Bergues. Revence reusuite par Lille, Douai, Condé, Valenciennes et toutes nos places de première ligne, et venez m'attendre à Avasnes. Avez soin de m'écrire tous les jours.

D'oprès la minute Archives de l'Empire

22033. - ORDRE.

Peris, 7 join 1815.

\*L'officier d'ordonnance ..... se rendra à Saint-Valery-sur-Somme et de là à Abeville, à Amiens et dans toutes les places de la Somme jusqu'à Saint-Quentin. Il marquera tous les endroits où il y a des ponts en pierre ou en bois, les travaux qu'il faudrait y faire, quel parti on pour-rait tiere de postes sur la Somme, tes darque Corliec, etc. et enfin tout ce qu'il serait nécessaire de faire pour défendre la Somme, De Saint-Quenting de la comme. De Saint-Quenting de la comme de la c

Le nom est resté en blanc sur la minute.

tin il se rendra à Guise et de là à Avesnes, où il attendra de nouveaux ordres. Il écrira tous les jours tout re qu'il apprendra de la situation des curps et des places, combien il y a de pièces en batterie, qui est-ce qui y comunade, combien il y a de gardes mationales, combien on en attend, etc.

D'après la minute. Archives de l'Empire.

#### 22034. — Al COMTE CARNOT, MINISTRE DE DINTÉRIER, À PARIS.

Parss, 8 pain 1815.

Vonsieur le Conte Carnot, témoignez mon méconteutement au préfet de Laval. Il n'a rien fait dans ces cirronstances pour se mettre en défense. C'est le peuple qui a été obligé de tout faire. Le préfet a même été sur le point de tout abandonner, si on ne l'avait reteau. Il paraît que le maréchal de camp qui est à Laval est faible et nul.

Napoléox.

D'après l'origiant Arrivres de l'Empire

#### 22035. — NOTE DICTÉE AU DUC DE VICENCE, EN CONSEIL DES MINISTRES.

Peris, 8 juin 1815.

Le ministre des affaires étrangères communiquera aux ministres d'éta son rapport et les pièces jointes. Ce rapport porters pour initulé: Extent du precis-cerbal du conseil des ministres de 8 juin. On indiquera, à la suite de ce rapport, que le conseil a été d'axis qu'il ne devait être rendu public que le jour où l'armée, repoussant la force par la force, se mettrait en mouvement, afin de ne pas donner l'éveil à l'ennemi par une publicité antièrée.

Les ministres d'état proposeront à l'Empereur un projet de message aux deux Chambres, de dix à douze lignes.

Le ministre des affaires étrangères rédigern, indépendamment de son

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voir dans le Mouiteur du 17 juin le rapport dont il s'agit, adressé par le duc de Viernee à l'Empereur; voir aussi la note de la pièce n° 22055.

rapport, un véritable manifeste, où il se hornera à présenter l'enchaînement des fails.

L'Empereur juge convenable que l'article du rapport du ministre des affaires étrangères qui concerne l'Espagne soit réduit à très-pen de mots, dans lesquels on évitera tont ce qui ponrrait agir sur cette nation et la tirer de son apathie.

En terminant son rapport, il est bon que le ministre fasse enteudre, par des phrases de prévoyance, que, quelles que puissent être les chances probables de la guerre, comme dans toute circonstance on ne doit négliger aucen de ses avantages, il paraît convenable de prévenir et de ne pas laisser arriver les Russes qui sont en pleine marche et qui se trouvaient à telle époque dans tels et tels endroits; que, si le désir de consercer la pai- et la nécessité d'attendre l'Assemblée du Champ de Mai et l'ouverture des Chambres ont fait différer jusqu'à présent de marcher à l'ennemi, aujourd'hoi que les moyens de l'Empereur sont réunis, il importe de ne plus différer et d'ouvrir inmédiatement la lutte qui décidera de l'indépendance de la nation , et pour laquelle elle fera tous les særifices nécessières, etc.

D'après l'original Archives des uffaires étrangères

22036. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKNÉHL,

Paris, q pain (N.).

Non Cousin, je crois que les ordres pour le départ des dépôts d'infinierie des places fortes ne sont pas encore donnés, qu'on a dit seulement de les faire partir aussitôt que les hostilités commenceraient. Non intention est que vous les fassiez partir le 1 2, chacun pour se rendre dans le directions qui sont déjà désignées. Il est important de refaire un léta grinéral de tous les dépôts, afin de mettre du système dans cette opération et de retirer les dépôts des endroits qui noffreut pas assez de ressurrect. Le principe doit toujours' être, en les évendant, de les rapprocher de Paris.

NAPOLEON.

D'apres l'original comme par Nº la maréchale princesse d'Erkmith

## 22037. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 9 juin 1815.

Mon Consin, envoyez-moi l'état des partisans qu'on a formés dans les différents départements, parce qu'il faudrait donner l'ortre à lous ceux qui auraient été formés dans les 15°, 14°, "", 16°, 10° et 3° divisions militaires, de se mettre en mouvement pour se rendre sur les frontières du Nord. Il servis surrout important, 5"l y en a dans les Ardennes, que j'en fusse instruit, afin qu'ils se glissassent par les forèts jusqu'au cœur de la Bélgique. Il faudrait également des partisans dans le pays Messin et la Sarre, pour se glisser par les montagese dans l'inférieur du pays.

Il est bien important qu'au 13 juin, pour tout délai, toutes les gardes nationales des places de première ligne du Nord, du Rhin, du Jura, soient parfaitement armées, surtout celles du Nord et de la Meuse.

Il est important aussi que vous me fassiez connaître si, au 13 juin, il se trouvera des convois de poudre, armes, canons, etc. à portée des frontières du Nord, et qui soient exposés à être enlevés par des partis ennemis.

Napoléon.

D'aprés l'original comm. par M" la maréchale princesse d'Eckmild.

#### 22038. — RÉPONSE

A L'ADRESSE DE LA CHAMBRE DES PAIRS '.

Palais des Tuiteries, 11 juin 1815.

Monsieur le Président et Messieurs les députés de la chambre des

· ADRESSE DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

-Sire, votre empresement à sonnettre aux formes et aux règles constitutionnelles le pouvoir absolu que les circonstances et la confiance du peuple vous avaient imposé, les nouvelles garanties données aux droist de la nation, le dévouement qui vous conduit au milieu des pérrils que vu braver l'armée, pénètrent tous les ceurs d'une profonde reconnaissance. Les Pairs de France viennent offrir à Votre Majesté l'hommage de ce sentiment.

«Vous avez manifesté, Séré, des principes qui sont ceux de la nation : ils doivent être les sidres, Oui, tout pouvoir vient du peuple, est institué pour le peuple. La monarchie constitutionnelle est nécessaire au peuple français comme grantité de sa liberté et de son indépendance.

"Sire, tandis que vous serez à la frontière, à la tête des enfants de la patrie, la chambre des l'airs, la lutte dans laquelle nous sommes engagés est sérieuse. L'entrainement de la prospérité n'est pas le danger qui nous menare aujourd'hui. C'est sous les Fourches Caudines que les étrangers veulent nous faire passer!

La justice de notre cause, l'esprit public de la nation et le courage de l'armée sont de puissants moits pour espérer du sucrès; mais, si nons avious des revers, c'est alors surtout que j'aimerais à voir déployer toute l'énergie nle ce grand peuple; c'est alors que je trouverais dans la chambre des Pairs des preuves d'attachement à la patrie et à moi.

C'est dans les temps difficiles que les grandes uations, comme les grands hommes, déploient toute l'énergie de leur caractère et devieunent un objet d'admiration pour la postérité.

Monsieur le Président et Messieurs les députés de la chambre des Pairs, je vous remercie des sentiments que vous m'exprimez au nou de la chambre.

Extenit da Monitor da 10 juin 1×16

#### 22039. — RÉPONSE

A L'ADRESSE DES BEPRÉSENTANTS!

Palais des Tuilerses, 11 juin 1816.

Monsieur le Président et Messieurs les déjutés de la chambre des

Pairs enucuarra avec zéle à toutes les mesures législatives que les circonstances exigeront pour forcer l'étranger à reconnaître l'indépendant nationale et faire triompher dans l'intérieur les principes conservés par le volonté du peuple.

"L'intérêt de la France est inséparable du vôtre. Si la fortune troupait vos efforts, des revers. Sire, n'affaibliraient pas notre persévérance et redoubleraient notre atterbement pour vous.

-Si les succès répondent à la justice de notrecause et aux espérances que nous sommes accoutumés à concevoir de votre génie et de la bravoure de nos armérs, la France n'eu veut d'autrefeuit que la paix. Nos institutions genetissent à Fizurque que lamais le gouvernement francais ne peut être entrainé par les séductions de la victoire, s

Extrait do Monitour do co join 1818.

ME LA CRAMBTE MEN REPRENENTANTA

-Sire, la chambre des Représentants o recueille avec une profonde émotion les paroles émousées du trône elans le s'ance soltemelle ois Votraba-jesté. déposant le pouvoir extraordinaire qu'elleexerçaix, a proclame le commencement de la mosarchie constitutionnelle.

«Les principales boses de cette monarchie protectrice de la liberté, de l'égalité, du bonheur du Représentants, je retrouve avec satisfartion mes propres sentiments dans ceux que vous m'exprimez. Dans ces graves circonstances, ma pensée est absorbée par la guerre imminente, au succès de laquelle sont attachés l'indépendance et l'honneur de la France.

Je partirai cette nuit pour me rendre à la tête de mes armées : les mouvements des différents corps ennemis y rendent ma présence indispensable. Pendant mon absence, je verrais avec plaisir qu'une commission nommée par chaque chambre méditat sur nos constitutions.

La Constitution est notre point de ralliement; elle doit être notre étoile poliere dans ces monents d'arge. Toute d'issussion publique qui tendrait à diminuer, directement ou indirectement, la confiance qu'on doit avoir dans ses dispositions serait un malbeur pour l'étai; nous nous trouverions au milieu des écuelts, sans boussele et sans direction. La crise où nous sommes engagés est forte. N'imitons pas l'ecemple du Bas-Empire, qui, pressé de tous côbé; par les Barbares, se rendit la risée de

perspis. ont del recommes par Vorre Mijeles, qui se perstant d'élemène au-devent de tous les serupales comme au-derant de tous les sex expuelles comme au-derant de tous les persis qui retuire aux constitutions éparces et de les coordonner était un la législature. Fallés à au mission, le chandre des Reprécientant resuphirs la télère qui lui che de la les productions de la legislature. Fallés à au mission, le chandre des Reprécientant resuphirs la télère qui lui celle has dans on môde travail, et de demande que, pour satisfiere à la violonit publique ainsi qu'ant veurs de Voter Majeol, la desfination nationaire de la violent de plant plant qu'ant veurs de Voter Majeol, la desfination represent de reconstitute de la violent de que de la violent de plant de la violent de que de l'activité de plant de la majer de la violent de la violent de que de la violent de plant de la violent de que de la violent d

"Mais est un'eme tempa, Sire, la chambre des Représentation os a montrers pas moins emperasée de proclamer ses sendiments et ses principessur la lutte terrable qui menace d'ensanglanter l'Europe. A la suite d'événement désastreux, la France envahie ne parvat un moment écontée sur l'établissement de sa Constitution que pour se vair prevaque aussiét soumire à une charte rayale vair prevaque aussiét soumire à une charte rayale émanée du pouvnir absolu, à une nréonnance de réformation toujours révocable de sa nature, et qui, n'ayaut pas l'assentiment exprimé du peuple, n'a jamaia pu être considérée comme obligatoire pour la nation.

«Reprenent aujourd'hui l'exercice de ses droits, se ralliant autnur du béros que sa confiance investit de nouveau du pouvernement de l'état, la France s'étonne et s'afflige de voir des souverains en armes lai demander raison d'un changement intérieur qui est le résultat de la volonté nationale, et qui ne porte atteinte ni aux relations existantes avec les autres gouvernements ni à leur sécurité. La France ne peut admettre les distinctions à l'airle desquelles les paissances coalisées cherchent à voiler leur agression. Attaquer le monarque de son choix, c'est attaquer l'indépendance de la nation. Elle est armée tout entière pour défendre cette indépendance et pour repousser sans exception toute famille et tout prince qu'on oseruit vouloir lui imposer. Aucun projet ambitieux n'entre dans la pensée du pemple français; la volonté même du prince victorieux la postérité, en s'occupant de discussions abstraites au moment où le bélier brisait les portes de la ville.

Indépendamment des mesures législatives qu'exigent les circonstances de l'intérieur, vous jugerez peut-être utile de vous occuper des lois orgauiques destinées à faire marcher la Constitution; elles peuvent être l'objet de vos travaux publics sans aucun inconvénient.

Monsieur le Président et Messieurs les députés de la chambre des Inprésentants, les sentiments exprimés daux votre adresse me démonstrent assez l'attachement de la chambre à ma personne et tout le patrioitisme dont elle est animée. Dans toutes les affaires, ma murche sera toujours droite et ferme. Aidez-moi à sauver la patrie. Premier représentant din peuple, j'ai contracté l'obligation, que je renouvelle, d'employer, daux des temps plus tranquilles, toutes les préregatives de la Couronne et le peu d'expérience que j'ai acquise, à vous seconder dans l'amélioration de nos institutions.

Extrait de Monitoir de 12 juin 1815.

serait impuissante pour entraîner la nation hors des limites de sa propre défense. Mais aussi, pour garantir son territoire, pour maintenir sa liberté, son honneur, sa dignité, elle est prête à tous les sacrifices. Que n'est-il permis. Sire. d'espèrer encore que cet appareil de guerre, formé peut-être par les irritations de l'orgueil et par des illusions que chaque jour doit affaiblir, s'éloigners devant le besoin d'une paix nécessaire à tous les peuples de l'Europe, et qui rendrait à Votre Majesté sa compagne, aux Français l'héritier du trône? Mais déjà le sang a coulé, le signal des combats préparés contre l'indépendance et la liberté française a été donné au nom d'un peuple qui porte au plus baut degré l'enthousiasme de l'indépendance et de la liberté. Sens doute, au nombre des communications que nous promet Votre Majesté, les Chambres trouveront la preuve des efforts qu'elle a faits pour maintenir la pais du monde. Si tous ces efforts

doivent rester inutiles, que les malheurs de la guerre retombent sur ceux qui l'auront provequée!

«La chambre des Représentants n'attend une les documents qui lui sont annoncés pour concourir de tout son pouvoir aux mesures qu'exigera le sucrès d'une guerre aussi légitime. Il lui tarde, pour énoncer son vœu, de connaître les besoins et les ressources de l'état; et, tandique Votre Majesté, opposant à la plus injuste agression la valeur des armées nationales et la force de son génie, ne cherchern dans la victoire qu'un moven d'arriver à une paix durable, la chambre des Représentants croira marcher verle même but en travaillant sans relâche au pacte dont le perfectionnement doit eimenter encore l'union du peuple et du trône et fortifier aux yeux de l'Europe, par l'amélioration de nos institutions la garantie de nos engagements. -

Extrait da Moustrer da 19 juin 1816.

# 22040. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

Paris, 11 juin 1515.

Mon Consin, vous ferez comaître, par estafette et par le télégraphe, an maréchal Suchet-l', que les hostilités commenceront le 14, et que de ce jour il pent s'emparer de Montméliau. S'il est indispensable qu'il le fasse avant ce temps, à cause des mouvements de l'énnemi, il y est autorisé. Cependant il serait à désirer qu'il ne le fil pas avant le 15.

Napoléon.

Papers l'original comm. par Mª la marichale princesse d'Eckmuhl

## 22041. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 11 june 1815.

Mon Cousin, cent cinquante-huit canons de la marine sont arrivés à Paris : faites norte qu'ils se trouvent en batterie vers le ao. Il en arrivera quatre-vingts d'ici au «o. Tattache une grande importance à ce que ces deux cent quarante pièces de canon se trouvent en batterie à pur près à cette époque, afin que je sois absolument ansa sollicitude pour la ville de Paris. Recommandez qu'on ne mette pas de pièces de 8 et de 6 en fer ensemble. Comme on a mis de préférence les pièces de 8 sur la rive gauche, il faut aussi mettre les pièces en fou

NAPOLÉON.

D'après l'original comus, par M<sup>es</sup> la marcehale princesse d'Eckmuhl

22042. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKNÜHL.

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Paris, 11 juin 1815.

Mon Cousin, faites appeler le maréchal Ney; s'il désire se trouver aux

Commandant l'armée des Alpes.

315

premières batailles qui auront lien, dites-lui qu'il soit rendu le 14 à Avesnes, où sera mon quartier général.

NAPOLÉON.

Propris l'original comus. par Nes la marrichale princesse d'Erkmühl.

# 22043. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

PARIS.

Paris, 11 jain 1815.

Mon Cousin, faites venir le maréchal Masséna. S'il désire se rendre à Metz, donnez-lui le gouvernement de Metz et le commandement supérieur des 3° et 4° divisions militaires.

Veillez à ce que Belliard se rende à l'armée du Nord.

Napoléon.

D'oprès l'original comm. par M<sup>ess</sup> la maréchale princesse d'Eckmübl.

## 22044. — ORDRE GÉNÉRAL DE SERVICE

PENDANT L'ABSENCE DE L'EMPEREUR.

Paris, 11 juin 1815.

Nons avons réglé, pour être exécutées pendant notre absence, les dispositions suivantes :

Tous les ministres correspondront avec nous pour les affaires de leur département.

Néanmoins ils se rassembleront tous les mercredis de chaque semaine au palais des Tuliciries, dans la alle du trône, et sous la présidence de notre frère le prince Joseph, pour les objets relatifs à leurs attributions respectives. Les affaires concernant les opérations des Chambres y seront égolement tratiées : elles le seront égolement dans les conseils des ministres, qui se tiendront, sur l'ordre du président, plusieurs jours par semaine et loutes les fois que les cirvonstances l'exigeront.

Notre frère Lucien prendra séance dans tous les conseils et y aura voix délibérative.

Les ministres d'état, membres de la chambre des Représentants, sié-

gerout aux conseils des ministres, conformément à notre décret de ce jour.

Les ministres porteront au conseil du mercredi les objets de détail et du contentieux de leur administration, lesquels seront remis au serritaire du conseil pour nous être transmis. Ils seront, à cet effet, purtés à notre secrétaire d'état par un officier qui sera désigné par notre ministre de la guerre, et qui se rendra chez les princes et les ministres pour perder leurs ordres et partir dans les vingt-quarte heures.

Nous entendons, en général, que toutes les affaires qui, dans l'ordre du gouvernement et de l'administration, ont besoin de notre signature, continuent à nous être présentées.

Véanmoins, et dans les cas urgents où il s aurait une détermination à prendre excédant les bornes de l'autorité ministérielle, et sans qu'il soù possible d'attendre notre décision, l'urgence de cette détermination sora mise en délibération, et, si elle est reconnne, l'objet à déterminer sora délibéré à la majorité des voix. En cas de purtage, la voix de notre frère le priirer Joseph sera prépondérante.

En conséquence du procès-verbal qui sera dressé par le secrétaire du conseil, et revêtu de la signature du président et des ministres présents, le ministre du département que l'affaire concerne sera autorisé à exéenter les dispositions qui auront été délibérées par le conseil.

Nous entendons nous réserver les décisions sur l'initiative des lois et sur les déterminations à prendre dans le cas où la demande de la présentation d'un projet de loi aurait été faite par l'une des Chambres et adoptée par l'autre.

Quant à ce qui pourra concerner les amendements à faire à une loi proposée aux Chambres, le conseil prononcera par une délibération qui aura lieu comme il a été dit ci-dessus pour les affaires urgentes.

Le ministre du trésor nous enverra, le 15 de chaque mois, la distribution des fonds pour le mois suivant.

Il ne pourra être fait aucune disposition de fonds que sur une ordonnauce ministérielle délivrée en conséquence de la distribution.

Les dépêches télégraphiques transmises à Paris ou à transmettre de

Paris seront portées à notre frère le prince Joseph, avant qu'il puisse y être donné cours.

Nos ministres nous écriront aussi souvent qu'ils auront à nous entretenir des affaires importantes de leur département.

Dans le cas où ils auraient des craintes sur la sûreté des dépêches, et dans ceux où nos ministres auraient à nous rendre compte d'une affaire très-secrète et d'une importance extraordinaire, ils pourront faire usage du chiffre du secrétaire d'état.

Notre ministre de la guerre fera choix, chaque jour, pour porter à franc étrier les dépèches qui nous seront adressées, d'un officier assex intelligent et assez adroit pour se diriger de manière à éviter les partis ennemis.

Napoléon.

D'apres la copie. Archives de l'Empire

22045. - DÉCRET.

Palnis de l'Élysse, 11 juin 1815

ARTICLE PREMIER. Il est accordé à la veuve du général de division d'artillerie Aubry<sup>1</sup> une pension de 2,000 francs.

Asr. 2. Nos ministres de la guerre, des finances et du trésor sont chargés de l'exécution du présent décret.

D'après la copie comm per M. le comte Daro.

22046. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,

MINISTRE DE LA GEERRE, À PARIS.

Loon, 10 juin 1815.

Mon Cousin, il y a 500 chevan-légers polonais à Soissons, qui n'ont pas de chevanx : il serait bien important de leur en procurer promptement; ils sont tous anciens et bons cavaliers. Il y a aussi un dépôt d'in-

Le général Aubry est le membre du Comité de salul public qui, en 1795, avait retiré le commandement de l'artillerie de l'armée d'Italie au général Bonaparte, et l'avait mis en réforme.

Voir dans le tonie l'é de la Correspondance, n° 55, la lettre écrite à ce sujet par le généra Bousquirte au citoyen Sucy, le 30 thermidor an is (17 août 1795).

fanterie polonaise de 500 hommes, qui m'ont paru dans le désordre : envoyez un inspecteur aux revues qui sera chargé de lorganiser. He a formera deux batalilons; tous les soldats disponibles seront dans le 1" batalilon; on se servira, pour le s", des prisonniers polonais qui price. Il faudrait, pour ce régiment, un colonel polonais intelligent up ôtt envoyer des officiers dans les dépôts de prisonniers pour recruter des Polonais, en leur défendant de recruter des Allenands. Jattache une grande importance à avoir les 500 Polonais à cheval le plus tôt possible. Ils ont 300 selles. L'importance que j'y attache est, en les plaçant aux avant-postes, d'aidre beaucoup la désertion des Polonais.

Napoléon.

D'aprés l'original comm. par M\*\* la muréchale princesse d'Eckmobl

# 22047. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL, MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Laon, 12 juin 1815.

Mon Cousin, le préfet du département de l'Aisne a 1,500 hommes de la conscription de 1815 qui sont partis. Il y a ici plusieurs dépâts de régiments qui n'ont pas d'hommes et ont des habits, ou en confectionnent, entre autres le 34°, qui est à Soissons. Je pense que, si vous répartissiez cette conscription dans les dépôts qui sout dans ce département, en proportion des habits qu'ils ont, cela ferait des renforts considerables pour l'armée, et vous éparquenée hui jours qu'ils mettent pour aller à Paris et huit jours qu'ils mettent pour revenir; et encore aura-ton des babits à leur donne à Paris?

Je pense qu'il faut diriger la conscription de l'Alsace sur les dépôts de l'armée du Rhin; l'idée qu'ils reviendront en Alsace quand ils seront habillés sera un nouveau motif de zèle pour les citoyens. La même chose pour l'armée de la Moselle.

Vous prendrez la moitié de toute la conscription pour la Garde et laisserez l'autre moitié dans les dépôts les plus voisins; vous dirigerez celle du Nord et du Pas-de-Calais sur les dépôts de la Somme.

Le Dauphiné est menacé; si vous en retiriez la conscription, cela

ferait un mauvais effet. Il faut en laisser la moitié pour les dépôts de l'armée des Alpes; la moitié de celle de la 8° division pour les dépôts de l'armée du Var.

Indépendanment des sept bataillons qu'u fournis le département de l'Ause, ce département aprêts à entrer dans Laon, 2,000 fusiliers, et à entrer dans Saint-Quentin, 2,000 fusiliers. Il est hors de dout-que, dans ce département, on trouverait autant d'hommes qu'il y an-rait d'armes. Je résitere la demande de 12,000 fusils, qu'on répartimit entre Avesnes, Guise, Soisons et Laon. Pailos-moi connaître quand ils y seront rendus. Ordonnez, dans ces quatre places, l'établissement d'une salte d'armes.

Les gardes nationales du Nord continuent à arriver. Le maréchal Soult, qui en a fait la revue, me mande qu'il leur manque 10,000 fissis. Il faut faire les dispositions pour en avoir le plus tôt possible, car des gardes nationales sans fusils ne servent à rien.

Naporéox

D'après l'original comm. par Mª la maréchale princesso d'Erkmüld.

22048. - AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKNÜHL,

MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS,

Leon, 12 juin 1818.

Mon Cousin, Laon est beaucoup plus susceptible de faire une bonne place quo Soissons; mais l'avantage de Soissons est de se trouver sur l'Oise.

Le génie a demandé 40 pièces pour armer Laon: il faut activer l'arrivée de ces pièces.

Je ne tronve ni à Laon ni à Soissons les approvisionnements que l'on niavait promis pour l'armée.

Asportion.

D'après l'original comm par Mes la marichale princesse d'Eckmithi

# 22049. - ORDRE DU JOUR.

Avesnes, 13 man 1815

## POSITION DE L'ARMÉE LE 14

Le grand quartier général sera à Beaumont.

L'infanterie de la Garde impériale sera bivouaquée à un quart de lieue

en avant de Beaumont et formera trois lignes : la jeune Garde, les chasseurs et les grenadiers. M. le duc de Trévise reconnaîtra l'emplacement de ce camp. Il aura soin que tout soit à sa place, artillerie, ambulances, équipages, etc.

Le 1er régiment de grenadiers à pied se rendra à Beaumont.

La cavalerie de la Garde impériale sera placée en arrière de Beaumont, mais les corps les plus éloignés n'en doivent pas être à une fieue. Le 2° corps prendra position à Leers 1, c'est-à-dire le plus près possible de la frontière, sans la dépasser. Les quatre divisions de ce corps d'armée seront rénnies et bivouaqueront sur deux ou quatre lignes : le quartier général au milien, la cavalerie en avant, éclairant tons les débonchés. mais aussi sans dépasser la frontière et la faisant respecter par les partisans ennemis qui vondraient la violer. Les bivouacs seront placés de manière que les feux ne puissent être aperçus de l'ennemi; les généraux empêcheront que personne ne s'écarte du camp; ils s'assureront que la troupe est pourvue de 50 cartouches par homme, quatre jours de pain et une demi-livre de viande; que l'artillerie et les ambulances sont en bon état, et les feront placer à leur ordre de bataille. Ainsi le 2º corps sera disposé à se mettre en marche le 15, à trois heures du matin, si l'ordre en est donné, pour se porter sur Charleroi et y arriver avant neuf heures.

Le te corps prendra position à Solre-sur-Sambre, et il bivouaquera aussi sur plusieurs lignes; observant, ainsi que le at corps, que ses fenx ne puissent être aperçus de l'ennemi, que personne ne s'écarte du camp, et que les généraux s'assurent de l'état des munitions, des vivres de la

Leers-Fostcou

troupe, et que l'artillerie et les ambulances soient placées à leur ordre de bataille. Le 1" corps se tiendra également prêt à partir le 15, à trois heures du matin, pour suivre le mouvement du 3" corps, de manière que, dans la journée d'après-demain, ces deux corps manœuvrent dans la même direction et se protégen.

Le 3º corps prendra demain position à une lieue en avant de Beaumont, le plus près possible de la frontière, sans cependant la dépasser, ni souffiri qu'elle soit violée par aucun parti ennemi. Le général Vandamme tiendra tout le monde à son poste, recommandera que les feusoient cachés et qu'is ne puissent être aperçus de l'ennemi. Il se couformera d'ailleurs à ce qui est preserit au s' corps pour les munitions, les vivres, l'artillerie et les ambulances, et pour être prêt à se mettre ou mouvement le 15. à trois beurez du matin.

Le 6° corps se portera en avant de Beaumout, et sera bivouaqué sur deux lignes, à un quart de lieue du 3° corps. M. le comte de Lobau choisira l'emplacement, et il fera observer les dispositions générales qui sont prescrites par le présent ordre.

M. le marchal Grouely portera les 1", 9", 3" of 4" copys de cavalerie en avant de Beanmont, et les c'habira au hivoune entre cette ville et Walcourt, faisant également respecter la frontière, empéchant que personne ne la dépasse et qu'ou se laisse voir, ni que les feux puissent être aperus de l'ennemi; et il se tiendra prét à partir après-demain, à trois heures du matin, s'il en reçoit Tordre, pour se porter sur Charleroi et faire l'avant-garde de l'armée. Il recommandera aux généraux de s'assurer si tous les cavaliers sont pour sus de carlouches, s'i leurs armas sont en bon état, s'ils ont les quatre jours de pain et la demi-livre de viande qui ont été orlonne de l'armée.

L'équipage de ponts sera bivouaqué derrière le 6° corps et en avant de l'infanterie de la Garde impériale.

Le parc central d'artillerie sera en arrière de Beaumont.

rvriii.

L'armée de la Moselle prendra demain position en avant de l'hilippeville. M. le comte Gérard la disposera de manière à pouvoir partir aprèsdemain 15, à trois heures du matin, pour y joindre le 3° corps et appuyer

..

son mouvement sur Charleroi, suivant le nouvel ordre qui lui sera donné. Mais le général Gérard aura soin de bien garder son flanc droit et en avant de lui sur tontes les directions de Charleroi et de Namur.

Si l'armée de la Moselle a des pontons à sa suite, le général Gérard les fera avancer le plus possible, afin de pouvoir en disposer.

Tous les corps d'armée feront marcher en tête les sapeurs et les moyens de passage que les généraux auront réunis.

Les sapeurs de la Garde impériale, les ouvriers de la marine et les sapeurs de la réserve marcheront après le 6' corps et en tête de la Garde

Tous les corps marcheront dans le plus grand ordre et serrés. Dans le mouvement sur Charleroi, on sera disposé à profiter de tous les passages, pour écraser les corps ennemis qui voudraient attaquer l'armée ou qui manœuveraient contre elle.

Il n'y aura à Beaumont que le grand quartier général; aucun antre ne devra y être établi, et la ville sera dégagée de tout embarras.

Les anciens règlements sur le quartier général et les équipages, sur l'ordre des marches, la police des voitures et hagages et sur les blanchisseuses et vivandières, seront remis en vigueur. Il sera fait à ce sujet un ordre général. Mais, en attendant, MM, les généraux commandant les corps d'armée prendront des dispositions en conséquence, et le grand prévit de l'armée fera evécuter ces règlements.

L'Empereur ordonne que toutes les dispositions contenues dans le présent ordre soient tenues secrètes par MM. les généraux.

> Par ordre de l'Empereur. Le maréchal de l'Empire, major général. Duc de Dalmatie.

Dapois l'original Dépôt de la guerre

22050. - At PRINCE JOSEPH, PRÉSIDENT DE CONSEIL DES MINISTRES, À PARIS.

Avenes, 15 jum 1813, au matu.

Mon Frère, je porte ce soir mon quartier impérial à Beanmont. Demain 15, je me porterai sur Charleroi, où est l'armée prussienne; ce qui douncra lieu à une bataille ou à la retraite de l'ennemi. L'armée est belle et le temps assez bean; le pays parfaitement disposé.

J'écrirai ce soir si l'on doit faire les communications le 161. Eu attendant, il faut que l'on se prépare.

Adien.

D'après l'original non signé comm par le cabinet de S. M. l'Empereur

22051. — AU MARÉCHAL DAVOUT, PRINCE D'ECKMÜHL,
MINISTRE DE LA GUERRE, À PARIS.

Asenes, 15 min (815, au matru

Mon Cousin, je passerai la Sambre demain 15. Si les Prussiens n'évacuent pas, nous aurons une bataille.

Suchet doit s'emparer de Montmélian et s'y fortifier.

Recommandez qu'il y ait 10,000 fusils à Lyon pour armer la garde nationale, et que les pièces soient en batterie.

Faites mettre les trois cents pièces de la marine en batterie à Paris; qu'elles y soient avant le s5 de ce mois. Faites instruire les compagnies de canonniers des lycées; faites-les aller au polygone à Vincennes, le jendi.

Ne prodiguez pas les fusils aux fédérés; nous en avons grand besoin partout. Je dirige la manufacture de Maubeuge sur Paris; si vous la croyez mieux à Soissous, vous pouvez la retenir là.

Érrivez à Lecourbe qu'il doit s'opposer au passage du Rhin; après, au passage des Vosges et du Jura. D'abord, il doit soutenir la position de Belfort; après, il doit soutenir Langres et la Saône; après, l'Aube et la Seine; enfin. L'Youne.

Suchet doit, en dernière analyse, défendre Lyon, la Saône et le Bhône.

Rapp doit défendre l'Alsace le plus possible; ensuite les Vosges; ensuite la Menrthe et la Moselle; enfin la Mense, la Marne, etc.

NAPOLÉON.

D'apres l'original comm. par  $M^{\rm sw}$  in marcehale princesse d'Eckmobi

Voir la pièce n° 22054.

#### 22052 - A L'ARMÉE.

Avesues, 15 juin 1815.

Soldats, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Marengo et de Friedland, qui décidèrent deux fois du destin de l'Europe. Alors, comme après Auterlitz, comme après Wagram, nous filmes trop généreux; nous cràmes aux protestations et aux serments des princes que nous laissames sur le trème? Aujourd'hui, cependant, coalésé contre nous; lis en veuleut à l'indépendance et aux droits les plus sacrés de la France. Ils ont commené la plus rijusté des agressions. Marchons donc à leur rencontre : eux et nous ne somme-nous plus les mêmes hommes?

Soldats, à lena, contre ces mêmes Prussiens aujourd'hui si arrogants, vous étiez un contre trois; à Montmirail, un contre six.

Que ceux d'entre vous qui ont été prisonniers des Anglais vous fasseut le récit de leurs pontons et des maux affreux qu'ils ont soufferts!

Les Saxons, les Belges, les Hanovrieus, les soldats de la Confédération du Rhin, génissent d'être obligés de prêter leurs bras à la cause des princes ennemis de la justice et des droits de tous les peuples. Ils savout que cette coalition est insatiable. Après avoir dévoré doure millions de Polonais, douze millions d'Italiens, un million de Saxons, six millions de Belges, elle devra dévorre les états de deuxième ordre de l'Allemagne.

Les insensés! Un moment de prospérité les aveugle. L'oppression et l'humiliation du peuple français sont hors de leur pouvoir. S'ils entrent en France, ils y trouveront leur tombeau.

Soldats, nous avons des marches forcées à faire, des batailles à livrer, des périls à courir; mais, avec de la constance, la victoire sera à nous : les droits, l'honneur et le bonheur de la patrie seront reconquis.

Pour tont Français qui a du cœur, le moment est arrivé de vaincre on de périr!

NAPOLÉON.

D'après la cepie. Bépti de la guerre

#### 22053. - ORDRE DE MOUVEMENT.

ganont, 14 juin 1815.

Demain 15, à deux beures et deuie du matin, la division de cavalerie légère du général Vandamme montera à cheval et se portera sur la route de Charleroi. Elle enverra des parist dans toutes les directions pour échirer le pays et entever les postes ennemis; mais chaeun de ces partis sera au moins de 50 hommes. Avant de mettre en marche la division, le général Vandamme s'assurera qu'elle est pourvue de cartouches.

A la même heure, le lieutenant général Pajol réunira le 1" corps, de cavalerie et suivra le mouvement de la division du prénéral Donne, us sera sous les ordres du général Pajol. Les divisions du 1" corps de cavalerie ne fourniront point de dédachements; ils seront pris dans la 3" division. Le général Donne Inissera sa hatterie d'artillerie pour uncrher après le 1" bataillon du 3" corps d'infanterie; le lieutenant général Vandame lui donner des ordres en conséquence.

La lieutenant général Vandamme fera battre la diane à deux heures et demie du maiti; à trois heures, il mettra en marche son corps d'armée et le dirigera sur Charferoi. La totalité de ses bagages et embarras seront parqués en arrière, et ne se mettront en marche qui après que le 6° corps et la darde impériale auront passé. Ils seront sous les ordres du vaguemestre général, qui les réunira à ceux du 6° corps, de la Garde impériale et du grand quartier général, et leur donnera des ordres de mouvement.

Chaque division du 3° corps d'armée aura avec elle sa butterie et ses ambulances; toute autre voiture qui serait dans les rangs sera brûlée.

M. le comte de Lolau fera battre la diane à trois heures et demie, et il mettra en marche le 6' corps d'armée à quatre heures pour suivre le mouvement du général Vandamme et l'appayer. Il fera observer, pour les troupes, l'artillerie, les ambulances et les bagages, le même ordre de marche qui est preserit an 3' corps.

Les bagages du 6° corps seront rénnis à ceux du 3°, sous les ordres du vaguemestre général, ainsi qu'il est dit. La jeune Garde battra la diane à quatre heures et demie, et se mettra en marche à cinq heures; elle suivra le mouvement du 6° corps sur la route de Charleroi.

Les chasseurs à pied de la Garde battrout la diane à quatre heures, et se mettront en marche à ciuq heures et demie pour suivre le mouvement de la jeune Garde.

Les grenadiers à pied de la Garde battront la diane à cinq heures et demie, et partiront à six heures pour suivre le mouvement des chasseurs à pied.

Le nième ordre de marche pour l'artillerie, les ambulances et les bagages, prescrit pour le 3° corps d'infanterie, sera observé dans la Garde impériale.

Les bagages de la Garde seront réunis à ceux des 3° et 6° corps d'arunée, sons les ordres du vaguencestre général, qui les fera mettre en mouvement.

M. le marcelud Grouchy fera unontee à cheval, à cinq heures et denie du matin, celui des trois autres corps de cavalerie qui sera le plus près de la route, ci il lui fera saivre le mouvement sur Charleroi; les deux autres corps partiront successivement à une heure d'intervalle l'un de l'antre. Mais M. le marcéhal Grouchy aura soui de faire marcher la cavalerie sur les chemins latéraux de la route principale que la colonne d'infanterie suivra, afin d'éviter l'encombrement et aussi pour que sa cavalerie observe un meilleur ordre.

Il prescrira que la totalité des bagages restent en arrière, parqués et rénnis, jusqu'an moment où le vaguemestre général leur donnera l'ordre d'avancer.

M. le conte Reille fera battre la diane à deux heures et demie du matin, et il mattre en marche le «crops à trois leurs»; il le dirigere sur Marchienne-au-Pont, où il fera en sorte d'être rendu avant neuf heures du matin. Il fera garder tous les ponts de la Sambre, afin que personne passe; les postes qu'il laissers seront successivement relevés par le «"corps; mais il doit tâcher de prévenir l'emneni à ces ponts pour qu'ils ne seineul pas défraits, surfout cheli de Marchienne, par lequel il

sera probablement dans le cas de déboucher, et qu'il faudrait faire anssitôt réparer s'il avait été endommagé.

A Thuin et à Marchienne, ainsi que dans tous les villages sur sa route, M. le conte Reille interrogera les habitants, afin d'avoir des nouvelles des positions et forces des armées ennemies. Il fera aussi prendre les lettres dans les bureaux de poste et les dépouillera pour faire aussitôt parenér à l'Empereur les renseignements qu'il aura obtenns.

M. le coute d'Érlon mettra en uarche le 1° corps à trois beures du matin, et le dirigera aussi sur Charleroi, en suivant le mouvement du «\* corps, daquel il gagnera la ganche le plus tôt possible, pour le soutenir et l'appuyer au besoin. Il tiendra une brigade de eavalerie en arrière, pour se couvrir et pour maintenir par de petits détachements ses communications avec Maubeuge. Il enverra des partis en avant de cette place, dans les directions de Mons et de Binche, jusqu'à la frontière, pour avoir des nouvelles des enuemis et en rendre compte aussiôt; ess partis auront soin de ne pas se compromettre et de ne pas déqueser la frontière.

M. le conte d'Erlon fera occuper Thuin par une division; et, si le pout de cette ville était détruit, il le ferait aussitût réparer, en même temps qu'il fera tracer et exéculer immédiatement une tête de pont sur la rive gauche. La division qui sera à Thuin gardera aussi le pont de l'abbaye d'Aulne, où M. le comte d'Erlon fera également construire une tête de pont sur la rive gauche.

Le même ordre de marche prescrit au 3° corps pour l'artillerie, les ambulances et les bagages, sera observé aux 3° et 1° corps, qui feront réunir et marcher leurs bagages à la gauche du 1° corps sous les ordres du vaguemestre le plus ancien.

Le 4' corpa (armée de la Moselle) a reçu ordre de prendre aujourd'imiposition en avant de Philipperille. Si son mouvement est opéré et si les divisions qui composent ce corps d'armée sont réunies, M. le lieutenant général Gérard les mettra en narche demain, à trois herres du natin, et des dirigers sur Charleroi. Il aures soin de se tenir à hanteur du 3' ecopsavec lequel il communiquera, afin d'arriver à peu près en même tempe devant Charleroi; muis le général Gérard fera échiere sa droite et tousles débouchés qui vont sur Namur. Il marchera serré en ordre de bataille, et fera laisser à Philippeville tous ses bagages et embarras, afin que son corps d'armée, se trouvant plus léger, se trouve à même de manœuvrer.

Le général Gérard donnera ordre à la 15° division de cavalerie, qui a dù aussi arriver aujourd'hui à Philippeville, de suivre le mouvement de sou corps d'armée sur Charleroi, où cette division joindra le 4° corps de cavalerie.

Les fieutenants généraux Reille, Vandamme, Gérard et Pajol se mettout en communication par de fréquents partis, et lis régleront leur marche de manière à arriver en masse et ensemble devant Charleroi, Ils mettrout, autant que possible, à l'avant-garde des officiers qui parlent flamand, pour interroper les habitants et en prendre des reuseignements: mais ces officiers s'anunoceront comme commandant des partis, sans direque l'armée est en arrière.

Les isuetenants généraux Reille, Vandamme et Gérard feront marcher tons les sapeurs de leurs corps d'armée (ayant avec eux des moyens pour réparer les ponts) après le premier régiment d'infanterie [égrèe, et ils donneront ordre aux officiers du génie de faire réparer les mauvais passuges, ouvrir des communicatious Intérales et placer des ponts sur les currants d'eau où l'infanterie devait se unoiller pour les franchir.

Les marins, les sapeurs de la Garde et les sapeurs de la réserve marrèce propriée prenier régiment du 3° corps, Les lieutentant généraux llogniat et Haxo seront à leur tête; ils n'emmeneront avec eux que deux ou trois voitures; le surplus du parc du génie marchera à la gauche du 3° corps. Si on tenountre l'ennemi, ces troupes ne secont point engagées, mais les généraux llogniat et Haxo les emploieront aux travaux de passuges de rivière, de têtes de pont, de réparation de chemins et d'ouverture de communications, etc.

La cavalerie de la Garde suivra le mouvement sur Charleroi et partira à buit heures.

L'Empereur sera à l'avant-garde, sur la route de Charleroi. MM. les lieutenants généraux auront soin d'envoyer à Sa Majesté de fréquents rapports sur leurs mouvements et les renseignements qu'ils auront reeneillis. Ils sont prévenus que l'intention de Sa Majesté est d'avoir passé la Sambre avant midi, et de porter l'armée à la rive gauche de cette rivière.

L'équipage de ponts sera divisé en deux sections; la première section so subdivisera en trois parties, chacune de 5 pontons et 5 bateaux d'avantgarde, pour jeter trois ponts sur la Sambre, II y aura à chacune de ces subdivisions une compagnie de pontonniers.

La première section marchera à la suite du parc du génie après le 3° corps.

La deuxième section restera avec le parc de réserve d'artillerie à la colonne des bagages; elle aura avec elle la 4° compagnie de pontonniers.

Les équipages de l'Empereur et les bagages du grand quartier général seront réunis et se mettront en marche à dix henres. Aussiblt qu'ils seront passés, le vaguemestre général fera partir les équipages de la Garde impériale, du 3° corps et du 6° corps; en même temps, il enverra ordre à la colonne d'équipages de la réserve de cavalerie de se mettre en marche et de suivre la direction que la cavalerie aura prise.

Les ambulances de l'armée suivront le quartier général et marcheront et ête des bagages; mais, dans aucun cas, ces bagages, ainsi que les parcs de réserve de l'artillerie et la seconde section de l'équipage de ponts, ne s'approcheront à plus de trois lieues de l'armée, à moins d'ordres du major général, et di sen passeront la Sambre sussi que par ordre.

Le vaguemestre général formera des divisions de ces bagages, et il y mettra des officiers pour les commander, afin de pouvoir en détacher ce qui sera eusnite appelé au quartier général ou pour le service des officiers.

L'intendant général fera réunir à cette colonne d'équipages la totalité des bagages et transports de l'administration, auxquels il sera assigné un rang dans la colonne.

Les voitures qui seront en retard prendront la gauche, et ne pourront sortir du rang qui leur sera donné que par ordre du vaguemestre général.

L'Empereur ordonne que toutes les voitures d'équipages qui seront trouvées dans les colonnes d'infanterie, de cavalerie ou d'artillerie, soient brûlées, ainsi que les voitures de la colonne des équipages qui quitteront

\*\*

lenr rang et intervertiront l'ordre de marche sans la permission expresse du vaguemestre général.

A cet effet, il sera mis un détachement de 50 gendarmes à la disposition du vaguemestre général, qui est responsable, ainsi que tons les officiers de la gendarmerie et les gendarmes, de l'exécution de ces dispositions, desquelles le succès de la campagne peut dépendre.

> l'ar ordre de l'Empereur : Le maréchal de l'Empire, major général Di c. nr. Datmarir.

B'après l'original. Dépôt de la guerre

### 22054. - AU PRINCE JOSEPH,

PRÉSIDENT DI CONSCIL DES MINISTRES, À PARIN.

Beamont, 15 juin 1815, tres heures du metin.

Von Frère, l'ennemi faisant des mouvements pour nous attaquer, je marche à sa rencontre. Les hostilités vont donc commencer aujourd'hui; ainsi je désire que l'on fasse les communications qui ont été préparées!. Informez-en le due Vienne.

Napoléon.

D'après l'original. Arelaises des affaires étrangères.

22055. - AU PRINCE JOSEPH,

PRÉSIDENT DE CONSEIL DES MINISTRES, À PARIS.

Charleroi, 15 juin 1815, neuf heures du soit

Monseigneur, il est neuf heures du soir. L'Empereur, qui est à cheval depuis trais heures du matin, rentre acendid de fatigue. Il se jette sur son lit pour s'y reposer quelques heures. Il doit remonter à cheval à minuit. Sa Majesté ne pouvant écrire à Votre Allesse me charge de hi monder ce qui soit :

faites par le gouverneasent de l'Empereur pour arriver à des négociations. (Yoir le Mositeur du 17 juin, où se trouve le rapport du due de Viceuce. Voir aussi les pièces n° 22035 et 24050.)

Communications à faire aux Chambres; elles comprenaient un rapport du duc de Vicence à l'Empereur sur l'hostilité des puissances coalisées contre la France, et sur les tentatives vainement

- L'armée a forcé la Sambre près Charleroi et placé des avant-gardes à moitié chemin de Charleroi à Nanur et de Charleroi à Bruxelles. Nois avois fait 1,500 prisonitiers et enlevé six pièces de canon, Quatre régiments prussiens ont été écrasés. L'Empereur a perdit peu de monde. Mais il a fait une perte qui lui est très-senible : c'est son à de de cample général Letort, qui a été tué sur le plateau de Fleurus en commandant une charge de cavalerie. L'enthousiasme des habitants de Charleroi et de tous les pays que nous traversons ne peut se décrire. Ce sont les mênes sentiments que no Bourgeque. \*

L'Empereur désire, Monseigneur, que vous fassiez part de ces nouvelles aux ministres et que vous voyiez l'usage qu'il convient d'en faire. Il est possible qu'il v ait demain une affaire très-importante.

Le premier secrétaire du cabinet. Baron Fass.

D'ouves l'otuppel comm. par le cabinet de S. M. l'Emperes

#### 22056. - BULLETIN DE L'ARMÉE.

Charleroi, 15 juin 1815, au soir.

Le 14, l'armée était placée de la manière suivante :

Le quartier impérial à Beaumont.

Le τ<sup>ec</sup> corps, commandé par le général d'Erlon, était à Solre, sur la Sambre.

Le 2° corps, commandé par le général Reille, était à Ham-sur-Heure. Le 3° corps, commandé par le général Vandamme, était sur la droite de Beaumont.

Le 4° corps, commandé par le général Gérard, arrivait à Philippeville.

Le 15, à trois heures du matin, le général Reille attaqua l'ennemi et se porta sur Marchienne-au-l'ont. Il eut différents engagements dans lesquels sa cavalerie chargea un bataillon prussien et fit 300 prisonniers.

A une heure du matin, l'Empereur était à Jamiouly-sur-Heure.

n . . . th, Cough

La division de cavalerie légère du général Domon sabra deux bataillons prussiens et fit 400 prisonniers.

Le général Pajol entra à Charleroi à midi. Les sapeurs et les marins de la Garde étaient à l'avant-garde pour réparer les pouts; ils pénérèrent les premiers en tirailleurs dans la ville. Le général Clary, avec le 1<sup>re</sup> de husards, se porta sur Gosselies, sur la route de Bruvelles, et le général Pajol sur Giffi, sur la route de Nanur.

A trois heures après midi, le général Vandamme déboucha avec son corps sur Gilly.

Le marchal Grouch, arriva avec la cavalerie du général Exchansa. E-muenio occupit la ganche e la position de l'eurus. A cinq heures après midi. l'Empereur ordonna l'attaque. La position fut tournée et enlevée. Les quatre escadorans de service de la Garde, commundés par le général Letort, aide de camp de l'Empereur, enfouvérent tuis carrés; les -67, 27 et 38 régiments prussiens furent mis en déroute. Nos escadrons sabérèrent à on 300 hommes et firent 1, 300 prisonniers.

Pendunt ce temps, le général Reille passait la Sambre à Marchienneau-Pout, pour se porter sur Gosselies avec les divisions du prince Jérôme et du général Bachelu, attaquait l'ennemi, lui faisait a50 prisonniers et le noursuivait sur la route de Bruxelles.

Nons devinmes ainsi maîtres de tonte la position de Fleurus.

A huit heures du soir. FEmpereur rentra à son quartier général à Charleroi,

Gette journée coûte à feuneuit cinq pières de canou et 3,000 hommes, dont 1,000 prisonniers. Notre perte est de 10 hommes tués et de 80 blessés, la pliquart, des secudrous de service, qui ont fait les charges, et des trois escadrous du so' de dragons, qui ont aussi chargé un carré avec la plus grande intréphilé. Notre perte, légère quont un nombre, a dét sensible à l'Empereur, par la blessure grave qu'a reçue le général Letort, son aide de camp, en chargeaut à la têté des escadrous de service. Cet officer est de la plus grande distinction. Il a été frappé d'une bulle au bas-ventre, et le chirurgien fait craindre que sa blessure ne soit mortelle. Noûs avons trouvé à Charleroi quelques magasins. La joie des Belges ne saurait se décrire. Il y a des villages qui, à la vue de leurs libérateurs, ont formé des danses, et partout c'est un élan qui part du cœur.

Dans le rapport de l'état-major général, on insérera les noms des officiers et soldats qui se sont distingués.

L'Empereur a donné le commandement de la gauche au prince de la Moskova, qui a cu le soir sou quartier général aux Quatre-Chemins<sup>1</sup>, sur la route de Bruxelles.

Le duc de Trévise, à qui l'Emperenr avait donné le commandement de la jeune Garde, est resté à Beaumont, malade d'une sciatique qui l'a forcé de se mettre au lit.

Le 4' corps, commandé par le général Gérard, arrive ce soir à Clàtelet. Le général Gérard a rendu compte que le lientenant général Bourmont, le calonel Clonet et le chef d'escadron Villoutres, unt passé à l'ennemi. En lientenant du 11' de chasseurs a également passé à l'ennemi. Le major général a ordonné que ces déserteurs fiuseut sur-lechann jugés conformément aux lois.

Rien ne pent peindre le bon esprit et l'ardeur de l'armée. Elle regarde comme un événement heureux la désertion de ce petit nombre de traîtres, qui se démasquent ainsi.

Extrait du Moniteur du 18 pain 1815.

22057. - AU PRINCE JOSEPH,
PRÉSIDENT DE GOSSIL DES MAISTRES, À PARIS.

Charleroi, 16 juin 1815.

Mon Frère, le bulletin vous fera commâtre ce qui s'est passé, le porte mon quartier général à Fleurus. Nous sommes en grand mouvement, le regrette beaucoup la perte du général Lebort. La perte de la journée d'hier est peu considérable et porte presque tonte sur les quatre escadrons de service.

Les Quatre-Bras.

La confiscation des biens des traîtres qui forment des rassemblements à Gand est nécessaire.

NAPOLÉON.

Letort va mieny.

D'après l'organal couste par le calanet de S. M. l'Empereur

22058. AU MARÉCHAL NEY, PRINCE DE LA MOSKOVA,

Charleroi, 16 juin 1815.

Mon Cousin, je vous envoie mon aide de camp le général Plahault, qui vous porte la présente lettre. Le major général a dû vous donner des ordres, mais vous recevrez les miens plus tôt, parce que mes officiers vont plus vite que les siens. Vous recevrez l'ordre de mouvement du jour, mais je veux vous en écrire en détail, parce que c'est de la plus baute importance.

Je porte le maréchal Grouchy avec les 3° et h' corpa d'infauterie sur Sombreffe, je porte ma Garde à Fleurus, et l'y serai de ma personne avant midi. J'y attaquerai l'enuemi si je le reacontre, et j'éclairerai la route jusqu'à Gembloux. Là, d'après ce qui se passera, je prendrai mon parti; peut-d'erà trois leures après nule; puet-fre ce soir. Mon intention est que, immédiatement après que j'aurai pris mon parti, vou sover prêt à marcher sur Bruvelles. Je vous appuierai avec la Garde, qui sera à Fleurus ou à Sombreffe, et je désirerais arriver à Bruvelles demain matin. Yous vous mettriez en marche ce soir même, si je preude de jour et faire ce soir trois ou quatre lienes et être demain à sept heures du matin à Bruvelles.

Vous pouvez donc disposer vos troupes de la manière suivante :

Première division, à deux lieues en avant des Quatre-Chemins¹, s'il n'y a pas d'inconvénient; six divisions d'infanterie autour des Quatre-Chemins,

Les Quatro-Bras.

et une division à Marbais, afin que je puisse l'attirer à moi à Sombreffe, si j'en avais besoin; elle ne retarderait d'ailleurs pas votre marche;

Le corps du comte de Valmy, qui a 3.000 cuirassiers d'élite, à l'intersection du chemin des Romains et de cehri de Bruvelles, afin que je pnisse l'attirer à moi si j'en avais besoin. Aussitôt que mon parti sera pris, vons lui enverrez l'ordre de venir vons rejoindre.

Je désirenis avoir avec moi la division de la Garde que commande le général Lefebrre-Desnoëttes, et je vous euvoir les deux divisions du corps du conte de Yalmy pour la remplacer. Mais, dans mon projet actuel, je préfère placer le contre de Yalmy de manière à le rappeter si j'en avaibesoin, et ne point faire faire de fausses marches au général Lefebrre-Desnoëttes, puisqu'il est probable que je me déciderai ce soir à marcher sur Bravelles avec la Garde. Cependant couvrez la division Lefebrre par les divisions de cavalerie d'Erlon et de Reille, afin de ménager la Garde : ŝil y avait quelque échanflourée avec les Auglais, il est préférable que ce soit sur la ligne que sur la Garde.

J'ai adopté conne principe général, pendant cette campague, de diviser mon armée en deux ailes et une réserve. Votre aile sern composédes quatre divisions du « corps, des quatre divisions du « corps, de deux divisions de cavalerie légère et de deux divisions du corps du comte de Valux, Cela ne doit pas être loin de 18 à 50,000 hommes.

Le maréchal Grouchy anna à peu près la même force et commandera l'aile droite.

La Garde formera la réserve, et je me porterai sur l'une on l'autre aile, solon les circonstances.

Le major général donne les ordres les plus précis pour qu'il n'y ait aucine difficulté sur l'obéissance à vos ordres lorsque vous serve détaché, les commandants de corps devant prendre mes ordres directement quand je me trouve présent.

Selon les circonstances, j'affaiblirai l'une ou l'autre aile, en angmentant ma réserve.

Vons sentez assez l'importance attachée à la prise de Bruxelles. Cela pourra d'ailleurs donner lieu à des incidents, car un monvement aussi prompt et aussi brusque isolera l'armée anglaise de Mons, Ostende, etc.

Le désire que vos dispositions soient bien faites, pour qu'an premier ordre vos huit divisions puissent marcher rapidement et sans obstacle sur Bruxelles.

NAPOLÉON.

D'apres la cepte. Béult de la enerre

## 22059. - AT MARÉCHAL COMTE GROUCHY,

COMMANDANT L'AILE DROITE DE L'ABNÉE DE NORD.

Charleroi , 16 juan 1815.

Mon Cousin, je vous envoie Labédoyère, mon aide de camp, pour vous porter la présente lettre. Le major général a dà vous faire connaître mes intentions; mais, comme il a des officiers mal montés, mon aide de camp arrivera peut-être avant.

Von intention est que, comme commandant l'aile droite, vous previne le commandement du 3° cerps que commande le général Vandamme, du 4° corps que rommande le général Grard, des corps de cavalerie que commandent les généraux Pajol, Milhaud et Exelmans; ce qui ne doit pas faire loin de 50,000 hommes. Rendez-vous avec eette aile droite à Sombreffe. Faites partire ne conséquence, de suite, les corps des généraux Pajol, Milhaud, Exelmans et Vandamme, et, saus vous arrêter, continuex votre monement sur Sombreffe. Le 16° cepts, qui est à Châtelent, reçoit directement l'ordre de se rendre à Sombreffe sans passer par Fleurus. Cette observation est importante, parce que je porte mon quartier général à Fleurus et qu'il faut éviter les encombrements. Envoyer de suite un officier au général Gérard pour lui faire connaître votre mouvement, et qu'il excluel le sien de suite.

Mon intention est que tous les généraux prennent directement vor ordres; ils ne pendrout les miens que lorsque jo seria présent. Le serai entre dix et onze heures à Fleurus; je me rendrai à Sombreffe, laissant nu Garde, infanterie et cavalerie, à Fleurus; je ne la conduirais à Sombreffe qu'en cas qu'elle fût decessiver. Si l'enneme est à Sombreffe, je veux l'attaquer; je veux même l'attaquer à Gembloux et m'emparer aussi de cette position, mon intention étant, après avoir connu ces deux positions, de partir cette nuit, et d'opferer avec mon aile gauche, que commande le maréchal Ney, sur les Anglais. Ne perdez donc point un moment, parce que plus vite je prendrai mon parti, mieux cela vaudra pour la suite de mes opérations. Je suppose que vous êtes à Fleurus. Communiquez constamment avec le général Gérard, afin qu'il puisse vous aider pour attaquez Sombrelle, s'il était nécessaire.

La division Girard est à portée de Fleurus; n'en disposez point à moins de nécessité absolue, parce qu'elle doit marcher toute la nuit. Laissez aussi ma jeune Garde et toute son artillerie à Fleurus.

Le comte de Valmy, avec ses deux divisions de cuirossiers, marche sur la route de Bruxelles; il se lie avec le maréchal Ney, pour contribuer à l'opération de ce soir, à l'aile gauche.

Comme je vous l'ai dit, je serai de dix à onze heures à Fleurus. Envoyez-moi des rapports sur tout ce que vous apprendrez. Veillez à ce que la route de Fleurus soit libre. Toutes les données que j'ai sont que les Prussiens ne peuvent point nous opposer plus de 40,000 hommes.

NAPOLÉON.

D'après la copie. Dipôt de la guerre

#### 22060. - ORDRE

#### À CHAQUE COMMANDANT DE CORPS D'ARMÉE.

18 juin 1815, onze heures du matin.

Une fois que toute l'armée sera rangée en bataille, à peu près à une heure après midi, au moment où l'Empereur en donnera l'ordre au ma-réchal Ney, l'attaque commencera pour s'emparer du village de Mont-Saint-Jean, où est l'intersection des routes. A cet effet, la batterie de 13 du a° corps et celle du 6° se réuniront à celle du 1° corps. Ce vingt-quatre bouches à feu tirevont sur les troupes de Mont-Saint-Jean, et le comte d'Érlon commencera l'attaque, en portant en avant sa division de gauche et la soutenant, suivant les circonstances, par les divisions du 1° corps.

133111

Le 2° corps s'avancera à mesure pour garder la hauteur du comte d'Erlon.

Les compagnies de sapeurs du 1" corps seront prêtes pour se barricader sur-le-champ à Mont-Saint-Jean.

D'après la copie. Dépôt de la guerre.

#### 22061. - BULLETIN DE L'ARMÉE.

Laon, 20 juin 1815.

BATAILLE DE LIGNY, SOUS FLEURUS.

Le 16 au matin l'armée occupait les positions suivantes :

L'aile gauche, commandée par le maréchal duc d'Elchingen, et composée du 1" et du 2' corps d'infanterie et du 2' de cavalerie, occupait les positions de Frasnes.

L'aile droite, commandée par le maréchal Grouchy, et composée des 3° et 4° corps d'infanterie et du 3° corps de cavalerie, occupait les hauteurs derrière Fleurus.

Le quartier général de l'Empereur était à Charleroi, où se trouvaient la Garde impériale et le 6° corps.

L'aile gauche eut l'ordre de marcher sur les Quatre-Bras, et la droite sur Sombreffe. L'Empereur se porta à l'Ieurus avec sa réserve.

Les colonnes du marichal Grouchy édant en marche aperçurent, aprèssovir dépassé l'eurus, l'armée enneuie, commandée par le fold-marichal Blücher, occupant les plateaux du moulin de Bussy, par la gauche le village de Sombreffe, et prolongeant su cavalerie fort en avant sur route de Namur; sa droite était à Saint-Amand et occupait e gross vilage avec de grandes forces, ayant devant elle un ravin qui formait sa nosition.

L'Empereur fut reconnaître la force et les positions de l'ennemi, et résolut d'attaquer sur-le-champ. Il fallut faire un changement de front, la droite en avant et en pivotant sur l'eurus.

Le général Vandamme marcha sur Saint-Amand, le général Gérard sur Ligny et le maréchal Grouchy sur Sombreffe. La troisième division du 2° corps, commandée par le général Girard, marcha en réserve derrière le corps du général Vandamme. La Garde se rangea à la hauteur de Fleurus, ainsi que les cuirassiers du général Milhaud.

A trois heures après midi ces dispositions furent achevées. La division du général Lefol, faint partie du cope du général Vandamme, s'enemière et s'empara de Saint-Amand, d'où elle chassa l'enemià la baionnette. Elle se maintint, pendant tout le combat, au cimetière et au clocher de Saint-Amand. Mois ce village, qui est très-étendu, fut le théâtre de différents combats pendant la soirée; tout le corps du général Vandamme y fut engagé, et l'ennemi y engagea des forces considérables.

Le général Girard, placé en réserve du corps du général Vandamme, tourna le village par sa droite et s'y battit avec sa valeur accoutumée. Les forces respectives étaient soutenues de part et d'autre par une soixantaine de bouches à feu.

A la droite, le général Gérard s'engagea avec le 4° corps au village de Ligny, qui fut pris et repris plusieurs fois.

Le maréchal Grouchy, à l'extrême droite, et le général Pajol combattirent au village de Sombreffe. L'ennemi montra de 80 à 90,000 hommes et un grand nombre de pièces de canon.

A sept houres, nous étions maîtres de tous les villages situés sur le bord du ravin qui couvrait la position de l'ennemi; mais celui-ci occupait encore avec toutes ses masses le plateau du moulin de Bussy.

L'Empereur se porta avec sa Garde au village de Ligay; le général Gérard fit déboucher le général Pécheux avec ce qui lui restait de réserve. presque toutes les troupes avant été engagées dans ce village. Huit bataillons de la Garde débouchèrent à la biaonnette, et derrière eux les quatre escadrons de service, les cuirassiers du général Delort, ceux du général Milhaud et les gronadiers à cheval de la Garde. La vieille Garde aborda à la baionnette les colonnes ennemies qui étaient sur les hauteurs de Bussy, et en un instant couvrit de morts le champ de basaille. L'escadron de service attaqua et rompit un carré, et les cuirassiers poussèrent l'ennemi dans toutes les directions. A sept heures et demie, nous avions quarante pièces de canon, heuncoup de voitures, des drapeaux et des prisonniers, et l'ennemi cherchait son salut dans une retraite précipitée. À dix heures, la bataille était finie, et nous nous trouvions maîtres de tout le champ de bataille.

Le général Lâtzow, partisan, a été fait prisonnier. Les prisonniers assurent que le feld-maréchal Blücher a été blessé. L'élite de l'armée prussienne a été détruite dans cette bataille. Sa perte ne peut être moindre de 15.000 hommes: la nôtre est de 3.000 hommes tués ou blessés.

A la gauche, le maréchal Ney avait marché sur les Quatre-Bras avec me division qual avait culbule une division anglaise qui s'y trouvait placée. Mais, attaqué par le prince d'Orange avec 25,000 hommes, partie Anglais, partie Hanovriens à la solde de l'Angleterre, il se replis sur sa 
position de l'rasses. La s'engagérent des combats multiplés; l'ennemi 
s'attachait à le forcer, mais il le fit vainement. Le duc d'Elchingen attendait le 1" corps, qui n'arriva qu'à la nuit; il se borna à garder sa position. Dans un carré attaqué par le 8" régiment de cuirassiers, le drapeau 
du 6g' régiment d'infanterie anglais est tombé entre nos mains. Le 
prince de Brunswick a été tuk. Le prince d'Orange a été blessé. On assure que l'ennemi a cu beaucoup de personnages et de généraux de marque tués ou blessés. On porte la perte des Anglais à 4 on 5,000 hommes 
la nôtre, de ce côté, a été très-considérable : elle s'élève à 1,200 hommes 
tués ou blessés. Ce combat a fini à la nuit. Lord Wellington a ensuite évacué les Quatra-Prases s'est portés ur Genappe.

Dans la matinée du 17, l'Empereur s'est rendu aux Quatre-Bras, d'où il a marché pour attaquer l'armée anglaise; il l'a pousée jusqu'à l'entrée de la forêt de Soigne, avec l'aile gauche et la réserve. L'aile droite s'est portée par Sombreffe, à la suite du feld-maréchal Blücher, qui se dirigenit sur Wavre, où il naraissist voloité se placer.

A dix heures du soir, l'armée anglaise, occupant Mont-Saint-Jean par son centre, se trouva en position en avant de la forêt de Soigne; il aurait fallu pouvoir disposer de trois heures pour l'attaquer; on fut donc obligé de remettre au lendemain.

Le quartier général de l'Empereur fut établi à la ferme du Caillou, près Plancenoit. Le pluie tombait par torrents. Ainsi, dans la journée du 16, la gauche, la droite et la réserve ont été également engagées à une distance d'à peu près deux lieues.

#### BATAILLE DE MONT-SAINT-JEAN.

A neul heures du matin, la pluie ayant un peu diminué, le 1" corps se mit en mouvement et se plaça, la gauche à la route de Bruxelles et vis-à-vis le village de Mont-Saint-lean, qui parnissait le centre de la position de l'ennemi. Le 2" corps appuys as droite à la route de Bruxelles, et sa gauche à un petit bois, à portée de canno de l'armée anglaise. Les cuirassiers se portèrent en réserve derrière, et la Garde en réserve sur les hauteurs. Le 6" corps, avec la cavalerie du général Domon, sous les ordres du comte Lobas, if destiné à se porter en arrière de notre droite, pour s'opposer à un corps prussien qui paraissait avoir échappé un maréchal Grouchy et être dans l'intention de tomber sur notre flanc droit, intention qui nous avait été connue par nos rapports et par une lettre d'un général prussien que portait une ordonnance prise par nos coureurs. Les trouses étaient pleines d'arbeur.

On estimait les forces de l'armée anglaise à 80,000 hommes; on supposait que le corps prussien, qui pouvait être en mesure vers le soir, pouvait être de 15,000 hommes. Les forces ennemies étaient donc de plus de 90,000 hommes; les nôtres étaient moins nombreuses.

A midi, tous les préparatifs étaient terminés, et le prince Jérôme. commandant une division du 2° corps, destinée à en former l'extréme gauche, se porta sur le hois dont l'ennemi occupiai une partie. La canonnade s'engagea; l'ennemi soutint par trente pièces de conno les troupes qu'il arait envoyées pour garder le hois. Nous fimes aussi de notre de dispositions d'artillerie. A une beure, le prince Jérôme fut maître de tout le bois, et toute l'armée anglaise se replia derrière nn rideau. Le combe d'Efion attaqua alors le village de Mont-Sain-Jean et fit appuyer son attaque par quatre-vingte pièces de canon. Il s'engagea là une épouvantable canonnade, qui dut beaucon faire souffiri l'armée anglaise. Tous les coups portaient sur le plateau. Une brigade de la 1" division du conte d'Erlon s'empara du village de Mont-Saint-Jean; une seconde brigade fut chargée par un corps de cavalerie anglaise, qui lui fi éprouver beaucoup de pertes. Au même moment, une dission de cavalerie anglaise charges la batterie du comte d'Erlon par sa droite, et désorganisa plusi-urs pièces; mais les cuirassiers du général Milhaud chargèrent cette division. dout truis régiments furent rompus et échargés.

Il était trois heures après midi. L'Empereur fit avancer la Garde pour la placer dans la plaine, sur le terrain qu'avait occupé le 1º corps au commencement de l'action, ce corps se trouvant déjà en avant. La division prossieme, dont ou avait prêvu le mouvement, commença ulors à s'engrager avec les tirailleurs du comte Lobau, en plongeant son fieu sur tout notre flanc droit. Il était convenable, avant de rien entreprendre ailleurs, d'attendre l'issue qu'aurait cette attaque. A cet effet, tous les moyens de la réserve étaient prêts à se porter au secours du comte Lobau et à écrave le corps pruspien lorsufi ils seçait avancé.

Cela fait, l'Empereur avait le projet de mener une attaque par le village de Mont-Saint-Jean, dont on espérait un succès décisif; mais, par un mouvement d'impatience si fréquent dans nos annales militaires, et qui nous a été souvent si funeste, la cavalerie de réserve, s'étant aperçue d'un mouvement rétrograde que faisaient les Anglais pour se mettre à l'abri de nos batteries, dont ils avaient déjà tant souffert, couronna les hauteurs de Mont-Saint-Jean et chargea l'infanterie. Ce mouvement, qui. fait à temps et soutenu par les réserves, devait décider de la journée, fait isolément et avant que les affaires de la droite fussent terminées, devint funeste. N'ayant aucun moyen de le contremander, l'ennemi montrant beaucoup de masses d'infanterie et de cavalerie, et les deux divisions de cuirassiers étant engagées, toute notre cavalerie courut au même moment pour soutenir ses camarades. Là, pendant trois heures, se firent de nombrenses charges qui nous valurent l'enfoncement de plusieurs carrés et six drapeaux de l'infanterie anglaise, avantage hors de proportion avec les pertes qu'éprouvait notre cavalerie par la mitraille et les fusillades. Il était impossible de disposer de nos réserves d'infanterie jusqu'à ce qu'on eût repoussé l'attaque de flanc du corps prussien. Cette

attaque se prolongeait toujours et perpendiculairement sur notre flanc droit. L'Empereur y envoya le général Dubesme avec la jeune Garde et plusieurs batterise de réserve. Lennemi fut contenu, fut repoussé et recula; il avait épuisé ses forces et l'on n'en avait plus rien à craindre. C'est ce moment qui était celui indiqué pour une attaque sur le centre de l'ennemi.

Comme les cuirassiers souffraient par la mitraille, on euvoya quatre bataillons de la moyenne Garde pour potégre les cuirassiers, soutenir la position, et, si cela était possible, dégager et faire reculer dans la plaine une partie de notre cavalerire. On envoya deux autres bataillons pour se tenir en potence sur l'extréme gaenche de la division qui avait manoeuvré sur nos flancs, afin de n'avoir de ce obté aucune inquiétules; le reste fut disposé en réserve, partie pour occuper la potence eu arrière de Mont-Saint-Jean, partie sur le plateau, en arrière du champ de bataille qui formati notre vosition de refraits.

Dans cet état de choses, la bataille était gagnée; nous occupions toutes positions que l'ennemi occupia un commencement de Taction; notre cavalerie ayant été trep tôt et mal employée, nous ne pouvions plus espérer de succès décisifs. Mais le marcénal Grouchy, ayant appris le mouvement du corpe prussien, marchait sur le derrière de ce corps, ce qui nous assurait un succès édatant pour la jouranée du leudemain. Après huit heures de feu et de charges d'infanterie et de cavalerie, toute l'armée voyait avec satisfaction la bataille gagnée et le champ de bataille eu notre nouvoir.

Sur les huit heures et demie, les quatre bataillons de la movenne Garde qui avaient été envojes sur le plateun au delà de Mont-Saiul-Jean pour soutenir les cuirassiers, étant génés par la mitraille de l'enneuni, marchèrent à la baionnette pour enlever ses batteries. Le jour finissait; une charge faite sur leur flanç par plusieurs escadrons auglais les mirent en désonfre; les finyards repassèrent le ravin; les régiments voisins, qui virent quedjeux troupes appartenant à la Garde à de Abandade, current que c'était de la vieille Garde et s'ébranlèrent : les cris Tout est perdu! La Garde et réparder. Les soldats précleulent mivel.

sur plusieurs points des malveillants apostés ont crié Sauve qui peut! Quoi qu'il en soit, une terreur panique se répandit tout à la fois sur fout le champ de bataille; on se précipits dans le plus grand désorter la ligne de communication; les soldats, les canonniers, les caissons se pressaient pour y arriver; la vieille Garde qui était en réserve en fut assaillie, et fit elle-même entraînée.

Dans un instant, l'armée ne fut plus qu'une masse confuse, toutes sarmes étant mèlées, et il était impossible de reformer un corps. L'ennemi, qui s'aperçut de cette étonnante confusion, fit déboucher des rolonnes de cavalerie; le désordre augmenta; la confusion de la nuit empécha de rallier les troupes et de leur montre leur crereur.

Ainsi une butuille terminée, une journée finie, de finusses meutres riparées, de plus grands succès assurée pour le lendemain, tout fut perdu par un moment de terreur panique. Les escadrons de service même, rangés à côté de l'Empereur, furent culbutés et désorganisée par ces flost tumulteux, et il n'y eut plus d'autre chose à fisire que de suivre le torrent. Les pares de réserve, les bagages qui n'avaient point repassé la Sambre, et tout ce qui était sur le champ de bataille, sont restés au pouvoir de l'ennemi. Il n'y a cu même aucun moven d'attendre les troupes de notre droite; on sait ce que cést que la plus brave armée du monde, lorsqu'elle est mélée et que son organisation n'existe plus.

L'Empereur a passé la Sambre à Charleroi le 19, à cinq heures du natin. Philippeville et Avesnes ont été donnés pour point de réunion. Le prince Jérôme, le général Morand et les autres généraux y ont déjà rullié une partie de l'armée. Le maréchal Grouchy, avec le corps de la droite, opère son mouvement sur la basse Sambre.

La perte de l'ennemi doit avoir été très-grande, à en juger par les drapeaux que nous lui avons prise t par les pas érriogrades qu'il avait faits; la nôtre ne pourra se calculer qu'après le rulliement des troupes. Vant que le désordre éclatit, nous avions déjà éprouvé des pertes considérables, surtout dans notre evaleire, si funestement et pourtant si bravement engagée. Malgré ces pertes, cette valeureuse cavaleric a consument gardé la position qu'elle avait prise aux Anglais, et ne l'a aban-

donnée que quand le tumulte et le désordre du champ de bataille l'y ont forcée. Au milieu de la nuit et des obstacles qui encombraient la route, elle n'a pu elle-même conserver son organisation.

L'artillerie, comme à son ordinaire, s'est couverte de gloire.

Les voitures du quartier général étaient restées dans leur position ordinaire, aucun mouvement rétrograde n'ayant été jugé nécessaire. Dans le cours de la journée, elles sont tombées entre les mains de l'ennemi.

Telle a été l'issue de la bataille de Mont-Saint-Jean, glorieuse pour les armées françaises, et pourtant si funeste.

Extract do Monitor de 51 juin 1815.

## 22062. — MESSAGE À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS'.

Palais de l'Élysée, sa juin 1815.

Monsieur le Président, après les batailles de Ligny et de Mont-Saintlean, et après avoir pourvu au ralliement de l'armée à Avesnes et à Philippeville, à la défense des places frontières et à celle des villes de Laon et de Soissons, je me suis rendu à Paris pour concerter avec mes ministres les mesures de la défense nationale, et m'entendre avec les Chambres sur tout ce qu'exige le salut de la patrie.

Jai formé un comité du ministre des affaires étrangères, du consti-Cararot et du de d'Urnate, pour renouveler et suivre des négociations avec les puissances étrangères, afin de connaître leurs véritables intentions, et de mettre un terme à la guerre, si cela est compatible avec l'indépendance et l'honneur de la aution. Mais la plus grande union est nécessaire, et je compte sur la coopération et le patriotisme des Chambres et sur leur attachement à ma personne.

J'envoie au milieu de la Chambre, comme commissaires, le prince

Estadt du amini scalad de la ciones de la

<sup>1</sup> Extrait du procès-verbal de la séauce de la chambre des Pairs, du 21 juin.

r..... A huit beures et demie, le prince orchichancelier déclare que la séance est reprise. Il doune la parole su prince Lucien.

«Le prince est à la tribune, comme commis-

EXTIN-

saire extraordinaire de l'Empereur; il apporte un Message de Sa Majesté; il demande à le communiquer en comité secret.....

Ce Message n'a pas été retrouvé aux Archives de l'Empire.

44

Lucien et les ministres des affaires étrangères, de la guerre, de l'intérieur et de la police générale, pour porter le présent. Message, et donner les communications et les renseignements que la Chambre pourra désirer.

D'après l'original Archeres du Corps legislatif.

Napoléon.

## 22063. - DÉCLARATION AU PEUPLE FRANÇAIS.

Français, en commençant la guerre pour sontenir l'indépendance nationale, je comptais sur la réunion de tous les efforts, de tontes les volontés, et sur le concours de toutes les autorités nationales; j'étais fondé à espérer le surcès, et j'avais bravé toutes les déclarations des puissances contre moi.

Les circonstances paraissent changées.

Je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France. Puissent-ils être sincères dans leurs déclarations et n'en avoir jamais voulu qu'à ma personne!

Ma vie politique est terminée, et je proclame mon fils, sous le titre de Aupoléon II, Empereur des Français.

Les ministres actuels formeront provisoirement le conseil de gouvernement. L'intérêt que je porte à mon fils m'engage à inviter les Chambres à organiser, sans délai, la régence par une loi.

Unissez-vous tous pour le salut public, et pour rester une nation indépendante.

Au Palais de l'Élysée, le 22 juin 1815.

NAPOLEON.

Dopros la ropie Archivos de la justee.

22064. — A M. BARBIER,

Paris, 25 jain 1813.

Le grand maréchal prie M. Barbier de vouloir bieu apporter, demain, à la Malmaison :

1º La liste des 10,000 volumes et des gravures, comme celles des

voyages de Denon et de la commission d'Égypte, dont l'Empereur avait plusieurs milliers;

- 1º Des ouvrages sur l'Amérique;
- 3° Un état particulier de tout ce qui a été imprimé sur l'Empereur pendant ses diverses campagnes.

Il faut compléter la bibliothèque de voyage, qui doit se composer de toutes les bibliothèques de campagne, et y joindre plusieurs ouvrages sur les États-Unis.

Dans la grande bibliothèque, il faut une collection complète du Moniteur, la meilleure encyclopédie, les meilleurs dictionnaires.

La grande bibliotbèque devra être consignée à une maison américaine, qui la fera passer en Amérique par le Havre.

Par ordre de l'Empereur : Le grand maréchal du palais , BERTEAND

D'après l'original comus. par M. Louis Barbier

22065. — A L'ARMÉE.

Soldats, quand je cède à la nécessité qui me force de m'éloigner de la brave armée française, j'emporte avec moi l'heureuse certitude qu'elle justifiera, par les services éminents que la patrie attend d'elle, les éloges que nos ennemis eux-mêmes ne peuvent pas lui refuser.

Soldats, je suivrai vos pas, quoique absent. Je connais tous les corps, et aucun d'ux. ne remportera un avantage signafé sur l'ennemi, que je ne rende justice au courage qu'il aura déployé. Vous et moi, nous avonété calonniés. Des hommes indigues d'apprécier vos travaux ont vu, daus les marques d'altachement que vous m'avez données, un zèle dont j'étais le seul objet: que vos succès faturs leur apprennent que c'était la patrie par-d'essus tout que vous service en mobésissant, et que, si j'ai quelque part à votre affection, je le dois à mon ardent amour pour la France, notre mêre commune.

Soldats, encore quelques efforts et la coalition est dissoute. Napoléon vous reconnaîtra aux coups que vous allez porter.

44.

Extrast des Memoures de Napoleon

#### 22066. - At' PRINCE RÉGENT D'ANGLETERRE.

He d'Aix, 14 juillet 1815.

Altesse Royale, en lutte aux factions qui divisent mon pays et à l'inimitié des puissances de l'Europe, j'ai terminé ma carrière politique, et je vieus, comme Thémistocle, m'assoir au foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ses lois, que je réclame de Votre Altesse Royale, comme du plus puissant, du plus constant et du plus génécus de mes ennenis.

Napoléon.

D'après le foc-aissile de la lettre autographe

## 22067. — PROTESTATION.

En mer, à bord du Bellérophon, à accèt 1×15.

Je proteste solemnellement ici, à la fince du ciel et des hommes, contre la violation de mes droits les plus sacrés, en disposant, par la forre, de ma personne et de ma liberté, Je suis venn librement à bord du Bellerophou : je ne suis pass prisonnier; je suis l'hôte de l'Ampleterre. Jy suivenn moi-même de l'instigation de capitaine, qui dit avoir des ordress du gouvernement de me recevoir et de me conduire en Angleterre avec ma suite, si cela m'était agréable. Je me suis présenté de bonne foi pour venir me mettre sous la protection de ses lois.

Aussitàt que j'eus mis le pied sur le Belléophon, je fus un foyer de peuple britantique. Si le gouvernement, en donnat des ordres au capitaine du Belléophon de me recevoir ainsi que ma suite, n'a voulu que tendre un piége, une embâche, il a forfait à l'honneur et flétri son puvillon.

<sup>1</sup> Le gouvernement provisoire interdit la publication de cette proclamation.

Si un tel acte se consommait, ce serait en vain que les Anglais viendraient à l'avenir parler de leur loyauté, de leurs lois et de leur liberté : la foi britannique se trouverait perdue dans l'hospitalité du Bellérophon.

Fen appelle à l'histoire; elle dira qu'un ennemi, qui fit vingt uns la guerre au peuple anglais, viul librement, dans son infortune, cherche un asile sous ses lois; et quelle pas éclatante peuve pouvait-il donner de son estime, de sa confiance? Mais comment répondit l'Angleterre à une telle magnantimité? Elle feignit de tendre une main hospitalière à cet ennemi, et, quand il se fut livré de honne foi, elle l'immodi?

Extrait des Recits de la Captivite, etc par M. de Montholose.

Napoléon.

FIN DU VINGT-HUITIÈME VOLUME.

## TABLE ANALYTIQUE

DU TOME XAVIUI1.

Yors. — Les dates inscrites entre parenthèses sont les dates des lettres de l'Empereur. Les chiffres placés à la fin des phroses indiquent les pages.

### A

Acra additioner. — (a a avril 1815.) Préambule: efforts de l'Empereur, pendant tout son règne. pour perfectionner les lois politiques de la France; tous les actes qui ont formé les constitutions de l'Empire ont été sonnie à l'acceptation du peuple; le but de l'Empereur était d'organiser un «système fédératif européen; » causes qui ont fait ajourner l'établissement de plusieurs institutions intérieures, destinées plus spécialement à protéger la liberté des citoyens: l'Empereur soumet ces ponvelles institutions à la sanction du peuple, sons le titre d'acte additionnel; - modifications apportées à la constitution de la chambre des Paire : le nombre de ses membres est d'limité; ils sont béréditaires; ils prennent séence à vingt et un ans et ont voix délibérative à vingt-einq; extension des ponvoirs de la chambre des Pairs : droit d'amendement ; faculté d'inviter le gouvernement à proposer des lois sur des objets détermiués; pouvoir discrétionnaire attribué à la chambre des Pairs pour le jagement des ministres; - constitution de la seconde chambre dite des Représentants : mode de nomination et inamovibilité des présidents des colléges électoraux; élection directe; condition d'éligibilité; la fimite d'âge est fixée à vingt-cinq ans au lieu de quarante; suppresaion du ceus électoral; indemnité accordée aux Représentants pendant les sessions et pour les frais da voyage; - représentation spéciale de l'industrie et de la propriété manufacturière et commerciale; mode d'élection de cette nouvelle catégorie de Représentants ; - renouvellement de droit et intégral de la Chambre tons les einq ans; extension des pouvoirs de la chamberdes Représentants: nomination du président par la Chambre; droit d'amendement; foculté d'inviter le gouvernessent à proposer des lois sur des objets déterminés; droit de propageer la mise en accusation des ministres : aucun impôt direct on indirect ne pent être perçu, aucun emprunt ne peut être fait, aucun donnine de l'état ne peut être shéné. aucune levée d'hommes ne peut être ordonnée. aucune partie du territoire ne peut être échangée sans une loi préalable; vote anquel du budget; inviolabilité des Représentants pendant les sessions; publicité des séauces; -nécessité d'un contre-seing ministériel pour

Cette table a été rédigée par M. Blandeau.

tous les actes du gouvernement; termes d'après lesquels la responsabilité des ministres est établie; extension de la responsabilité aux commandants d'armée de terre et de mer; promesse de modifier par une loi l'article 75 de la constitution de l'an vus sur le nécessité d'une autorisation préslable pour le poursuite des agents du gouvernement; - liberté de la presse: suppression de toute consure préslable; compétence exclusive du jury pour les délits de presse ; règlement de ce droit ; - conditions restrictives pour les déclarations d'état de siége. - Le peuple français interdit eu gouvernement, aux Chambres, aux citovens toute proposition tendant au rétablissement des Bourlions, de l'encienne noblesse, des droits féodaux, d'ancun culte privilégié, et de toute mesure contraire à l'urrévocabilité de la vente des domaines nationeux, 139 à 147. -V. CHAMPSE DES PAIRS, CHAMBRE DES BEPRÉ-SEXTANTS, CHAMP-RE-MAL Of NAPOLEON I".

λιπάτκοντ (Baron υ), naaréchal de camp. 289. Δεκειο, ebef-lieu du département de lo Corse. — (20 mai 1815) Armement de cette plane; projet de l'Empereur de fortifier les hauteurs d'Ainerio. 232. 233. — V. Const (Île de).

Verxionar I<sup>n</sup>, empereur de Russis. — (1) en palier 1875, Le due de Rosjo es chargel quie taine le Jaurnal de l'Empire le récit de re qui se passa agrès la bataité d'Austeilla de passa agrès la bataité d'Austeilla de la Davotti, lédit de l'empereur Alexandre fait coupé par le massiche de la Davotti, lédit de l'empereur Alexandre fait de l'austeille autorisant le général Merceld à affirme a morcéalla Davott lédit et l'empereur de l'embire suitre les armées de France et de Bissis; docaments démonstra que Fermatties conferie de d'autorisant que l'empire que l'empire de l'empire de d'autorisant de l'empire de l'empire de l'empire de l'empire de d'autorisant de l'empire de l'empire de l'empire de l'empire de l'empire de d'autorisant de l'empire de l'emp

Aurost (École vétérinaire d'). — (30 avril 1815.) Chargée du service de deux batteries d'artillerie de la réserve de Paris, 165. — (1" mai.) Ordre d'organiser deux compagnies d'artillerie à l'École d'Alfort, 168.

ALEXT (Chevalier), maître des requêtes. major du génie, 81. Anadosar (Counte), licutenant général, président de la section de la guerre au Conseil d'étal. — (3 avril 1815.) Chargé de proposer à l'Empereur un projet de décret pour l'organisation des gardes nationales; bases de cette organisation, 81 à 85.

Annunca, liculement de vaisseau, commendant le brick le Zéphyre, en croisière à l'île d'Elbe. 11 et 12.

Angas, chef-lieu du département de Maine-et-Loire, — (sa mai 1815.) Ordre de mettre le château d'Angers en état de défense; troupes réunies à Angers pour combattre l'insurrection de la Vendée, 446 à 247.

Anglerenan (Royaume d'). - (7 avril 1815.) Le ministre des affaires étraugères est chargé de préparer un rapport sur les relations de la France ovec l'Augleterre et les réponses du gouvernement anglais, 90. - (18 mai.) Le comte Chaptel propose à l'Empereur de remettre en vigueur le décret de Milon sur les droits des neutres, si les Angleis renouvellent leurs arrêts du Conseil de 1807; observations de l'Empereur sur le préjudice que l'application de ce système causerait au commerce; demande de renseignements sur les stipulations des traités de Paris et de Gand relatives an droit maritime de l'Angleterre, et le système suivi par cette puissance depuis l'existence de ces traités, 228 à 230. - (21 mai.) L'Angleterre favorise l'insurrection de la Vendée par des envois d'armes, de munitions et d'artillerie. et par le débarquement d'anciens chefs vendéens, 244. - (16 juillet.) L'Empereur annonce au prince régent qu'il vient se mettre sous la protection des lois britanniques. 358. - ( 6 soût.) Protestation de l'Empereur contre la conduite du gouvernement auglais, 348, 34q. - V. CAULAINQUERT of CHAPTAL,

Arrans, chef-lieu de canton du département du Var. — (1" mars 1815.) Acqueil hostile fait au détachement envoyé pour occuper cette ville, 12. — V, 127.

Approvision Sements. — (27 avril 1815.) Formation de magasins à Avesnes pour 100,000 hommes et 3-0.000 chevaux, predent dit jours, ortone établisé des magents à Ginè. Lon. Seissons, etc. ordre de faible que partie pour Lon si compagnés d'équipages pour la service des virces, 1.53. — (.6 mai) Plaintes de l'Empervisionnement de l'emrée et des places. 18 à 18.5. — (.6 mai) Plaintes de l'Empervisionnement de l'emrée et des places. 18 à 18.5. — (.6 mai) Plaintes de l'Emperin au le service des vivren dans le Nordi-nouveaux ordres pour la foresation de magnés à l'économic laces de l'économic incircettans de l'autre l'approximation de l'armée de l'emrée de l'e

APPROVINGERIENTE DE GESTARE. — (57 2017)
1815.) Ordre pour l'approvisionnement des places d'Avennes, Guise, Saisones, Maubeuge.
Landrecies, Valenciennes, Conde el Philipperille, 153. — (45 mais, Moschien pour l'approvisionnement des places fortes, 166. — (30 mais) Approvisionnement de Paris et de Lyon, 294. — V. Daver.

Austic Organisation de l'1. — (26 mars 1815).

Formatioo de huit corps d'observatioo; leur composition; lieux où ils se réunissent; généraox chargés de leur commandement; création d'un comité de défense du territoire; sa composition; ses attributions, 40, 41, -( 27 mars.) Projet d'organisation de la cavalerie : formation de trois divisions de cuirassiers et de quatre divisions de dragons; leur artillerie; la cavalerie légère est attachée aux différents corps d'armée; ordre pour la remoote de la cavalerie; - rappel des militaires en semestre et en congés illimités; organisation des 3", 4" et 5" bataillons; - projet de formation de l'armée du Nord, 45 à 4q. -(98 mars.) Création de six régiments de tiruilleurs et de six régiments de voltigeurs de la jeune Garde, 51 à 53. — (29 mars.) Nouveaux ordres pour la remonte de la cavalerie, 54, 55, - (3o mars.) Composition des six premiers corps d'armée; nomination des commandants de res corps, 61 à 64. - (2 avril.) Instructions pour l'équipement et la remonte de la cavalerie : organisa-TRYIN.

tion de la cavalerie du 4° corps d'observation : - projet d'organisation du génie de l'armée. 70 h 73. - (3 avril.) Composition des 6'. 7° et 8° corps; généraux chargés de leur commandement; formation de cinq régiments étrangers; organisation de la cavalerie légère. 76 à 80. - (10 avril.) Appel de 100,000 gardes nationaox poor garder les frontières: - création de trois comités de défense pour les frontières de Nord, des Vosges, du Jura et des Alpes; - mesures à prendre pour la rentrée sous les drapeaux des anciens soldats de la rive gauche du Rhin, de la Beigique et d'Itabe, 96 à 100. - (14 avril.) Ordre pour la formation de trois équipages de pont et l'organisation du service des pontonniers, 110. - (15 avril.) Instructions pour la remonte de la cavalerie; - création de nouveaux ateliers pour la fabrication des armes, 119 à 115, - (17 avril.) Organisation du 7° corp»: formation d'un 9° corps en Provence; composition de ce corps. 120. 121, -(30 avril.) Déeret pour la formation de quatre armées et trois corps d'observation, savoir : l'Armée du Nord occupant les 9° et 16° divisions militaires, l'Armée de la Moselle occupant les 3° et 4º divisions, l'Armée du Rhin et l'Armée des Alper, le corps d'observation de Jura, celui du Var et celui des Pyrénées; composition de ces armées et de ces corps. 163. 164. -(3 mai.) Projet da formation de quatre aotres armées de réserve, à Paris, à Lyon, à Bordesax et à Toolouse, 184, 185. - (19 mai.) Mesures prises pour le recrutement de l'armée du Nord, 204, 205. - (15 mai.) Nouvelles instructions pour la remonte et l'équipement de la cavalerie, 219. 220. - (20 mai.) Composition de l'armée des Alpes, 938. - (3 juin.) Plusieurs généraux reprivent ordre de se rendre au quartier général de l'armée du Nord; le maréchal Grouchy est nommé commandant en chef de la cavalerie; formation de soo état-major. 289. - (16 juin.) Organisation définitive de l'armée, 334, 335. -V. DAVOUT et Napoléon F.

Vanix (Opérations de I'). - (27 mars 1815.) Étude des positions de la Moselle et da Rhin qui peuvent permettre aux différents corps de combiner leurs opérations, Aq. - (17 avril.) Ordre éventuel donné aux 1", 2", 3" et 4º corps de se rémuir et de prendre position derrière la Sambre, si l'ennemi commençait les hostifités, 152, 153. -- (15 mai.) Instructions domnées aux lientenants généranx chargés de la défense des frontières, 220, 221. - (7 juin.) Le duc de Dalmatie reçoit ordre de partir pour l'armée ofin de prendre les dispositions pécessaires pour la défense des places de première ligne, ochever l'organisation des différents corps et prendre des renseigacments sur la position de l'ennemi; ordre de fermer toutes les communications sur les lignes da Nord, da Rhiu et de la Moselle, 3o4. 305. - (12 jain.) Départ de l'Empereur pour Formée, 317. - (13 juin.) Ordre du jour indiquant aux différents corps les positions qu'ils deivent occuper satoar de Benamont, 320 à 342. - (14 juin.) Marche de l'ormée sur Charleroi ; ordre de mouvement des différents corps . 325 à 330. - (15 juin.) L'armée force le passure de la Sambre près Charleroi et met en déroute quatre régiments prussiens; l'ennemi perd 1,500 prisonniers et six pièces de canon; - le général Reille, en se portont sur Morchiennes avec les divisions du prince Jérôme et du général Bachelu, rencontre an corns prussien à Montigny-le-Tilleul et le met en déroute; pertes de l'ennemi, 331. 33s. - (Du 16 au 20 juin.) L'Empereur divise l'armée en deux ailes et une réserve formant le centre : l'aile gauche, composée des quatre divisions da 1" corps, des quatre divisions du 9° corps, de deux divisions de cavalerie légère et des deax divisions du corps du conte de Valmy (environ 45,0 ou honnues). est placée sous les ordres du prince de la Meskova; l'aile droite, à peu près de même force, est confiée au maréchal Grouchy; la Garde et le 6' corps forment la reserve; - le prince de la Moskova reçoit ordre d'attaquer la position

des Opstre-Bras et de se tenir prét à marcher sur Bruxelles, occupé par les Anglais; le maréchal Grouchy se porte sur Sombreffe et Fleurus pour attaquer l'armée prussienne : l'Empereur, qui occupe Charleroi avec le centre de l'armée, se tient prêt à appuyer l'une on l'autre oile, selon les eirconstances; - bataille de Ligny, sous Fleurus ; positions occupées par les armées française et prussienne; attaque des villages situés sur le bord du ravin qui couvre la position de l'ennemi : arise de ces villages; Blücher occape encoravec toutes ses forces le platean du monfin de Bussy, Jorsque l'Empereur débouche avec sa Garde et la grosse cavalerie au-dessas da village de Liguy et endève la position de l'enueni; pertes de l'armée prossienne dans cette bataille; - combat des Owatre-Bras : pendant que le centre et l'aile droite de l'armée française gagnent la bataitle de Ligny sur les Prossions, le prince de la Moskova attaque ies Anglais oux Quatre-Bras, et, malgreson infériorité anmérique, mointient su position; - le lendemain de ces deux batailles, l'Empereur porte faile droite sar Sombreffe et Wayre, à lo suite de Blächer, et se rend hii-même avec sa réserve aux Oantre-Bras pour attoquer l'armée anglaise, qui occupe Mont-Soint-Jean; circonstance qui force l'Empereur à remettre l'attaque au lendentain; - bataille de Mont-Saint-Jean : positions occapées par les différents corps; enthousiasme des troupes; forces de l'armée angloise; le prince Jérôme se porte sur le bois de Goumout occupé par les Anglais et les Hanovriens et s'un empare; prise da village de Mont-Seint-Jean par le courte d'Erlon et le général Milhaud; l'armée française est unitresse de toutes les positions de l'ennems panique occasionnée par une charge de la cavalerie anglaise; confusion qui se répand dans l'armée; conséquences de cette bataille; retraite de l'armée sur Philippeville at Avesnes, 334 à 345, - V. Davort et Napoléos I". Annon, dec de Padoue, lieutenant général. -

(no arral 1815.) Europé en Corea une des pouvoirs extraordinaires; internations qu'il reçoit pour l'expraination de la garde nationale, la remplacement des employés nonmés par le rei, la formation d'un hastoline corepour la désense de l'Ite d'ilen et il dirichition du récompresse aux habitants qui se sont distingués par leur patristiense, non, 10.1.— (s. mn.).] Il repoir torte de diriges un Toukon les régiments qui sont dans cette lite, en y joignant deux habitales des volunières corres.

204. - V. Consz (Île de), ARTILLEAIS (de l'armée). — (>5 mars 1815.) Formation d'nn équipage de 150 bonehes à feu. 29. - (27 mars.) Une batterie d'artillerie légère est attachée à chacune des divisions de cavalerie et nue batterie à pied aux divisions d'infanterie, 45, 46. - (27 avril.) Nomination du général Ruty ou commandement de l'artiflerie de l'armée : proint d'organisation de l'artillerie et du parc de réserve de Vincennes; emploi du personnel de l'artillerie de marine pour le service de l'armée; organisation de l'artiflerie des 1", 2°, 3° et 6° corps d'armée, 153 à 157. - (14 mai,) Organisation de l'artillerie de la Garde; ordre de porter toutes les batteries à pied et à cheval à six pièces de 12 et deux obnaiers, 212, 213. - V. Asmén (Organisation de l').

ANTILIZATE (des places).— (aŭ avril 1815.) Armement et approvisionnement de guerre de Paris. 14g.— (3o avril) Organisation de 3o batteries d'artillerie pour la défense de Paris, 165.— (10 mai.) Le nimistre de la marine recolto ordre de faire espédier de llavre à Paris treis centa bouches à fru en fer, pour complèter l'amment de Paris et des places de Sissiona, Rièms, Viry, Jaon, Chifaren Thierry, Langres, etc. 196, 197,— (27 mai) Ortices pour l'ammented de treuvau té d'éfense de Paris, 497, 498,— (5 juin) Prijet de formation de dit compagnies d'artillèrei conjusées d'élèves de l'Éche de médecine et des tyoire et destinués à la défense de Paris, 153, 393, 395,— V. Davrer.

Avasv. licutement général d'artillerie. — (11 juin 1815.) Concession d'une pension de 2.000 fr. à sa veuve, 317.

Aruzasu, duc de Castiglione, maréchal de France. — (1º mars 1815.) Conséquences de sa défection, 1 et 2. — (10 avril.) Le ministre de la guerre reçoit andre de le rayer de la liste des maréchaux; denande de renseignements sur sa position de fortune pour lui accorder une nervison de retraise, ou

AVLTANKE (Baron a'), lieutenant général, 1 vii. AVLOVVA, chef-lieu de canton du département de la Côte-d'Or.— (eg avril 1815.) Ordre de mettre cette place en état de défense; la garde nationale d'Auxonne est chargée de la défense des posts de la Soôpe, 15 de.

one posta de la Soone, 1.00.

Varsaz, chef-led d'arreadissement du département du Nord. — (ey avril 1815.5) Ordre de
fermer dans crite ville des magniss pour
100,000 hotumes el 20,000 checum», pendiant
is justre; le général Beille reçoit ordre de
portre le quartier général du s' corps à
Avrancs; approximonnement de guerre de cette
place, 151, 153. — (so juin.) Betruite de
Tarmée sur Avennes, 336.

В

Bacuare (Baron), lieutenant général. — (15 juin 1815.) La division Bachelu concourt au combat de Montigny-le-Tilleul; pertes de l'ennemi, 33 s.

Base (Grand-duebé de). — (3 avril 1815.) Le due de Vicence reçoit ordre d'adresser des réclamations au gouvernement badois à cause de son refna de laisser passer les courriers diplomatiques, et de lui faire observer que cette conduite est contraire au droit des gens, 74. Balles de Savy-Pos. (Baron), maréchal de camp du génie, 28q.

Balaxsel, capitaine des chevau-légers de la Garde impériale, 7.

4.5

Bossas, bibliothécaire de l'Empereur. — (aō juin 1815). Clangé de composer une bibliothèque de voyage et une grande bibliothèque l'Empereur; mesures qu'il doit prendre pour l'expédition de la grande bibliothèque en Amérique, 347.

Bunoss (Beron), lieutenant général.— 116 mai 1815.) Chargé du commandement de la 1" division de la jeune Garda; départ de cette division pour Compégne; son organisation.

Brassa (Jeon-Louis-Aussle es). — (19 arril 1815.) Clarge de se rendre superò du rei de Naples spete l'insucebs du mouvement offessió de l'arruée napolisaine en Italie, et de l'engager à litte producti quéglue tomps as résidence entre Grenoble et Sisteron, jusqu's er que les circonstances lui personistant de venir à Paris., 197, 198. — V. Josens Muxx. BAYX, chéf-lique de canton de déportement de

Nord. — (27 avril 1815.) Travaux de défense de cette place, 151. Bassmont, place forte du département du Nord.

— (27 avril.) Ordre pour les travaux de défense de cette place, 151. Benocs (Chevalier), député de la Corrèze, 129.

et 207. Berrásorson (Le), vaisseau anglais à bord duquel l'Empereur se rendit, après sa seconde

mée du Nord, 315.

Bannas (Chevalier), colonel du géme, side de camp de l'Empereur. — (20 avril 1815.)

Nommé membre du comité de défense du ter-

ritoire de l'Empire, 130. Bussorri, capitaine, officier d'ordonnance de

l'Empereur, 22. Brarazziva (Baron), lieutenant général. — (3 juin 1815.) Reçoit ordre de se rendre au quartier général de l'armée du Nord, 280.

Bearassa, prince de Neuchâtel et de Wagram, maréchal de France. — (10 avril 1815.) Intention de l'Empereur de le rayer de la liste des maréchaux; demande de renseignements sur sa position de fortune pour lui accorder une pension de retraite, qu.

Bearsano (Comte), lieutenant général du génie. grand maréchal du Palais. - (13 mars 1815.) Chargé de prendre les mesures nécessaires pour le publication du décret de dissolution de la chambre des Pairs et de la chambre des Communes; - investi des fonctions de major général de l'armée, q. - (a5 mars.) Instruetions qui lui sont données pour l'organisation du personnel de la Maison de l'Empereur, 3 s. (27 avril.) Chargé de faire partir pour Compiègue un service de guerre de la Maison de l'Empereur, 158. -- (5 mai.) Observations qui lui sont adressées sur le budget des théâtres. 185, 186. - (7 mai.) Le général Bertrand est clsargé d'envoyer des secours à des habitants de l'île d'Elbe, 187. - (19 mai.) Il reçoit ordre de remettre à l'Empereur une liste de cent vingt personnes pour la composition de la chambre des Pairs, 231 .- (7 juis.) Ordre de départ de la Maison de l'Empereur pour le quartier général de l'armée, 3o5, 3o6.

Bassians (Baron), lieutenant général, 290. Bisson (Baron), sous-secrétaire d'état au minis-

tère des affaires étrangères.— (a8 mars 1815.) Chargé de faire nne bistoire du congrès de Vienne; instructions qui lui sont données à ce suiet. 53.

Beor es Painesses (Comte), directeur général des cultes. — (17 svril 1815.) Reçoit ordre d'ecoopter la démission de l'évêque de Vannes et de veiller à ce que le chapitre donne ses pouvoirs à un homme bien intentionné, 119, Biccara, général de cavalerie, commandant en

telef l'ermée prusienne. — (20 juin 1815.) Battu par l'armée française à Ligny; pertes de son armée, 340.

Boisst b'Asglas, pair de France, 129.

Boxer (Comte), lieutenant général. — (7 juin 1815.) Chargé du commandement des 3° et 4° divisions militaires; instructions qui lui sont données, 303. Bonnaux, chef-lieu du département de la Gironda. — (30 mars 1815.) Instructions données aux généraux Clausel et Morand pour l'occupation de cette ville. 59. — (5 avril.) Pacification de Bondeaux; emberquement de duchesse d'Angouleus, 88. — V. Cassax.

et Mosano.

Bonossociale (Baron), lieutenant général, 12a.

Bonossociale (Comte), lieutenant général de cavele-

Boncias (Comte), Institutional general de cavelerie. — (a avril 1815.) Chargé du commandement din dépôt de remonte de Versalles: instructions qui lui sont données, 70 à 7s. — (as mai.) Plaintes de l'Empereur sur le service de la remonte, 25g. — V. 7o. 19s. 10g et 175. — V. Varsaturas.

Boramosz (Comte se), lientenant général. — (15 jnin 1815.) Déserte à l'ennemi; ordre de

le mettre en jugement, 333. Borsa (Baron), premier chirurgien de l'Empereur, 3a, 33.

Baxra (Baron), lisetenant ginéral. — (11 mars 1815). Beçoit ordre de se diriger avec as division sur Paris, 15. — (3 avrd), Noamed cette drivision; sur Paris, 15. — (6 avrd). Noamed cette division; -75. — (16 avrd). La gardes nationales réunies à Lyon sont placées sous son commandement, 18. — (16 avrd). Il est envoyé dans la Vendée avec deux régiments de la jeuno Girde, -53 s. 55. 4.

Baser, port français sur l'Océan.—(9 avril 1815.) Remplacement da préfet maritime; instructions données an duc Decrès pour le choix des commandants de la marine qui deivent être envoyés à Brest, 93. -- V. Decrès et Marine impériale. Bascue (Boron), lientement général, 146.

Bascaz (Baron), lientenant général, 146. Basca (Baron), maréchal de camp, 200.

Bausa, maréchal de France. — (16 avril 1815.)
Nommé gouverneur des départements de la Provence, 118. — (1a mai.) Chargé de la formation du corps d'armée des Alpes, 206. — (12 mai.) Mesures de sûreté publique qu'il

— (a mai.) Mesures de sureté publique qu'il est chargé de prendre à Marseille; ordres qu'il reçoit pour la formation du corpa d'observation du Var, α51, α51, — V. Annés (Organisation de Γ) et Manseille.

Baun (Baron), maréchal de camp. — (no mai 1815.) Ordre d'arrestation de ce général. 850, 951.

Basslar (Chevalier pr.), maréchal de comp. — (\*3 mars 1815.) Ordre de le mottre en arrestation, a h. — (\*1 mai, L'Empereur demande un rapport sur le projet d'essassinat imputé à os géoéral, 199.

Bacriax (Chevalier), maître des requêtes, chargé de la direction des travaux publics de la Seine, 3<sub>1</sub>.

Buerr. — (16 avril 1815.) Resources extraordinaires du bodget : vente des biens des communes at des bois de l'état; centines axtraordinaires de guerre; emploi de crressources pour liquider l'arriéré des misilères et les dettes contractées par les villependant l'invasion, 108, 109. — V. Garon et Monare.

Begear, maréchal de camp, 60.

C

Gurasata (Comto), limitemant général, side de camp de l'Empereur. — (97 mars 1815.). Instructions qui lui sont données pour la réorganisation des gerdes nationales de la 17 di vision multiares, 43, 44. — (11 mat.) Il est chargé de faire un rapport sur l'emploi de crédits accordés pour l'habilment des troupes en 845; observations de l'Empereur sur la qualité des draps, 190. Canse de l'extraordorates. — (6 avril 1815.)
Créstion de cette caisse pour secourir les babitants des départements de la Champagne.
de la Lorraine et de l'Alsace, victimes de l'invasion; fonds dont se compose cette caisse: le counte Defermon en est nommé directeur.
go. — V. Derrassos.

Catvs, chef-lieu d'arrondissement de département de la Corse. — (no mai 1815.) Importance de cette place; ordre d'y concentrer toutes les ressources militaires de l'île, 232, 233, — V. Gassa (Île de),

Cvavatás (Prince), due de Parue, archirbanosier de l'Empire, chargé du portéfeuille de la justice. — (16 avril 1815.) Brevit sortie de faire un rapport sur les émigrés, 106. — (18 avril.) Il est chargé de proposer à l'Empereur des mesures répressives contre les individus qui font acte d'hostilité au gouvernement. 129. 1292.

Gasagovaz (Boron), maréchal de camp, commandant le 1" régiment de chasseurs de le Garde, 7, 18,

Gasses, elief-lieu de conton du département du Var. 19

CARTOT (Comte), lieutement général du génie, ministre de l'intérieur. - (+5 mars 1815.) Ordres qui lui sout donnés pour la reprise des traveux amblics à Paris, 30, 31, - (26 mars.) Il est chargé de présenter à l'Empereur un projet de décret pour la réorganisation de l'Université, 41. - (27 mars.) La direction des pardes nationales est remise dans les attributions de son ministère; instructions générales pour l'organisation de ces corps, 43, 65. - (6 avril.) Representation des numéripalités et des gardes nationales de la 19' division militaire, 8g. - (12 avril.) Formation d'une commission pour examiner la question des entrepèts et des ports francs, 104, 105. - (14 avril.) Instructions données au comte Caruot pour l'administration de la Corse et l'organisation de quatre bataillons de chasseurs destinés à la défeuse de cette fle, 106, 107. - (3u avril.) Projet de décret pour le renonvellement des numicipalités et des sous-préfets de l'Empire ; mode de nomination des nouvenux titulaires: un'mie opération pour le remplacement des commandants et officiers des gardes nationales; enquête sur les administrations et régies; instructions spéciales à donner aux commissaires extraordinaires chargés de l'exécution de ces ordres, 118 à 130, - (22 avril.) Décret pour la formation de deux régiments de lanciers de garde nationale dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin; instructions pour le recrutement, l'équipement et la remonte de ces corps, 134. - ( 24 avril.) Le ministre de l'intérieur reçoit ordre de faire fabriquer dans chaque département une certaine quantité de piques pour suppléer à l'insuffisance du nombre de fouils et de faux, 148.- (29 avril.) Ordres qui lui sont donnés pour l'évaluation et le payement des indemnités dues aux communes et aux particuliers victimes de l'invasion; mode de liquidation de ces indemnités, 159 à 161.-(10 mai.) Mutations indiquées par l'Empereur dans le personnel des préfets, 198. - (19 mai.) Bépartition de la levée des bataillons de garde nationale d'après la population des départements, 207, 208. - (21 mai.) Autorisation accordée aux préfets d'organiser, comme en 1814, des compagnies de réserve, 242.-V. 63, 64, 170, 231 et 255. - V. Const. (Île de), GARDEN NATIONALES et UNIVERSITÉ.

Canotave. — V. Marie-Averschief-Garotave.

Cavatra, marécial de camp. — (20 mai 1815.)

Intention de l'Empereur de l'employer dans
la 93' division militaire, 934.

Caragrecorar, duc de Virence, général de division, ministre des affaires étrangères. -(28 mars 1815.) Instructions qui lai sont données pour la publication d'une histoire du congrès de Vienne, des truités de Campo-Formio, Lunéville, Amiens, Presbourg, Tilsit. et des affoires d'Espagne, avec les pièces originales et les lettres à l'appui; - il reçoit ordre de publier chaque jour dans le Moniteur des articles destinés à éclairer l'opinion publique sur les conflits d'intérêts des diverses puissances européennes, 53, 54. - (3 avril.) Réclamations qu'il duit adresser au gouvernement badois à cause de son refus de laisser passer les courriers diplomatiques; - envoi d'agents secrets auprès des puissances restées fidèles à la France pour leur faire conneltre les intentions et les bonnes dispositions de l'Empereur à leur égard, 73.74. - (7 avril.) Intention de l'EmCHARMARIALITE (Boron an), lieutenant général, a60. CHARMAINT, chof-lieu du département du Mont-Blanc. — (a6 mars 1815.) Réunion du 6° corps d'observation près de cette ville pour couvrir los Alors. 40.

Casama na Pana. — 13 mora 18/5), Deverd ed sinsultion de cette chamber; motifs de estis dinostien, 8, 5, — 10 avxil), Institution per l'Acte additioned d'une ordiciamp ner l'Acte additioned d'une ordiciamp de l'acte additioned d'une ordition de l'acte de la pairie; les Pairs pendent la durce des sessims; compatibilité des Pairs pendent la durce des sessims; compatibilité des l'argité de l'argité de l'argité de l'argité de l'acte de l'acte des sessims; compatibilité de la pairie; les tons pathipus, hors celles de compatible; publicité des faudites; catentino les penersies publicité des faudites; catentino les penersies de la chambre des Pairs ; droit d'amendement ; faculté d'inviter le gouvernement à proposer des lois sur des objets déterminés; pouvoir discrétionnaire attribué à la chumbre des Pairpour caractériser les délits commis par les ministres et infliger la peine, 139 à 157. -(19 nsai.) L'Empereur chorge le prince Joseph de la remettre une liste de cent vingt personnes pour la composition de lo clambre des Pairs; pareille denunde est adressée aux ministres, au général Bertrand et au conte de Montesquiou-Fezensuc, 231. - (7 juin.) Discours de l'Empereur à la séance d'ouverture des Chombres, 3on à 3o2, - (8 juin.: Demande d'un projet de message à la chambre des Pairs pour annoncer l'ouverture prochaine des hostilités, 308, 309. - (11 juin.) Adresse de la chambre des Pairs; réponse de l'Empereur à cette adresse, 310, 311. - (15 juin.) Le prince Joseph recoit ordre de communiquer à la chambre des Pairs un rapport du due de Vicence sur l'hostilité des puissances conlisées contre la France, et les tentatives vainement faites pour arriver à des négociations, 33o. - (21 juin.) Le prince Lucieu porte un message de l'Empereur à la chambre des Pairs, 345. - V. Acre appropriate.

CHARRON SES REPRÉSENTANTS. -- (13 mars 1815.) Décret de dissolution de la chambre des Communer; motifs de cette dissolution, 8, 9. - (as avril.) Constitution par l'Acte additionnel de la nouvelle chambre des Représentants : élection directe; conditions d'éligibilité; la limite d'age des candidats est fixée à vingt-cinq ans au fieu de quarante; suppression du ceus électoral; indemnité accordée aux Beprésentants durant les sessions; - représentation spéciale de l'industrio et de la propriété nasnufacturière et commerciale ; - renouvellement de droit et intégral de la chambre des Représentants tous les einq ons; extension des ponvoirs de cette Chambre; nomination du président par la Chambre; droit d'amendement; faculté d'inviter le gouvernement à proposer des lois sur des objets déterminés ; droit

de prononcer la mise en accusation des ministres; aucun impôt direct ou indirect ne peut être perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucun domaine de l'État ne peut être aliéné, aucune levée d'hommes ne peut être ordonnée sans une loi préalable; vote annuel du budget; - inviolabilité des Représentants pendant les sessions : publicité des séances . 13q à 147. - (3o avril.) Convocation des députés à l'assemblée du Chump-de-Mai, 163, -(7 juin.) Discours de l'Empereur à la séance d'ouverture des Chambres, 300 à 309. -(8 juin.) Demande d'un projet de message à la chambre des Représentants pour annoncer l'ouverture prochaine des hostilités, 308, 309. - (11 juin.) Adresse de la chambre des Représentants; réponse de l'Empereur à cette adresse, 311 à 313. - (15 juin.) Le prince Joseph reçoit ordre de communiquer à la chambre des Représentants un rapport du due de Vicence sur l'hostilité des puissances costisées coutre la Franco, et les tentatives vainement faites pour arriver à des négociations, 330. - (21 juin.) Message de l'Empereur à la chambre des Représentants, 345, 346. -V. ACTE ADDITIONAL, CHAMP-DR-MAI et COL-

CHARP-DE-MAI. - (13 mars 1815.) Convocation des colléges électoraux, à Paris, en Assemblie extraordinaire du Champ-de-Mai, q. -(30 avril.) Les dispositions hostiles des puissances étrangères décident l'Empereur à ne pas attendre l'acceptation de l'Acte additionnel par le peuple; les colléges électoraux sont convoqués à bref délai pour l'élection des députés, rt les nouveaux élus sont appelés à l'assemblée du Champ-de-Mai, 161 à 163. - (1" juin.) Assemblée du Champ-de-Mai : discours de l'Empereur aux électeurs des colléges de département et d'arrondissement; l'Empereur prête serment d'observer les constitutions de l'Empire; serment du princo archichaucelier répété par toute l'assemblée; discours que l'Empereur adresse à la garde nationale et aux troupes de terre et de mer, en leur confiant

LÉGES ÉLECTORIET.

Faigle impériale, 383 à 486.— V. ACTA 1867-MONATE, COLLEGES ÉXECOME DE MANOGÉO F. I-CASPTAL, contre de Chanteloup, ministre d'état. GASPTAL, contre de Chanteloup, ministre d'état. directeur géorde du commerce et den naturfactures. — (18 mais 181.5) Propose à l'Empereur de remottre en vigueur le dérest de Vidia sur les droits des neutres; observations de l'Empereur sur le prépidier que l'application de ce système causerait sus commerce, 298. 293.— V. CORNEGIC.

GRANDONIER (Louis), licutemant général. — ( 12 mai 1815.) Nommé commandant d'armes à Givet, 2 49.

CRIETAINO, maréchal de camp.—(15 mai 1815.)

Chargé du commandement d'une brigade de
la 1" division de la jeune Garde; composition
de cette brigade, 212.

GESTEL (Baron), lieutenaut général, 26. CANTEAU-THIEREY, chef-lieu d'arrondissement du département de l'Aisne, — (27 mars 1815.)

Plan de défense de cette ville, 44, 45.
GRAUNOT, lieutenant d'infanterie de la Garde, 7.
GRAUNOTA, capitaine de frégute, commandant la
flottille de l'île d'Elbe, 11.

Caary, merchal de cump de custiers, 33, « Carsas (Barro), licetum glorierd. «16 mars 18 is.). Charge du comunadement du y creas 18 is.). Charge du comunadement du y creas chaereration; instructions qui lini sont données; composition de ce corps, 30, — (19 mars.). Ce plorait a charge de reforganier les gardes nationales des 11 et a 1º division militares, 3.5. à h. — (5 mars.) I et a 1º division militares, 3.5. à h. — (5 mars.) I expos d'armér placé sons les ordres du géordes Chargel prendi placé de concentr à la répression des truscharge de concentr à la répression des trusdues de la Vende, 5,7 — V. 8.4 p. 5,7 — V. 8.4 p. v. 54.

— V. Βοπολευτ. CLOURY, colonel, chef d'état-major du général Bourmont. — (15 jain 1815.) Déserte à l'ennemi; ordre de le mettre en jugement. 333. COLLÉGES ÉLECTORIEN. — (13 mars 1815.) Convocation des colléges éfectoraux à Paris en assemblée extraeclimite da Chumpele Mai, op("es reril, Mode de nomination et laigne-villatie des présidents des cullègres électrons, 
partir de 18 G. éléction directe; condition 
d'digibilité; représentation spéciale de l'admirète et le la propriée manufecturire et de la propriée manufecturire de des l'actives de la des Calmelle non les riesques, 1-3 de 19, 
— (cha seri), Modis qui déterminent Etopiement de la Calmelle non les riesques, 1-3 de 19, 
— (cha seri), Modis qui déterminent Etopiement attendre l'acceptation de Étate admipar le peuple, 162, — V. Acrs surriouxus 
Calcusars ass assentivartes.

Coulix es Scsar (Courte), ministre d'état, premier président de la Cour des comptes. 91 et 104.

Cours., explaine d'infanterie de la Gorde. 9, d' Lours as afrests. « le ouvril à 16.3 bil. 9, d' Lours as afrests. « le ouvril è comité de défense reçui ordre de Screuper d'abert de l'exécution des varrages de augus en écousires sur les frontières du Nord et du Illian, essuite de ceux de de Soumes et des Voges, enfin de ceux de du Jura et des Voges, enfin de ceux de du Jura et des Voges, enfin de comment, en entre, de remettre à l'Empereur une description frondifire, des places fortes et des insodations, 130. — V. Gétus untrauss.

130. — V. Géria nauvana.
130. — V. Géria nauvana.
130. — V. Géria nauvana.
140. — V. Géria nauvana.
140. — O servicio de la constitución de la constituci

CONSISSAIRES EXTRAORISMANES.— (50 ONTÍL 1815.) Envoi de commissaires extraordinaires dans les divisions militaires; attributions qui leur sont confiées pour le renouvellement des municipalités et le remplarement des sous-préées, des commandants et officiers des gardes nationales, des fonctionnaires et employés des diverses administrations, 198 à 130.

Cousi-son-t-Escarr, place forte et chef-bru de conton du département du Nord. — (27 avril 1815.) Approvisionnement de guerre de rette place, 153.

Gossia. El'ext. — (46 mars 1815). Adesses di L'ameil d'état : convération de la légitimitdu gouvernement impérial par les rotes du peuple: ill'egilité des actes qui se sont eccusplis en pérésence des armése enamises et sons la domination étrangéve; l'Euspereur, en remontant sur le trêne, en vent ul seul priuripe de légitimité que la France ait reconsu. rétabili le peuple dans ses droits: — réponse de l'Empreur, 3 à à 36.

COSSEL MUNICIPAL DE PARIS. — (96 mars 1815.) Réponse de l'Empereur à l'adresse du Conseil municipal de Paris. 38.

Constantinopus, capitale de la Tarquie, — (10 avril 1815.) Le ministre des affaires étrangères reçoit ordre d'envoyer un chargé d'affaires à Constantinople, 95.

Coassas (Baron), Bosteman griefent de ranlerie, aide de camp de l'Empereur. — (3 avril 1815.) Envoyé à Lyon pour seconder le générel Grouchy et combattre l'insurrection de-Marceillais, 85, 86. — (a rans.) Mission qui lui est donnée dans la Vendée; troupes placées sous ses ordres pour combattre l'insurrection des départements de l'Ouest, 482, 483.

Convex, appliane d'artillerie el la Garle, par Garria rauxe. — car vil 8163. D'erce par l'organisation des corps frances, mode de unmination de commendent; condicions nimination de commendent; condicions nitranse; leur organisation; leur armenure et plane (quipments, corde el service de un disposition sepérides pour les prises risonadispositions sepérides pour les prises risonaaditories par Tôst pour les prises monsultations de la commendent de l'acceptant par l'acceptant pour les prises principes de partiges désputés pour les armenents en coutant les genres martines, 18 à 10 aux dans les genres martines, 18 à 10 aux de la constitución de la constitución de la contra de la contra de la contra de la contra de la conceptant de la contra de la contra de la contra de la contra de la conlección de la conlecc 11" mai.) Faculté donnée aux généraux comusandants d'armée de confier la direction des corps francs aux lieutenants généraux commandants des ailes, aux commandants des départements ou aux commandants des places sur lesquelles ces corps doivent s'appuver, mais en laissant à ces corps l'indépendance de lenrs mouvements, 172. - (25 mai.) Mesares prises pour le ensermement et l'entretien du torps franc de Paris; appel des corps francs des 1", 3', 4', 5' et 16' divisions militaires; positions que ces corps doivent occuper sur les frontières du Nord et du Rhin, a 63, a 65.-(9 juin.) Instructions spéciales pour le service des corps francs des 1", a', 10', 14', 15' et 16' divisiona militaires, 310. - V. Davouv et Asporágn I".

Conse ( Be de ), dans la Méditerranée. - (23 mars 1815.) Rappel des troupes françaises; formation de quatre bataillons corses pour la garde de l'île; instructions pour la croisière; le géneral de Launay est nommé gouverneur de la Corse, a3 à a5. - (10 avril.) Dissolution de la junte; - le duc de Padoue est envoyé en Corse avec des pouvoirs extraordinaires; instructions qui lai sont données pour l'organisation de la garde nationale, le remplacement des employés nommés par le roi, la formation d'un bataillon corse destiné à la défense de file d'Elbe et la distribution de récompenses ora habitants qui se sont distingués par leur patriotisme, 100, 101 .- (14 avril.) Instructions pour l'administration et la défense de la Corse, 106, 107. - (12 mai.) Le duc de Padoue reçoit ordre de diriger sur Toulon les reciments qui sont dans l'île, et d'y joindre deux hataillons de volontaires corses, au 5. -

(a o má). Nouvelles mesuares ordennires pour (a o má). Nouvelles mesuares ordennires los a défines de la Cores, conventarion dei resouveres militaires à lápicio de à Lafvi; armismat de ces places; opinion de l'Empresi pois me la matres places de l'Ile; projet d'organisate pou des pondamentes recommanalation de ce pondamentes recommanalation de soit, utilité de cette-exportation pour le payes d'pour l'appresi accessed le la marries, a Sa à 37, — (a ma lem). Peptid d'incorperes son Cornes dans la misma Garde et 30 ou dans la vielle Garde. 5 to, 5 sti. ... V. Anance 5 sti. ... V. Anan

Consex (Baron), maréchal de camp. 97, a3s. Convisant (Baron), premier médecin de l'Empereur. 3a.

Coonao Krautura (Baron), contre-amiral, 94. Corre, colonel d'artillerie, directeur général des forges d'artillerie. — (15 avril 1815.) Chargé d'organiser de nouveaux ateliers pour la fabri-

cation des armes, 115.

Cova na cussation. — (26 mars 1815.) Réponse
de l'Empereur à l'adresse de la Cour de cassation, 37.

GOUR BES COMPTES. — (26 mars 1815.) Réponse de l'Empereur à l'adresse de la Cour des comptes, 37.

Cora surfataix se Paus. — (a6 mors 1815.) Réponse de l'Empereur à l'adresse de la Cour impériale de Paris, 38.

Germo n'Osvano, colonel, commandant de place à Antibes, 98.

Granz (Baron), maréchal de camp, 189. Granz (Baron), licutenant général, commandant la 19° division militaire. — (a mai 1815.) Intention de l'Empereur de lui confier la défense de Lyon, 176.

Graro (Baron), maréchal de camp, 116

D

Dalesse (Boron), lieutenant général. — (10 avril 1815.) Nommé gouverneur de l'île d'Elbe; instructions qui lui sont données, 96, 97. — V. 45. 106. 107. — V. Else (Île d'). Danmay (Charles-Henry), ancien garde des scenux, 102.

Danaicau (Boron), lieutenant général. — (10 mai 1815.) Désigné pour commander les tirailleurs de la garde nationale de Paris (Mdérés), 201.

Davie (Chevalier), membre de l'Institut, premier peintre de l'Empereur, 3s.

DAVOUT, prince d'Eckmühl, maréchal de France. - (a 1 mars 1815.) Nommé ministre de la guerre; instructions qui lai sont données pour la réorganisation de la 1" division militaire et les mouvements de troupes, 10, 20, -(93 mars.) Ordre pour la fabrication des armes; - organisation militaire de la Corse, a h la s6. - (25 mars.) Formation d'un équipage de 150 bouches à feu. 29. - (26 mars.) Instructions pour l'organisation de fuit corps d'observation à Lille, Valencieunes, Mézières, Thionville, Strasbourg, Chambéry, Bayonne et Paris; composition de ces corps; - eréation d'un comité de défense du territoire, 39 à 41. - (27 mars.) Ordres divers : mise en état de défense des places de la Fère, Soissons et Château-Thierry; rappel des militaires en semestre et en congés illimités; formation des 3", 4" et 5" bataillons; organisation de l'artillerie de l'armée; impulsion donnée à la fabrication des armes; armement des places fortes; travaux de défense de Lyon et de Grenoble; projet d'organisation de l'armée du Nord; étude des positions de la Moselle et du Rhin pour combiner les opérations éventuelles des différents corps. 44 à 49. - (29 mars.) Mesures militaires pour la pacification des mouvements insurrectionnels du Midi: - instructions pour la remonte de le cavalerie, 53 à 55. -- (a avril.) Ordre de centraliser à Versailles toute l'opération des rementes et de concentrer les approvisionnements de guerre entre Poris et la Loire; instructions pour l'habillement des corps; formation de la 5° et de la 7º division de cavalerie; - projet d'organisation du génie de l'armée; - nouvel ordre d'accélérer la fabrication et la réparation des armes, 68 à 73. - (3 ovril.) Composition des 6°. 7° et 8' corps ; - formation de ciuq régiments étrangers; - organisation de la cavalerie légère, 76 à 81. - (8 avril.) Ordres pour les mouvements de troupes, 91 693, - (10 avril.) Appel de 100,000 gardes nationaux pour garder les frontières; mesares pour leur armement; organisation militaire de l'île d'Elbe; - formation de trois comités de défense des frontières des Vosges, da Jura et des Alpes; - réorganisation de la 8º division militaire: - nomination des commandants et officiers des gardes nationales de la 16º division militaire; - nuesures à prepère pour la rentrée sous les drapeaux des anciens soldats de la rive gauche du Rhin, de la Belgique et d'Italie, 96 à 100. -(11 ovril.) Instructions pour la défense des frontières : garnisons des places; étude des positions stratégiques, passages de rivières. tignes de cananx, débonehés de forêts; système d'inondation dans le Nord; emploi des gardes nationales sédentaires des 9°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7' divisions militaires, 101 à 103, - (14 evril.) Ordre pour la formation de trois équipages de pont et l'organisation du service des pontonniers, 110. - (15 avril.) Instructions pour la remonte de la cavalerie: - organisation de nouveaux ateliers pour la fabrication des armes, 112 à 115, - (18 avril.) Ordre de diriger sur les corns d'armée les troupes disponibles aux dépôts; - avis de la destitution de plusieurs généraux, 129 à 127. -(as avril.) Décret pour l'organisation des corps francs, 131 à 133. - (97 avril.) Ordres divers : formation de magasins pour l'armée à Avesnes, Guise, Laon et Soissons; envoi de compagnies d'équipages militaires à Laon pour le service des vivres; organisation des ambulances des 1", 2' et 3' corps; approvisionnement de guerre des places d'Avesnes, Maubenge, Landrecies, Condé, Valenciennes et Philippeville; travaux de défense de Manbeuge. Bayay, Bennmont et des têtes de pont de la Sambre : reconnaissance des positions militaires de la frontière; positions que doivent occuper les 1", 9", 3" et 4" corps; réunion de ces corps en cas d'attaque de l'ennensi : proiet d'organisation de l'artillerie de l'armée et du parc de réserve de Vincennes; travaux de défeuse de

Lyon et de Lausres; armement de Sisteron et d'Auxomie; organisation de l'artiflerie des 1". 4°, 3', 6' corps, et des gardes nationales de Dijon, Saint-Jean-do-Losne, Chalon-sur-Saône, Milcon, Tournus et Villefranche, 151 is 157. - (29 avril.) Demande d'un projet de décret pour l'envoi du duc de Trévise eu mission extraordinaire dans les départements du Nord; objet de cette mission, 158, 13g. - (3o avril.) Intention de l'Empereur de confier au prince d'Eckmühl, pendant la durée de la guerre, outre le portefeuille de la guerre, le gouverneusent de Paris et le commandement en chef des eardes nationales, des levées en masse et des tronnes de ligne réunies à Paris; instructions de l'Empereur pour la défense de cette capitale : organisation du personnel et du matériel de l'artiflerie : construction de redoutes sur les hauteurs de Paris; troupes placées sous les ordres du prince d'Eckmühl pour la défeuse de cette capitale; - ordre de nættre Montbéfiard en état de défense et de faire armer Pierre-Châtel, Salina, le passage des Échelles et le fort de l'Écluse; autuse ordre pour Sisterou et Pont-Saint-Esprit : travanx de défense des passages des Yosges et du Jara, 163 à 167. - (1" mai.) Ordres pour l'organisation et la mobilisation des gardes nationales; formation des régiments et des divisions de réserve; lear destination; instructions pour l'organisation et le service de la levée en masse. 168 à 175. - (2 mni.) Ordres pour l'armement et les travaux de défeuse de Lyon, 175 is 178. - (3 mai.) Instructions your le service des vivres de l'armée; - projet de formation de quatre armées de réserve : à Paris, Lyon, Bordenny et Toulonse, 181 à 185. - (9 mai.) Ordres pour l'évacuation des places fortes par les troupes de ligne et leur remplacement par les gardes nationales; nouvelles mesures à prendre pour fortifier les passages des Vosges et du Jura, l'armement et l'approvisionnement des places fortes; - ordre pour le payement de la solde des troupes, 188 à 195. -

(12 mai.) Projet de décret pour annuler l'ocdonnance royale relative à la dotation et à l'administration des Invalides et rétablir l'ancienne organisation; - emploi des officiers de l'armée pour la formation des bataillons de gardes nationales; - instructions générales à donner aux lieutenants généraux commandont les divisions militaires et aux généraux commandant les gardes nationales; - mesures à prepdre pour la défense du territoire; - ordre de rendre aux régiments les numéros qu'ils avaient en 1813, noc à 206. - (13 mai.) Intention de l'Empereur de faire publier dans le Journal de l'Empire le récit de ce qui se passa après la bataille d'Austerlitz, lorsque l'empereur Alexandre fut coupé par le marrichal Derout, 209, 210. - (14 mai.) Organisation de l'artillerie et des ambulances de la jeune et de la vieille Garde, 213. - (15 mai.) Décret pour la formation de vingt-quatre bataillons de fédérés à Parie; - ordres pour la mise en état de défense des places de la Somme et la reconnaissance des ponts qu'il faudrait garder ou couper ; travaux de défense de Loon , Saint-Quentin et Reims; - remonte et équipement de la cavalerie; - instructions pour les lieutenants généraux chargés de la défense des frontières. 216 à 221. - (16 mai.) Ordre pour la formation d'hônitoux dans les places fortes et sur la ligne d'évacuation de l'armée; - instructions pour le service des vivres de l'armée du Nord: - mouvements de trounes nour protéger la frontière du Bhin et celle de Suisse. 222 à 225. -- (20 mai.) Mesures à prendre pour la défense de la Corse; - modifications à introduire dons le Code pénal militaire conformément aux dispositions de l'Acte additionad, e3a h e35. - (sa mai.) Ordre de fortitier et d'armer Dijon; - formation de l'armée de la Loire; armement des châteaux d'Angers et de Saumur; - ordre de mettre en état de défense les forts Saint-Nicolas et Saint-Jean, à Marseille; même ordre pour Montreuil et Dunkerque, +45 à +48, - (23 mai,) Observations

de l'Empereur sur l'inexécution des règles relatives nux dépenses de la guerre; ordre de ne jamais disposer d'un officier général saus l'approbation de l'Empereur; plaintes sur le service de la remonte, 256à 250, - (27 mai.) Ordre d'employer les officiers de marine dans les places fortes ou à la suite :les pares, 2711. - (ag usai.) Projet de décret pour l'appel de So à go,000 hommes sur la classe de 1815, 277. — (3 juiu.) Ordre de réunir la Garde à Soissons, 292. — (5 juin.) Organisation de l'ortiflerie destinée à la défense de Paris, 204. 295. - (9 juin.) Instructions pour le service des rorps francs, 310. - V. 26, 28, 64, 88. 105, 117, 140, 131, 135, 148, 179, 186, 190, 240, 251, 271, 288, 314 et 318. -V. Annéz (Organisation de l') et Narozány I". Droris (Due), vice-amiral, ministre de la murine. - (a3 mars 1815.) Reçoit ordre de retarder le départ des expéditions pour Terre-Neuve jusqu'à ce que l'Angleterre se soit déclarée; instructions qui lui sont données pour les croisières, 93, 94, --- (97 mars.) Mesures qu'il est chargé de prendre pour la défense

de Brest, Rochefort, Toulon et Cherbourg. ha. - (5 avril.) Il est chargé d'ouvrir des négociations avec Saint-Domingue et de renouveler le personnel des agents de la Gnodeloope et de la Martinique, 87. - (6 avril.) Il recoit ordre de mettre les lles Saint-Marcouf en état de défense, 88, 89. - (9 avril.) lostructions qui lui sont données pour le choix des commandants de la marine; remplacement du préfet maritume de Brest et du consmondant de Dunkerque, 93. - (14 avril.) Instructions pour l'emploi des ressources de la marine; ordre pour l'armement éventuel d'une portie des escadres; emploi d'une partie des officiers de voisseaux et d'ortiflerie de marine à la défense des côtes et des établissements maritimes, 110, 111, -- (17 avril.) Onlre de mettre en commission une escadre de einq vaisseaux et de trois frégates, et d'envoyer des bâtiments légers à Constantinople, Noples, Alger, Tunis et Maroc pour porter des nuuvelles de France aux ogents diplomatiques, 119. - (+9 avril.) Intention de l'Empereur d'employer le budget de la marine au profit de l'armée de terre et de la défense de l'état; projet de décret pour la formation de bataillons d'unvriers de marine ponr la défense des ports, l'emploi de l'artitlerie de marine pour la défense des frontières. et pour l'organisation de quarante it soixante bataillous d'équipages; - rappel des instruc tions données pour la Gazaleloupe, la Mortinique et Saint-Domingue, 137, 138, -(3 mni.) Plaintes de l'Empereur à cause des retards apportés au recrutement des marins et à l'organisation des compagnies, bataillons et régiments destinés à la défense du territoire, 185. - (so mai.) Ordre de ne ponégliger les exportations de bois de la Corse : utilité de ces exportations pour le pays et pour l'approvisionnement de Toulon, 237. -( 25 mai.) Préparation d'un plan de campagne pour les liftiments lègers de la marine : révision des règlements sur la course pour la répartition des prises entre les officiers et les hommes d'équipages, 26s. — (30 mai.) Ordre d'approvisionner l'ile d'Elbe , 280, 281. - (3 juin.) Denamle d'un rapport sur les insultes foites à notre marine par les Anglais et l'attorne de la frégate la Melpomène sans qu'il y cut déclaration de guerre, aga, 193. - V. 22, 57, 157, 158, 236 et 279. -V. MARINE PRANCHISE.

Dezranov (Comte), ministre d'état, pessident de la section des finances au Conseil d'état, — (6 avril 1815.) Nommé directeur de la caisae de l'extraordinaire créé pour secourre les départements de la Chanquagne, de la Jorraine et de l'Abace victimes de l'invission instructions qui lui sont données, go. —

V. Caises de L'ALVAGOBUNUEZ.

DELENN (Jean-François-Aimé), comite, lieutenant
général, premier inspecteur général du géuie.

— (36 nars 1815.) Nommé président du
comité de défense du territoire; composition
de re comité, ses attributions, 40. 41. —

(2 mai.) Somme mise à la disposition du général Dejean pour l'exécution des travaux de défense de Peris; instructions qui lni sont données pour ces travaux, 180. — V. 97, 130. — V. 6521 SULTAIR.

Draxs (Fierre-François-Marie-Ingunto), Isron.

Institutunat giredri, alie die camp de l'Empireur. — (a f. avril 1815, Dravyé en mission
dans los dipartements del Files, é la Somme,
du Pas-de-Zahais et du Nord, pour impetete
tes places Bretes et les corps d'armés de la
feutierre du Nord; instructions qui lui sout
données, 14,9 à 15, ... (7 juin). Nouvellemission qui lui est confiée pour l'impettion
des places de la frontière du Nord, 3 or,

Det. soussez (Comite). Einstenant gefereli. — (27 mars 16:5). Bartenion qu'il requi barnar 16:5). Bartenion qu'il requi barnar 16:5). Bartenion qu'il requi barnar 16:4. Bartenion qu'il requi barnar 16:4. Bartenion des gardes nationales des g' et ve' divisions millitiers, 16:3. Als commais [1] est chaege de Feuer des colonas mails] in est chaege de Feuer des colonas mails pour de de la la compressa de la Vendee, vod. — (15 mail.) Treupes plactices ou sus contrates pour proficie le Vendee, vol. — (17 mail.) Demande d'un projet de decret la sixtènion les pourvaire de haute poires dans la Vendée, vol. — (15 mail.) Demande d'un projet de decret la sixtènion les pourvaires de haute poires dans la Vendée, vol. — (15 mail.) Demande d'un projet de decret la sixtènion les pourvaires de haute poires dans la Vendée, vol. — (15 mail.) Demande d'un projet de destre de la commande la provincie de haute d'un projet de destre des destre de la commande d'un projet de destre de la commande de la comm

DELITEE (Baron), préét de Seine-et-Dise 198. DELITEE (Baron), maréchal de camp, 990. DELOAT (Baron), lieutenant général de cavilerie. — ( 2u juin 1815.) Prend part à la bataille de Ligny, 33g.

Denove, licutenant d'artillerie de la Garde, 7. Devvièr (Baron), intendant général, 39. Devox (Baron), membre de l'Institut, directeur

général des musées, 3a. Drocces, lieutenant d'infanterie de la Garde im-

périole, 7.
Descraux (Boron), lieutement général.

(15 mai 1815.) Instructions qui lui sont données pour la défense du département du Bas-Rhin, 200.

Desergis, auditeur au Conseil d'état, administrateur des palais impériaux, 3a.

Dessus (Conste), lieutenant général. — (a6 mars

1815). Chargé du commandement du 6° corpd'observation; composition de ce corps. 40. — (ay marx). Instructions qu'il reçoit pour la réorganisation des gardes nationales de la 19g' division militaire, 43, 46. — (30 marx). Il est chargé d'occuper le post de la Drôme et d'arrêter les bandes insurgées de la Prevence, 50. — V. 81, 117.

Dessours (Comte), lieutenant général, 1 e6. Derecx, membre de l'Institut, premier pharmacien de l'Empereur, 33.

Duox, chef-jieu du département de la Côte-d'Or.
— (22 mai 1815.) Ordre de fortifier et d'armer cette ville, 255.

Donoxy (Baron), lieutenant général de cavalerie. (15 juin 1815.) Met en déroute deux bataillons prussiens qui défendaient le passage de la Sambre et leur fait 400 prisonniers, 332. Daouer (Comte d'Erlon), lieutenant général, -(21 mars 1815.) Bétabli dana le commendement de la 16º division militaire, à Lille, 20. - (26 mars.) Chargé du commandement du s" corps d'observation : composition de ce corps. 39. -- ( 27 avril.) Il reçoit ordre de porter son quartier général à Valenciennes et de réunir ses troupes entre Condé et Valenciennes; instructions qui loi sont données. 159. - (14 juin.) Marche du 1" corps sur Marchiennes et sur Thuin pour s'emparer des passages de la Sambre, 397. - (20 juin.) L'éloignement du 1" corps compromet les résultats du combat des Oustre-Bras; et corps prend port à la bataille de Mont-Saint-Jean. 340 h 343. - V. 48, 50, 61, 150, 274. - V. Auséz (Opérations de l') et Nev

— V. Auxx. (\*\* Optentions de l'.) et Nr. Decot (\*\* Conte), l'internant général d'artilleve. nide de comp de l'Empereur, side-major de la Garde impériale. — (\*\* 8 mars 18-5), Charge del Torganisation de six régiments de l'intilleurs et de six régiments de violigeurs de la jeun-Garle; instructions qui lui sont données, 5s. 53. — (17 mais,) Il reçest ordre de faire parties de la deux régiments de tirrilleurs de lisquos Garde pour Ronen et Amines; imartications qui lai sont données pour le revrerveitoss qui lai sont données pour le revrerveitos qui lai sont données pour le revrerveitor.

tensent et l'équip-ment de ces deux régiments: mesures générales qu'il doit prendre pour le creatment de la Garde, 3-61, 3-7, — (30 min.) Il reçoit order de préparer le départ de la Garde pour l'armée; effectif de l'infiniterie et de la cavalerie; organisation de l'artillerie, 8-11, 3-86. — V. 8-02, 5-53, 3-63, 3-07. — V. Aunta (Organisation de l'). Gason mediana et Manciel.

et Narouson I<sup>ee</sup>, Draous (Baron), chirurgien-accoucheur de l'Impératrice, 33.

Disons (Comte), conseiller d'état, 179. Disons (Beron), lientemot général. — (30 mars

sion de la jeuce Garde, 3o3.

DELEELOT (Counte), lieutemant général d'artillerie, — (5 juin 1835). Nommé gouverneur de-Lyon; instructions qui lui sont données pour activer les travaux des fortifications, apprevisionner la ville, organiser et armer la gardnationale, 933, 294. — V. Génes mitreux, et Lyon.

Demort (André). — (10 mai 1815.) Désignepoor le préfecture du Pas-de-Cahin. 198. Demort.vs. capitaine, officier d'ordonnance de l'Empereur. — (27 mars 1815.) Misson politique qui lui est confée dans les départements de l'Oust. 51.

Dennagen, port sur la Manche et chef-lieu d'arrondissement du département du Nord. — (9 avril 1815.) Bemplacement du commun-

dant de la marine, 93.

Duront (Comte), lieutenant général, 1 st.

Draosner (Comte), lieutenant général, commundant la garde nationale de Paris, 268.

Е

ÉCLUSE (Fort de l'), département de l'Ain. — (30 avril 1815.) Travaux de défense et armement de ce fort. (66.

Écosa na wiercena. — (5 juin 1815.) Projet de former six compagnies d'artillerie composées de jeunes gens de l'École de médecioe. 294. 295. — V. Paus.

ÉCOLE FOLVTRICANDER.— (27 avril 1815.) Chargee du service d'une partie des batteries du parc le réserve de Vincennes destinées à la défense de Paris, 155.— (1° mail.) Ordre d'excree les élères de cette École à lo manaouvre des pièces de compagne. 167.— V. Abrillania et Pains.

Euse (lle d'), dans la Méditerranée. — (23 mars 1815.) Relotion de la marche de l'Empéreur de l'ile d'Elle à Peris, 11 à 18. — (10 avril.) Envoi d'une frégate à Porto-Ferrajo pour y prondre Madama Mère; — noemistioo du général Dalesme su commandement de Ille.

demoignage de satisfaction donné par l'Empereur aux habitants de Ille d'Elbe; gamison de cette fle; mesures ordonnées pour sa défense, a armement de Porto-Ferrajo, o 5 à 97.

(30 mai.) Ordre d'approvisionner cette lle.

«No, 281. — V. Bagraava, Diassus et Nissatos I".

ÉLISA Navoldow, princesse, 107.
Escravace. — (29 mars 1815.) Décret pour la suppression de la traité des noirs; peines édictées contre les contrevenants, 57.

Évais (Beron), osaréchal de camp., 28-2. Examasas (Baron), ficultenant général de cavalerie. — (16 juin 1815.) Le corps de cavalerie commondé par ce général fait partie de l'aile droit de l'armée et prend part à la listaille de Ligny, 336. — V. 7, 50, 33s. — V. Annés (Déràntous de l'). Fénézés. - (15 mmi 1815.) Adresse lue à l'Empereur par les fédérés des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau; réponse de l'Emperenr. a14, a15. - (15 mai.) Décret pour la formation de vingt-quatre bataillons de fédérés à Paris; composition de ces bataillons; leur organisation en régiments et en brigades; un lieutenant général et six maréchaux de comp doivent être chargés de l'inspection et du commandement de ce corps; choix des colonels, lieuteuants-colonels et officiers paemi les offiriers en activité; ordre de désigner d'avance à chaque brigade les hauteurs et fortifications qu'elle ours à défendre ; armement et équipement de ce corps. 416, 417. - (3 juin.) Ordre donné nu due d'Albufera et au maréchal Brune d'organiser la fédération dans les villes du Midi. 287. - V. Danteur, Vapo-

taios II et Paus.

Fiax (La), chef-lieu de canton du département de l'Aisne. — (o7 mors 1816). Le ministre de la guerre reçoit urdre de présenter à l'Empereur un plan de défeuse de cette place et dy établir des ateliers pour la réparation des armes, 44 à 47.

Firmera, directeur général des donnes, 10.5. Fivivas, — (a7 mars 1815.) Réorganisation du personnel des finances, do. — V. Gyrav, Ficuritz (Conte or.), lieutenant général, nidede camp de l'Empereur, 194, 334.

Forture, membro de l'Institut, premier architerte de l'Emper-ur. — («6 mars 1815.) Instructions spii lui sont données pour les travaux du Louvre, 61.

FOYTAINEMERC, chef-lieu d'arrondissement du département de Seine-et-Marne. — (20 mars ` 1815.) Arrivée de l'Empereur dans cette ville.

Tocreati, due f'Ornate, ministre de la polee ginérale. — (s. mars 195.3) Reval selve de mercille les picties de la familie des Bonlons, 18, 15.— (1 mis). Clargé de renette les proposes de la familie de la competencia de l'impeter de mercille (1 mis). Clargé de renette l'impeter de mercille (1 mis). Mes de l'impeter de l'impeter de publique dans le y dinision militare, ser, a.s.d. — (so mis). Instruction qui lis vous douncels pour la répression des touchles de l'Oussi, 35; — V. 56, 13; 31; 31; 35. Creaves (Barsa). Selected gréches, 23;

Faveçois l'\*, empereur d'Antriche. — (1" avril 1815.) L'Empereur lui aumnee sa rentrée à Paris et le prie de bêter le retour de l'Impératrice et du Roi de Bome. 67, 68.

Fakaz (Comte), licutement général, 173. Fazon (Baron), licutement général, 190.

Fauvresser, maréchal de comp., s6. Fauvr (Comte), lieutenant général, commandant

les grenadiers à pied de la Garde, aug. Franse (Baren), lieutemant général, chargé du commandement des dépôts de la 1º division militaire. — (1a mai 1815.) Reçoit ordred'activer l'organisation des 3º, 4º et 5º hataillons, auf.

G

GLEAZEM, commissaire général à I'lle d'Elbe. — (25 mars 1815.) Nummé préfet du département de Maine-et-Loire; instructions qui lui sout douoées, 30.31.

GAMOT, préfet de l'Yonne, 16.

Gayrest Me (Courte), vice-muiral, gouvernour de Toulon, 25. Lise, chef-lieu du département des Hautes-Alpes. — (6 mars 1815.) Arrivée de l'Empereur à Gup; proclamation adressée nux hobitants des Hautes et Basses-Alpes, 7.

Giano surfasila. — (1" mors 1815.) Proclamation de la Garde à Tarmée. 5 à 7. — (21 mars.) Remise des nigles à la Gorde. 18. — (48 mars.)

Création de six régiments de tirailleurs et de six régiments de voltigeurs de la jeune Garde ; le général Drouot est chargé de leur organisation, 52, 53, - (12 mai.) Formation de quatre nouveaux régiments de la Garde, 205. -(14 mai.) Départ de la 1" division de la jeune Garde pour Compiègne; - formation des ambulances de la jenne et de la vieille Garde. 212. - (17 mai.) Envoi de cadres de tirailleurs de la jeune Garde à Bouen et à Amiens. mesures à prendre pour le recrutement et l'habillement de ces régiments; instructions générales pour faciliter le recrutement de la Garde. 226, 227, - (21 mai.) Intention de l'Empereur d'incorporer 500 Corses dans la jeune (iarde et 300 dans la vieille Garde, 240, 241. - (na mai.) Envoi de deux régiments de la jeune Garde dans la Vendée, 953. - (30 mai.) Le général Drouot reçoit ordre de préparer le départ de la Garde pour l'armée; effectif de l'infanterie et de la cavalerie; organisation de l'artillerie, 981, 982. - (7 juin.) Le due de Trévise est chargé du commandement de la cavalerie de la Garde; le général Duhesme est nommé commandant de la 1" division de la jeone Garde, 3u3. - (13 juin.) Ordre du jour indiquant les positions que les différents corps de la Garde doivent occuper antour de Beaumont. 320 à 322. - (14 juin.) Marche de la Garde sur Charleroi; ordre de monvement des différents corps. 3 s5 à 33o. - (15 juin.) Les escadrona de service de la Garde mettent en déroute trois régiments prussiens et leur font 1.500 prisonuiers, 332. — (16 juin.) La Garde forme la réserve de l'armée; elle est placée entre l'aile droite (Grouchy) et l'aile gauche (Ney) pour se porter sur l'une ou l'antre. selon les circonstances, 335. - (so juin.) Position occupée par la Garde à la bataille de Ligny; la prise du village de Ligny par la Garde assure le auccès de la batsille; la Garde à le betaille de Mont-Seint-Jean, 338 à 345. - V. Anniz (Organisation de l'), Daopor et Napolifox I". Gardes NATIONALES. - (27 mars 1815.) La direction des gardes nationales est replacée danles attributions de ministère de l'intérieur: instructions générales pour la réorganisation des gardes nationales; faculté donnée aux commandants des divisions militaires de faire tons les changements d'officiers qu'ils croiront utiles - ordre de remplacer toutes les garnisons des places fortes par les gardes nationales. 43 à 48, - (3 avril.) Projet de dérret pour l'organisation des gardes nationales; boses de cette organisation : mode de recrutement ; nomination des officiers: habillement et armement: mise en activité de la garde nationale des places fortes; instructions spéciales pour les gardes nationales du département du Nord. 81 à 85. - (6 avril.) Réorganisation des gardes nationales de la 10' division militaire en y incorporant le dixième de la population. 89. - (10 avril.) Appel de 100,000 gardes nationaux pour garder les frontières; mesureà prendre pour leur armement, qui. -Le général Sebastiani est chargé de l'organisation des gardes nationales de la 16° divisioo militaire; instructions qui lui sont dounées; généraux et officiers placés sous seordres pour cette organisation, 98. - (16 avril.) Allocation de l'Empereur à la garde nationale 116, 117. - (17 avril.) Organisation des gardes nationales du Dauphiné; une division composée de seize bataillons de erenadiers ou chasseurs est atlachée au 7° corps; les autres bataillons recoivent ordre d'occuper Grenoble. Briancon et les autres places de la frontière, 100, 101. - (20 avril.) Projet de décret pour le renouvellement de tous les officiers et commandants des gardes nationales de l'Empire; mode de nomination des nouveaux officiers, 199. - (22 avril.) Décret pour la formation de deux régiments de tanciers de gardes nationales dons les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin; mesures ordonnées pour la formation de pareils corps dans les 2', 3', 4'. 6', 7' et 10' divisiona militaires; instructions ponr l'équipement et la remonte de ces corps, 134. - (27 avril.) Ordre pour l'organisation

17

destination; leur équipement; formation de l'artillerie des gardes nationales de Dijon, Chalen-snr-Saone, Saint-Jean-de-Losne, Topraus et Villefranche; envoi de maréchaux de camp et d'officiers dans la 18° division militaire pour commander les gardes nationales sédentaires, 153, 156. - (30 avril.) Divisions de gardes nationales attachées aux armées du Nord, de la Moselle, du Rhin et des Alpes pour aider aux opérations militaires; - intention de l'Empereur de donner au prince d'Eckmuhl le commandement des gardes nationales réunies à Paris; - la séfense du Jura est contiée aux gardes nationales des 6°, 18'et 19' divisions militaires, 164. - (1" mai.) Ordre pour la répartition des hataillons de gardes nationales entre les diverses armées; formotion de régiments et de divisions de gardes nationales; effectif des bataillons destinés au service des places, 168 à 172, - (2 mai.) Instructions pour le choix des officiers de la garde nationade de Paris, 179. - (9 mai.) Les commandants d'armée recoivent ordre de retirer toutes les troupes de ligne des places fortes et de les remplacer par les gardes nationales, 188 à 190. - (12 mai.) Emploi des officiers de l'armée pour la formation des bataillons de gardes nationales; organisation de vingt-quatre bataillons à Paris; projet de formation de douze bataillous pour la défense de Lyon; - ordre de répartir la levée des trois mille bataillous de gardes nationales d'après la population des départements, suo à sos. - (se mai.) Désarmement et réorganisation de la garde nationale de Marseille, 951, - (6 juin.) Fornation d'un camp de gardes nationales entre Genève et Lyon pour couvrir cette dernière ville et menacer la Suisse, 297, - V. Caasor et DAVOUT.

des gardes nationales de la s' division; leur

et Divort.

(iurus), duc de Garte, ministre des finances.—

(27 mars 1815.) Chargé de réorganiser le personnel des finances, 62.—(31 mars.) Il reçoit ordre de présenter à l'Empereur un rapport sur la situation financière, 66.—(3 avril.)

Instructions qui lui sont données pour le règlement du budget et la vente des biens nationaux; — il est chargé de présente à l'Empereur un travail général sur les biens de la famille des Bourbons pour régler les dettes des différentes branches de cette famille, 7 à à 76. — V. 109, 110, 118.

GAUTHERIN (Baron), maréchal de camp, 289. GAUTHER, maréchal de camp, 209.

GARAY DE LA PETRIÈRA (Comte), lieutenant générel. — Chargé du commandement du département de la Somme; instructions qui lu soit données pour la défense d'Abbeville, Amisons, Péronne, Ham et Saint-Quentin, 997.

Grassawan. — (15 mai 1875.) Ewri de gwedarmen d'élité dans la Vendele, 118. — (20 mai). Projet d'organisation de la gradumente de la 3° division militare (Grey-1, 334. — (15 mai). Formation de très oscerases de de quatre batiliton de groudermerie dans les départements de l'Ouset, 146. 187. (3 jin.) Oppositions des la gendermerie dans les départements de l'Auset, 146. 187. (3 jin.) d'apposition de la gendermerie dans les départements de l'Auset, 146. 187. (3 jin.) d'apposition de la Service de l'autendement de produment est mis à la distachement de produment est mis de l'autent d'autent de l'autent de l'aut

Génia militates. - (27 mars 1815.) Plan de défense de la Fère, Soissons et Château-Thierry; travanx de défense de Lyon et de Grenoble. 64 à 6q. - (2 avril.) Projet d'organisation du génie de l'armée, 72, 73. - (11 avril.) Formation de trois commissions pour la 16fense des frontières; étudo des positions importantes : passages de rivières, ligne de canaux, débouchés de forêts, etc.; établissement do fortifications de eampagne; système d'inondation dans le Nord, 101, 102. -(20 avril.) Formation du comité de défense du territoire; ordre des travaux de ce comité : il doit s'occuper d'abord des ouvrages de campagne des frontières du Nord et du Rhin. ensuite de ceux de la Somme et des Vosges. enfin de ceux du Jura et des Alpes; il est chargé en outre de remettre à l'Empereur une description des frostières, des places fortes et des inondations, 130. - (27 avril.) Travaux de défense du camp retranché de Maubeuge; ordres pour les travaux de défense de Lyon, de Langres, d'Auxonne et des ponts de la Sabne . 155 . 156 .- (1" mai.) Les généroux Haxo et Rogniat reçoivent ordre de tracer des redoutes sur les bauteurs de Montmartre. Ménitmontant, Belleville, et de reconnaître les autres positions à fortifier pour compléter la défense de Paris, 174, 175. - (a mai.) Ressources mises à la disposition du génie pour l'exécution immédiate des travaux de défense de Paris et des environs, 180. - (15 mai.) Le général Roguist est chargé de l'inspection des places de la Somme et de la reconnaissance des pouts; ordres pour les travaux de défense de Saint-Quentin, Laou et Reims, s 18. - ( so mei.) Projet de construction d'ouvrages de défense our les houteurs d'Ainccio; - nouveaux ordres pour les travaux de défense de Lyon, a33, a38. - (aa mai.) Ordre d'attacher à l'état-major général de l'armée six ingénieurs des ponts et chaussées qui connaissent toutes les routes et localités de la Belgique et de la rive gauche du Rhin, 254, - (30 mai.) Ordre de disposer les platesformes des ouvrages destinés à la défense de Paris, de telle sorte qu'ils puissent receveir sur chaque fece douze ou quinze pièces de canon. 282. - (7 juin.) Importance de la position de Saint-Denis pour la défense de Paris; ordre de numéroter et d'armer toutes les flèches placées en avant du canal; fortifications de la rive gaurhe, 302, - (15 inin.) Les troupes du génie commundées par les généroux Rogniat et Haxo suivent le mouvement de l'armée sur Charleroi; instructions qui lenr sont données pour les travaux de passage de rivières, les fortifications des têtes de pont et l'ouverture des communications de l'armée, 328. - V. DEJSAN et ROGNIAT.

GROSGES IV, prince régent d'Angleterre. — (14 juillet 1815.) L'Empereur ennonce à ce prince qu'il vient se mettre sous la protection des lois britanniques. 358.— (5 août.) Protestation de l'Empereur contre la conduite du gouverment anglais. 358. 359.

Gányan (Baron), lieutenant général. - (26 mars 1815,) Chargé du commandement du 4º corps d'observation : composition de ce corps, 40. -(97 mars.) Instructions données au général Gérard pour la réorganisation des gardes nationales des 3° et 4° divisions militaires , 43 , 44. - (a avril.) Organisation de la cavalerie du 4° corps, 72. - (9 mai.) Le général Gérard recoit ordre de faire évaeuer par ses troupes toutes les places fortes, en y laissant pour garnison les gardes nationales et l'artillerie nécessaires, et d'assurer ses movens de communication avec le général Bapp, 189. -(14 juin.) Marche du 6° corps sur Charleroi. 3s8. - (s6 juin.) Ce corps fait partie de l'aile droite de l'armée et prend part à la bataille de Ligny, 336 à 339. - V. Asués (Opérations de l').

Giassa (Baroa), lieutenant grórfest.—(3o mart 18:5.) Noma comansdant de la "s' division de utirossiers, 63.—(3 avril.) Chargé de comunadement de la 18' division d'affanterie; composition de cette division, 76.—(3 juin.) Le géóral; Nomante comunadant de la "g' division de l'armé du Nord, 488.— (2o juin.) Le géóral; Giarda la babatile de Liqoy; d'ege de sa bervoure; 33%, 339.— V. 66, 118, 150.

lieutenant général de cavalerie, 289. Grauser (Cécile-Stanislas-Aavier, comte 201, préfét de la Scine-Inférieure. — (18 mai 1815.) Intention de l'Empereur de le rappeler auprès da prince Joseph, comme premier éctiver.

rigor.

— (9 mars 1815.) Arrivée de l'Empereur dans eetle ville, proclemation aux habitants de l'Itère, 7, 8. — (27 mars.) Travaux de défense de Gresoble, 49. — (3 mail.) Armement de cette place, 179. — V. 14, 72.

Gaoucar (Comte), lieutenant général de cavalerie. — (30 mers 1815.) Chargé du commandement supérieur de la 7 et de la 19 division militaire; instructions qui lui sont données, 65. - (8 avril.) Nommé commandant du corps d'observation des Alpes; composition de ce corps, 92. - (11 avril.) Chargé de faire embarquer le due d'Angoulème à Cette et d'exiger de lui le promesse de restituer les diaments de la couronne, 103, - (16 avril.) Il reçoit ordre de porter son quartier général a Chambéry, 118, - (17 syril.) Le général Grouchy est nommé maréchal de France; instructions qui lui sont données pour les opérations du 7° corps, 191.- (96 avril.) Il est remplacé dans son commandement par le duc d'Albufera et rappelé à Paris, 151. - (3 juin.) Nomané commandant en chef de la envalerie de l'armée du Nord; composition de son état-major; il reçoit ordre da se rendre à Laon pour y passer la revue de ses troupes et pourvoir à leur organisation, 489. - (14 juin.) Marche de l'armée sur Charleroi; ordre de mouvement de la cavalerie, 3a6. - (no juin.) Le maréchal Grouchy est chargé du commandement de l'aile droite de l'armée, composée des 3º et 4º corps d'infanterre, et du 3º corps de cavalerie; betaille da Ligny livrée aux Prussiens par l'aile droite et le centre de l'armée française; résultats de cette bataille; pertes de l'ennemi; — l'Empereuz compte sur l'arrivée du corps du maréchal Grouchy à Mont-Saint-Jean pour obtenir un succès décisif, 338 à 343. — V. 81, 97, 180, 303. — V. Anufa (Opératione de P) et Niveacio P.

Gaurea, maréchal de camp, 28q.

Guantourn (La), lle d'Amérique, une des Antilles françaises. — (5 avril 1815.) Le ministre de la marino reçoit ordre de renouveler le personnel des agents de cette colonie. 87. — V. Ducats.

34n.
Guilleuvor (Conste), lieutenant général. —
(3 juin 1815.) Attaché ou quartier général de

l'armée du vord, 188. Guise, chef-lieu de canton du département de

FAisne. — (27 avril 1815.) Approvisionnement de guerre de cette place. 153. — V. As-TILLEBIE (des places).

ticror (Comte), lieutenant général, commandant les grenadiers à cheral de la Garde impériale, a8.

н

Havana (Rarea o'), hinterant góriral, sol.

Havo (Brawn), lecturant góriral and gória,

(1° mai 16.5) Chargó de tracer les ouvrages,

(1° mai 16.5) Chargó de tracer les ouvrages,

de déficas de habatura de Montantes de Montantes,

halmontanta et Relbrille, et de reconsultre les

táricas de Paris, 174, 175.— (1.5 pino), du

Nord; troupes placées sons se orders pour

Nord; troupes placées sons se orders pour

troupes de mittel de l'acceptante de

trouver de passage des rivières, les forti
limitions des têtes de pont et l'acceptant pu

accommissions, adia.— N. Géru uturus.

Havar (Baron), maréchal de samp. — (6 juin 1815.) Nommé commendant de la garde nationale de Lille, 3gg.

HIMBERT DE FLÉOVY (Beron), 1.15., 1.16.
HOGENDORY (Comte), lieutenant général, aude de camp de l'Empereur. — (22 mni 1815.)
Nommé gouverneur du château de Nautes, 256.

Hourzwa-Erożna, reine, 119.

Herry (Comte), lieutenant général, commandant
la 12 division militaire, 265. — V. Davocy
et Panis.

larots. — (22 avril 1815.) Dispositions de l'Acte additional pour les lois d'impôt, 184. — V. Acts apprisones.

INDUSTRIA. — (99 avril 1815.) Représentation spériale de l'industrie et de la propriété manufacturière et commerciale à la chambre des Représentants; modo d'élection de ces Représentants. 143. — V. ACTE ASSETIONNES. INCERECTION VATIONALE. — V. LEVÉE EN MASSE.
INVALIDES. — (12 mai 1815.) Intention de l'Empereur d'annuler l'ordonnance royale relative

pereur d'annuler l'ordonnance royale relative à la dotation et à l'administration des Invalides et de rétablit l'ancienne organisation, 200.— (27 mai.) Ordre de former aux Invalides quatre compagnies d'artillerie pour la défense de Paris, 268.

J

JEANNET, maréchal de camp. 289.
JERMANOWSEI (Baron), major des chevau-légers de la Garde, 7.

Jásous Nosacios, roi. — (3 jim 1815). Besti offere de servicia Farmé de Nord et dy prendre la commondiement de la 6' divina, 488. — (5 jim). Dévert relatif sus aides de comp et à l'évayer de ce prince, 352. — (15 jim). La drivisa du vei l'évancessourst à la dédité des Praisses à l'entrée Nobie de Mondigney-O tilled et des pourrait sur la voute de Branches; pertire de l'enament, 353. — (16 jim). Octe dérissim pour des 353. — (16 jim). Octe dérissim pour de branches; pertire de l'enament, 353. — (16 jim). Octe dérissim pour de branches de l'enament, et de l'ename

Journa Warat, roi des Dieva-Siellen. — (3) numer 1865. J. Unguerer infentume des nor retour Faris, 88.— (10 avril). Eraci d'un ambuson deur à Maples, assumer à prendre partie de la Maria Maria de la Vajde de l'harceux étal des additives en France, 55.— (15 avril) et mitter de afficires en France, 55.— (15 avril) et de l'adjecte de l'ancient de afficire d'eraspère repoit acrès de de faite de l'adjecte de l'ancient de l'ancient de l'ancient de compagné de s'el est de l'Empereur à ce migit : une griefe courte de l'Empereur à ce migit : une griefe courte de l'ancient du resuperis, et de reiver l'injustice de le couditué de Angelétere et de l'Angelétere et de l'Univielle

envers ce prince, 111, 113, — (19 avxil). W. Bandon est envoyé anprès du roi de Naples après l'issurcès du mouvement affensi de l'armée napolitaine en Italie; il est chargé de l'emes agrer à liter pennal quéque temps as résidence entre Grenoble et Sisteron, jusqu'à ce que les circontances loi permettent de voir à Paris, 197, 198, — V. GREANCOURT et Navendon l'.

JOSEPH NAPOLEON, roi, grand electeur, - (90 avril 1815.) Recoit communication du projet de constitution, avec autorisation d'y consigner ses observations, 138. - (19 mai.) Chargé de remettre à l'Empereur une liste de cent vingt personnes pour la composition de la chambre des Pairs, 231, - (2 juin.) Le roi Joseph est antorisé à prendre séance à la chansbre des Pairs, en qualité de prince français. a86. - (11 juin.) Il est chargé de la présidence du conseil des ministres pendant l'absence de l'Empereur, 315. - (14 juin.) Nouvelles de l'armée, 322, 323. - (15 juiu.) Le roi Joseph reçoit ordre de communiquer aux Chambres un rapport du duc de Vicence sur l'hostilité des puissances coalisées contre la France, et les tentatives vajuement faites ponr arriver à des négociations; - nouvelles de l'armée qui lui sont adressées; avis du passage de la Sambre et de la défaite de quatre régiments prussiens, 33o, 331, - V, Napolány I". Joran (Golfe), dans la Méditerranée, sur la côte sud-est du département du Var. -- (1" mars 1815.) Débarquement de l'Empereur au golfe Jouan; proclamations adressées au peuple français et à l'armée, 1 à 7.

## K

KELLERMANN, duc de Valmy, maréchal de France. - (10 avril 1815.) Intention de l'Empereur de le raver de la liste des maréchaux : demande de renseignements sur sa position de fortune pour lui accorder une pension de retraite.

KELLRAMANN, counte de Valmy, licutenant général de cavalerie. - (7 juin 1815.) Chargé du commandement d'un corps de cavalerie à Farmée du Nord, 3o3. — (16 juin.) Ce corps fait partie de l'aile gauche de l'armée, sous les ordres de pripce de la Moskova, 337. -(no juin.) Il prend part à la bataille de Mont-Saint-Jean, 34a, 343. - V. Annie (Opérotions de l').

KLEIN (Comte), lieutenant général, 209. Korrocsor-Suorasseo (Michel), feld-maréchal de l'armée russe, 200, 210.

### L

Laninorias, colonel du 7° de ligne. - (7 mars 1815.) Quitte la division de Grenoble pour se porter à la rencontre de l'Empereur; il réunit son régiment aux troupes impériales, 14. -(16 juin.) Nommé maréchal de camp et aide de camp de l'Empereur; - chargé de porter les ordres de l'Empereur au murechal Grouchy. avant le betaille de Ligny, 336.

LATITIA. - V. MASIE LATITIA. LAGRANGE (Couste), lieutenant général, 200.

LABOUSSAYE (Baron DE), lieutenant srépéral, 200. LAMARQUE (Comte), lieutenaut général. - (29 mai 1815.) Nommé commandant en chef de l'armée de la Loire; formation de cette armée, 955 à 257. - (27 mai.) Pouvoirs exceptionnels confiés à ce général pour le remplacement des fonctionssires, employés et officiers des gardes nationales de l'Ouest, 272.

LIMBTH (Alexandre, baron as). - (15 avril 1815.) Nonimé préfet de la Somme; chargé de l'organisation des gardes nationales de ce département, 115. - (10 mai.) Intention de l'Empereur de l'appeler au Conseil d'état,

LANGUARTE, capitaine d'infanterie de la Garde impériale, 7.

Languages, place forte et chef-lieu de canton du département du Nord. - (97 avril 1815.)

ement de guerre de cette place.

Languas, chef-lieu d'arrondissement du département de la llaute-Marne. - (20 avril 1815.) Ordre d'armer, de fortifier et d'approvisionner cette place, 130.

Lanora, lieutenant d'artillerie de la Garde, 7. Laon, chef-lieu du département de l'Aisne, -(97 avril 1815.) Formation dans cetto ville de magasins pour l'armée; envoi de six compaguies d'équipages militaires pour le service des vivres, 153. - (15 mai.) Le génie du 6° corps est chargé de mettre cette place en état de défense, a 18.

Larr, général de brigade, à l'île d'Elbe. -(10 avril 1815.) Placé sons les ordres du général Delesme; éloge de sa conduite, 96. LAPOYPE (Counte as), lieutenant général, gou-

verneur de la 16º division militaire. - (22 mai 1815.) Recoit ordre d'organiser la garde nationale de Lille, 255.

LAMERTTA (Baron), lieutenant général. -(27 mars 1815.) Instructions qu'il reçoit pour l'organisation des gardes nationales de la 7° division militaire, 53, 55. - (30 mars.) Il est chargé de défendre le Dauphiné contre les insurgés de la Provence; troupes placées sons son commandement, 5g. - (3 avril.) Il recoit ordre de manœuvrer pour garantir Lyon, 81. Larvay (Baron ps.), maréchal de camp. —

(23 mars 1815.) Nommé gouverneur de la Corse, 24.

LEGREVO (Law.comte ps), licuteonnt général, 64. Legrey, prince, duc de Plaisance. — (15 mai 1815.) Paroles bienvaillatotes de l'Empereur en rendant an duc de Plaisance le titre d'architrésorier, eq.).

Lenava (Charles), due de Plaisance, lieutenant général. — (a6 mars 1815.) Chargé provisoirement du commandement du 3º corps d'observation; composition de ce corps, &o. — (a7 mars.) Instructions qu'il recoil pour la réorganisation des gardes nationales de la

o' division militaire, 53, 55. Lecence des Essants (Comte), maréchal de camp.

Lacocean, lieutenent général. - (27 mars 1815.) Chargé du commandement de la 6' division militaire et de corps d'observation de Jura. 4q. — (q mai.) Il recoit ordre de réunir son corps d'armée devant Belfort, de manière à être protégé par cette place; travaux de défense qu'il doit faire exécuter pour protéger son camp; ordres qui lui sont donnés pour la mise en état de défense des passages du Jura, l'armement et l'approvisionnement des places fortes de la 6º division, 1 qu à 1 q4. -- (15 mai.) Il est chargé d'observer les bords du Rhin et les débouchés de Bâle; concours éventuel qu'il dost donner aux généraux Molitor et Deshareaux pour la défense des gorges des Vosges, 220: - (16 mai.) Il reçoit urdre de faire venir à Belfort la division de gardes nationaux réunis à Vesoul, et de transférer son quartier général à Altkirch, en placent son artillerie mobile aux passages du Rhin, 9 93. - (1 6 juin.) Instructions qui lui sont données ponr les opérations de son corps d'armée, 3s3.

Laroz. lieutenant général, commandant une division du 3° corps. — (20 juin.) Cette division s'empare du village de Saint-Amand à la bataille de Liguy, 33q. Lexusoux (Contel-), Brautenant général, side de comp de l'Emprever. — (ah mars 1815.) Chaepe du commendement de la 15' dission militaire, a6. — (cy mars.) Internations qui bri sont domnées pour la réorganisation des garden nationales des 18' et 36' divinions militaires, 43. 44. — (12 mai).] Il repoit order de former des colomnes mobiles pour faire rejoindre les réferataires, 305. Lessoux, licitatent général, 388.

LETELLIER, maréchal de comp. 200.

Leroav (Boron), lientenant général de cavalerie. aide de camp de l'Empereur. — (15 juin 1815.) Blessé mortellement au combat de Gilly, sur le plateau de Fleuras; éloge de ce général, 33 i à 333.

Latin x stans. — (" mait fils.) Now organisation par dipartment; elle se compose de le gueden nationale, des gurden forvières, de le guiden nationale, des gurden forvières de le guiden nationale, des gurden forvières de les productions de le deux les citoyens qui verlent exp piece de la composition de la composition

Lubbayé de la presse, — V. Acye additionel.

Lubbayé de la presse, — V. Acye additionel.

Lubbayé des celves. — V. Acye additionel.

James I restructura. — V. Actr. Metrovata. Laux. cheffico du departement du Nord. — (50 mars 18.5). Le 1" corps d'abervation ser rémit dans cette ville, 39. — (3 avril.) Inturations relatives à l'organisation et un service de la gerde autienale du département du Nord, 8s. 485. — (29 min.) Le géorda Laporpe est chargé de l'organisation de la gerde autienale de Lille, 455. — (6 jim.) Noministica du géorda Heines de Lille, 455. — (6 jim.) Noministica du géorda Heines de minuda. 9 que de la contra de cette georda minuda.

Lior (Comte), licutenaot général, 289. Liouxas, capitaine d'infanterie de la Garde impériale, 7. Lorse-Ayrova, due d'Augoulème. — (11 avril 1815). Générosité de l'Empereur euves ce prince; le général Gronchy reçoit ordre de veiller à la stirréé du due d'Angoulème et de le fire embarquer à Cette en se bornant à eviger de lui la promesse de restituer les dismonts de la Couronne; 1,32.

Loris-Arontov, roi, connétable de l'Empire.— (14 avril 1815.) Réglement des arrérages de son apanage. 107, 108.

Lorise Mieur Tufakse Bartine n'Ontásse, duclasse de Bourbon. — (3 avril 1815.) L'Empereur accorde une pension de 150,000 francs à la duchesse de Bourbon; conditions auxquelles cette pension est accordée, 75.

(Conte ex), maréchal de camp. — (26 mai 1815.) Ordre de le traduire en jugement, 261.

Lectex, prince de Canino. — (11 juin 1815.) Autorisé à prendre séance aux conseils des munistres, 316. — (21 juin.) Ce prince porte un menage de l'Empereur à la chambre des Pairs et à celle des Représentants, 345.

Lvox. chef-lieu du département du Rhône. -113 mars 1815.) Arrivée de l'Empereur dans dans cette ville; il v signe le décret de dissolution de la chambre des Poirs et de la chandre des Communes, proclamation aux Lyonneis; réponse à une députation de Lyonnois, 8 à 11 .- (22 mors.) Travaux de défense de Lyon; projet de fortifier les hauteurs qui Fenvironnent, 4q. - (6 avril.) Le conte Roderer est chargé de réorganiser la nunicipalité et la garde nationale de Lyon, 89. - (27 avril.) Ordres pour les travaux de détruse de cette ville, 156, -- (2 mai.) Ordre de disposer un parc de dix batteries pour défendre Lyon; emploi de l'École vétérinaire, d'un bataillen d'artillerie de marine et de deux

compagnies de gardes nationales pour le service de ces batteries; troupes chargées de la défense de cette ville; intention de l'Empereur de confier au général Curial le commandement de cette place; nouveaux ordres pour l'exécution de travaux de défense à Lyon; établissement d'un pont-levis au pont de la Guillotière; construction d'une tête de pont aux Brotteaux; réparations aux murs d'enceinte : constructions de redoutes sur les hauteurs entre la Saône et le Rhône; ordre d'armer saus retard ces ouvrages de défense. 177, 178.-(10 mai.) Le ministre de la marine reçoit ordre do diriger sur Lyon un pare de cent bouches à seu de la marine pour compléter l'armement de cette place, 197. -- (12 mai.) Nouvelles instructions pour les fortifications de Lyon; opinion de l'Empereur sur la facilité de défendre le Rhône, 200, - (20 mai.) Ordre d'armer les ouvrages de défense entre la Saône et le Bhône, 238, - (30 mai.) Armement des tôtes des ponts Morand, Perrache et de la Guillotière, 280, - (5 juin.) Le général Dulauloy est nommé gouverneur de Lyon; instructions qui lui sont données pour activer les travaux des fortifications, approvisionner cette ville pour un long siège, organiser et armer la garde nationale, 294. --(6 jain.) Ordre d'incorporer dans la jeune Garde un bataillou de volontaires Ivonnais qui en a fait la demande; nouveaux ordres pour l'armement, l'approvisionnement de guerre et les fortifications de Lyon; formation d'un camp de gardes nationales entre Genève et Lyon pour couvrir cette dernière ville et menacer la Suisse, 296 h 298. - V. 14, 15, 80, 81. 85, 86 et 168, - V. Gérie hilitaire et Na-POLÉON IN.

- 4

Muciovata, duc de Tarente, maréchalde France, 27Micos, chef-lieu du département de Saône-et-Loire, — (13 mars 1815.) Arrivée de l'Empereur dans cette ville, 16. — (27 avril.) Formation de l'ortillerie de la garde nationale, 156.

Massox (Gomte), lieutenant général. 122, 126,

Wallet (Chevalier), lieutenant-colonel de la Garde impériale, 7.

Maller, lientenant d'infanterie de la Garde, 7.

Marcasar (Baron), intendant général de l'armée. — (6 avril 1815.) Nommé commissaire extraordinaire à Dijon; instructions qui lui

Narescot (Comte an), lieutenant général du génie. — (10 avril 1815.) Nommé président d'un des trois comités de défense des frontières; instructions qui lui sont données, 97. Naret, duc de Bassano, ministre secrétaire

sont données. 89.

d'état. — (5 avril 1815.) Chargé de faire connaître à Lyon la pacification de Bordeaux et l'embarquement de la duchesse d'Angoulème, 88.

Marie-Annencarde-Caroline, reine des Deux-Siciles, 119.

Mass-Lettris, Madame Mère. — (1n avril 1815.) Envoi d'une frégate à Porto-Ferrajo (fle d'Ellie) pour y preudre Madame Mère, 95.

Nast-Lossa, Impératrice des Français, — (30 mai 18 15.) Rapport demandé au baron Moneral sur la conduits tenue par l'Autriche et les autres puissances à l'égard de l'Impératrice. L'état de captivité dans lequel cette princesse est retenue et la séparation du Prince Impérial de sa mère, a83.

Namz-Paraxa, princesse Borghese, duchesse de Guastalla. — (10 avril 1815.) Envoi d'une frégate à Viareggio, près Lucques, pour s'informer des nouvelles de cette princesse, et l'embarquer si elle y est, 55.

Manz-Tafaisa-Caamorra, duchesse d'Augoulème. — (5 avril 1815.) Son embarquement à Bordeaux, 88,

Manna Prançassa. — (a3 mars 1815.) Instructions pour les croisières; les commandante reçoivent ordre d'user d'une grande circonspection et de a'abstenir de tout acte d'hostilité; état des croisières de la Corse et de l'He d'Elbe : instructions spéciales données à leurs conmandants; ordre de retorder le départ des expéditiona pour Terre-Neuve jusqu'à ce que l'Angleterre se soit déclarée, a3, 24, - (27 mars.) Mesures prises pour la défense des établissements maritimes, \$2. - (9 avril.) Remplacement du préfet maritime de Brest et du commandant de Dunkerque : instructions pour le choix des commandants de la marine, q3. - (10 avril.) Envoi d'une frégute à Porte-Ferrajo (fle d'Elbe) pour y prendre Madame Mère, 95. - (14 avril.) Instructions pour l'emploi des ressources de la marine; ordre pour l'armement éveutuel d'une partie des escadres; emploi des officiers de vaisseaux et d'artiflerie de marine à la défense des côtes et des établissements maritimes, 110, 111. -(17 avril.) Ordre de nættre en commission une escadre de einq vaisseaux et de trois frégates, 119. - (2a avril.) lutention de l'Empereur d'employer le budget de la marine au profit de l'armée de terre et de la défense de l'état; projet da décret pour la formation de bataillons d'ouvriers destinés à la défense des ports. l'emploi de l'artiflerie de marine à la défense des frontières et l'organisation de quarante à soixante bataillous d'équipages, 137. 138. - (27 avril.) Un bataillon d'artiflerie de marine et plusieurs compagnies d'équipages de marins sont chargés de servir, avec l'école polytechnique, les batteries du pare de Vincennes destinées à la défense de Paris. 154. - (3 mai.) Plaintes do l'Empereur à cause du retard apporté à l'organisation des régiments de marins, 185. - (10 mai.) Le ministre de la marine reçoit ordre de diriger sur Paris trois cents bouches à feu en fer et cent bonches sur Lyon pour compléter l'armement de ces villes et des places de Sossons. Reims, Vitry, Leen, Château-Thierry, Langres, etc. 196, 197. - (20 mai.) Ordre de ne pas négliger l'exportation des bois de la Corse: utilité de cette exportation pour l'approvisionnement de la marine, 237. - (a5 mai) Étude d'un plan de campagne pour les blitiments légers de le marine; révision des règlements sur le course pour la répartition des priese, afiz. — (3 juin) Demande d'un repport sur les insultes faites à la suraire française depuis le retour de l'Empereur et l'attage de la frègles la Mépoèmès, sons qu'il y cét déclaration de guerre, 297, 292. — V. Drezàs et Novaton P.

Μεποντ, duc de Raguse, maréchai de France. —(1<sup>st</sup> mars 1815.) Conséquences de sa défection, 1, 2.—(1n avril.) Ordre de le rayer de la liste des maréchaux, 99.

Mazaruz, chet'lève du département dus Bouchesdu-Ribbon. — [1] avril 1816.) Nomination d'une commission pour concilier les inécrès des fabriques de France avec les funchies du port de Nervoille, n. 15 à 1.6.5. — [1.6 avril.] Pordification de cette ville, 1.6.5. — [1.6 avril.] Ordre d'armer les forts Saint-Nicolas et Sinita-Den, à Marwelle (indication et recognisation de la garde nationale; meaures de séreté pulaique prise dans cette ville, 1.6.4. — (1.6 avril.) Milipur prise adan cette ville, 1.6.4 à 5 ± 1.

Natrasque (La). Ile d'Amérique, une des Antilles françaises. — (5 avril 1815.) Le ministre de la marine reçoit ordre de renouveler le personnel des agents de cette colonie, 87. — V. Dacais.

Nueria, prince d'Enling, nuerichal de l'iranocommondant les troupes de la Girdinanistiare, so. — (27 mars 16.5), Instructionnistiare, so. — (27 mars 16.5), Instructionqu'il reçoit pour la recipianisation des gendes nationates de sa division. (2.4.4.— (1.6 m²s)). Elappereur le filiale d'evair résidée l'un ordres du duc d'Angoultese qui hai enjoignaiset d'esitever Toules de tables sux leglant est louiconcervi ces villas à la Prance, intention de viver Toules de tables sux leglant est louiconcervi ces villas à la Prance, intention de viver Toules de tables sux leglant est de concervi ces villas à la Prance, intention de concervir ces villas de la propose de concervir ces villas de la propose de partie de la propose de la principa de la propose de la propose de la propose de partie de la propose de la propose de partie de la propose de

Manusoroz, place forte et chef-lien de conton du déportement du Nord. — (97 avril 1815.) Travaux ordonnés pour la défouse de cette place; le général Reille reçoit ordre de placer une division du s'oorpa à Moubouge et en avant de cette ville, de reconsaître toutes les positions de cette place et de la frontière, et de fortifier les têtes de pont sur la Sambre; travaux de défense et d'armement du comp retranché de Maubouge, ±31, ±55.

MASSERUL (Marie-Armand-Guerri et.), marquis d'Orvault. — (¿z. moi 1815.) L'Empereur demande un rupport sur l'Effaire Maubreuit, avec toutes les pièces à l'appui; intention de publier ces pièces dans le Moniteur, 198. 199.

Muraica Mariaia de la Resonra (Comte), licutenant général. — (5 avril 1815.) Nonuné commandant de la 1n° division militaire, à Toulouse, 87, 88.

Meaux, chef-lieu d'arrondissement du département de Seine-et-Marne, — (27 mai 1815.) Ordre d'arrêter un plan pour la défense de cette ville, 270.

Masavat (Baron), secrétaire des commandements de l'impératrice Marie-Louise. — (3m unia £3.5.) Chargé de faire un rapport sur la conduite tenue par l'Antriche et les autres paissances à l'égard de l'Impératrice et du Roi de Rome, £5.3.

Menvent (Counte es), commandant en chef la réserve autrichiemno, aog. 210.— V. Davott. Ménians, place forte, chef-lieu du département des Ardennes.— (26 mars 1815.) Réunion du 2 corps d'occupation dans cette place.

Milliaua (Comte), lieutenant général. — (30 mars 1815.) Chargé du commandement de la 1 "division de cavalerie. 63. — (16 juin.) Placé sous les ordres du maréchal Grouchy; prend part à la hataille de Ligny, 336 à 330.

Moirros (Comte), licutenant général. — (15 mai 2835) Instructions qui lui sont données pour la défense de l'Alsace; il reçoit ordre de défendre les gorges des Vosges, ai l'évacuation de l'Alsace devensit nécessaire, et de s'estlendre avec les généraux Lecourbe et Desbureaux pour la défense de cette partie du territoire,

NoLLINI (Gonte), ministre du trice public.

(i. swil al.8.). Order qu'il reçoit pour le payment des reuée dons un priesse st princesse de la finalité de l'Emprerur; — il est charge de faire tus rapport sur le produit et de vente dev hiera des communes, autre clied des bois de l'état et sur les cratimes extravellanties de guerre; instructions qui ali sisset domnées pour l'emphoi de cer ressurons; 107 le 109.— (1) mais (Orders qu'il reçoit payment des dépenses de l'armole, 195.— V. 74. 5.11.

Mourax, espitaine d'infanterie de la Garde, 7. Moscar (Adrien), due de Gonegliano, maréchal de France, 21.

Moscar (Comte), colonel, commandant le 3° régiment de hussards. — (+5 mars 1815.) Remplacé dans son commandement, a8.
Moxxas (Comte), lieutenant général, 186.

Movement (Comte as), intendant grinferd de la Couronne. — (55 mars 1815) Reçoit order de réintégres le personnel de la Maison de l'Empereux; instructions qui lai sont données pour les travaix de Louve et des autres propriétés de la Couronne. 3s., 33. — (9 svr3). Il est chargé de remettre à Carl Vernet on témoignage de satisfection de l'Empereux pour le tableux de la bastiel de Mercey. os.

Movranci (Ghevulier as), maréchal de camp, ago. Movrasoctore-Fransac (Cosnte as), lieutennut général, grand chambéllan de l'Empereur.— (a5 mars 1815.) Nosamé surintendant des thédites, 3a.— (19 mais.) Il not chargé de remettre à l'Empereur une liste de cent vingt personnes pour la composition de la chambre des Pairs, a5

MONTFORT (BATON), maréchal de camp, 177.

MONTFOLIER, chef-lieu du département de l'Hérault. — (5 avril 1815.) Le général Morand reçoit ordre de se rendre dans cette ville pour la pacifier, 88.

Monracus-sca-Man, chef-lieu d'arrondissement du département du Pas-de-Calais, — (10 mai 1815.) Ordre de mettre cette place en état de défense, 146.

Monara (Comte), lieutement général, - (a 6 mars 1815.) Chargé de centraliser à Nantes une armée active pour la répression des troubles des départements de l'Ouest, 39. - (17 mars.) Instructions ou'il receit pour la réorganisation des gardes nationales de la 19° division militaire, 43, 44. - (30 mars.) Il est investi de ponvoirs extraordinaires pour pacifier les départements de l'Ouest et du Midi; troupes placées sous son commandement; instructions qui lui sont dennées, 50, 60, - (3 avril.) Latitude qui lui est laissée pour les mouvements des troupes, 77. - (5 avril.) Il reçoit ordre de se porter sur Toulouse pour pacifier cette ville; même ordre pour Montpellier, 87. 88. - V. a8, 54, 81, as et 344,

Mososs, maréchal de camp, a 36, Moariza, due de Trévise, maréchal de France. - (sg avril 1815). Demande d'un projet de décret pour l'envoi du duc de Trévise en mission extraordinaire dans les départements du Nord; objet de cette mission ; prendre toutes les mesures nécessaires pour la défense des places, assurer leurs approvisionnements. accélérer les travaux du génie et de l'artillerie. opérer les déplacements nécessaires dans le personnel des commandants, officiers, etc.; passer la revue des gardes nationales et stimuler le zèle et le patriotisme des populations . 158, 150, - (2 jain.) Le duc de Trévise est chargé de commander provisoirement la cavaleria de la Garde; intention de l'Empereur de lui confier le commandement de trois divisions de la jeune Garde, 3o3. - (15 jain.) Le duc de Trévise, à qui l'Empereur avait donné le commandement de la jeune Gerde, reste malade à Benumont, 333.- V. Garde incéniale.

Mocrov, conste de Loban, lientenant général.—
(a1 mars 1815.) Chargé du commandement de la 1" division militaire, 19.— (3 svrti.)
Nommé commandant du 6' corps; composition de ce corps, 76, 77.— (7 juin.) Il reçoit ordre de porter nos quartier général 4' Vervins

su à Marle, 305. — (14 juin.) Marche du 6' corps sur Charleroi, 325. — (20 juin.) Le 6' corps prend part aux batailles de Ligny et de Mont-Saint-Jean, 338 à 365. — V. Ao. 212. — V. Assate (Opérations de l'). Mourox-Devzaner, licutenant général. — 13 juin 1815.) Reçoit ordre de se rendre au quartier général de l'armée du Nord, 289. — V. Λαμέκ (Organisation de l').

Менат. -- V. Joachin Менат.

N

NATES, chef-lieu du département de la Loire-Inférieure. — (±3 mai 1815.) Armement du chiéteau de Nates ; mesures militaires prises dans cette ville pour combattre l'insurrection de la Vendée, ±56, ±57.

Norens, capitale du royaume des Deux-Siciles,— (10 avril 1815.) Envoi d'un ministre à Naples, 95. — V. Joacann Napoleon.

Napotéov I", Empereur des Français. - (Du 1" au go mars 1815.) Arrivée de l'Empereur an golfe Jonan; proclamation qu'il adresse au peuple et à l'armée; son départ pour Grenoble; accueil enthousiaste qu'il reçoit à Cannes. Grasse, Barrême, Digne, Gap et Saint-Bounct; incident de la Mure : un bataillon du 5' de ligue envoyé de Grenoble pour arrêter sa marche court à lui en crient Vice l'Empereur! et se réunit su bataillon de l'île d'Elbe; rencontre du 7° de ligne entre Vizille et Grenoble : ce régiment, commandé par le colonel Labédovère, se réunit aussi aux troupes impériales; eutrée de l'Empereur à Grenoble; réception des autorités de l'Isère; revue des troupes de la division militaire; marche de l'Empereur de Grenoble à Lyon; son avant-garde, composée d'un détachement du 4° de hussarda, arrive au faubourg de la Guillotière et fraternise avec le 13° de dragons et les autres troupes qui gardent le pout; arrivée de l'Empereur à Lyon; acclamations enthousiastes de la population; revue des troupes; l'Empereur dirige sur Paris les nouveaux régiments qui viennent de l'accueillir et donne un peu de repos à ceux qui l'ont suivi : décrets de Lyon : dissolution des chambres du roi; convocation du Champ-de-Mai; proclamation aux Lyon-

nais; ordre expédié au prince de la Moskova de rejoindre l'Empereur à Chalon-sur-Soone; promesse de l'Empereur de recevoir ce maréchal comme le lendemain de la bataille de la Moskova; départ de Lyon; marche sur Mâcon et Chelou; l'Empereur trouve dans la Bourgogue les mêmes sentiments aympathiques que dans les montagnes du Dauphiné; il est rejoint à Auxerre per le prince de la Muskova; arrivée de l'Empereur à Fontainebleau; l'armée qui l'accompagne est forte de quatre divisions : entrée de l'Empereur à Paris; l'armée tout entière se porte spontanément à sa rencontre : l'Empereur passe, le lendemain, la revue de l'armée de Paris; allocation qu'il lui adresse; enthousiasme des troupes et du peuple; réflexions sur la marche de l'Empereur de Cannes à Paris, 11 à 18. - (Du 21 au 30 mars.) Nomination du prince d'Eckinühl au ministère de la guerre; - réorganisation de la 1" division militaire; - réponses de l'Empereur aux adresses des ministres, du Conseil d'état, de le Cour de cassation, de la Cour des comptes, de la Cour impériale et du Copseil municipal de Paris; - création de travaux d'utilité publique; - mutations dans le persound des préfets; - abolition de la troite des noirs; — circonspection recommundée au commandant de la croisière du Levant pour ne rieu préjuger et éviter tout ce qui pourrait faire croire à des intentions hostiles; - ordres donnés pour la garde des frontières; - plan de l'Empereur pour l'ermement de la France; formation de six corps d'armée sur les frontières. sons le titre de corps d'observation; projet de former ultérieurement un 7° et un 8° corps;

- formation des 4" et 5" bataillons; rappel sous les drapeaux de tous les sousofficiera et soldets Goignés de l'armée; - reconstitution de la Garde impériale; - ordres relatifs aux troubles de la Vendée at da Midi. 19 à 64. - (Du 1" au 10 avril.) L'Empereur informe son beau-père, François d'Antriche, de se rentrée en France et le prie de hâter le retour de l'impératrice Marie-Louise et du Roi de Rome; - il annonce aussi son retour aux divers souvernins; - envoi d'agents près des cours qu'il suppose restées fidèles à la France pour leur faire connaître ses intentions et ses bonnes dispositions à leur égerd; mesures à prendre pour rullier la Suède à la France: - plaintes à adresser au gouvernement du grand-duché de Bade à cause du refus de laisser passer les courriers de cabinet; - création de la caisse dite de l'extraordinaire pour seconrir les habitants de la Champagne, de la Lorraine et de l'Alsace victimes de l'invasion; - projet de décret relatif aux biens de la famille des Bourbons; intention de l'Empereur d'accorder une pension de 15 n.non fraces à la duchesse de Bourboo; projet d'arganisation et de mobilisation des gardes nationales; - allocution de l'Empereur à l'armée pour ausoncer la pacification du Midi, 67 à 94. - (Du 10 au 90 avril.) Envoi d'une frésute à l'île d'Elbe pour y preudre Madame Mère: - l'Empereur ne voulant pas user de représailles avec la famille des Bourbons ordonne que le duc d'Angoulème, fait prisonnier dans le Midi, soit embarqué à Cette. et que des mesures soient prises pour sa sùreté: - pomination d'une commission ponr examiner la question des entrepôts et des ports francs; - mesures financières employées pour couvrir les dépenses publiques; - règlement des arrérages de rente dus anx membres de la famille impériale; - opiojon de l'Empereur sur la conduite du roi de Naples en 1814 et en 1815; prouves d'intérêt qu'il lui donne après l'insuccès du mouvement offensif de l'armée napolitaine en Italie; - de-

mande d'un repport sur les émigrés et sur les mesures à prendre pour réprimer leur bostilité; - allocution de l'Empereur à la garde nationale de Paris, 95 à 198. - (Du en au 30 avril.) Envni de commissaires extraordinaires dans les divisions militaires, poor repouveler les municipalités, morganiser les gardes nationales et remplacer les fonctionnoires et employés qui n'offrent pas les garanties nécessaires; - droit nouveau créé par l'Acte additionnel; dispositions de cet Acte; - convocation des colléges électoraux pour la nomination des députés ; - mesures à prendre pour les indemnités does per l'état sux départements et aux communes pour les réquisitions de 1813 et 1814; - ordres divers : organisatioo des corps francs dans tous les départements de l'Empire :- emploi des ressour ces de la marine à la défense du territoire : formation de magasins pour l'armée; - mise en état de défense des places fortes; - travaux du camp retranché de Maubeuge; - mesures pour la défense de Paris; la marine est appelée à concourir à cette défense; - intention de confier au prince d'Eckmühl le gouvernement de Paris et le commandement des gardes nationales, des levées en masse et des troupes réunies dans cette capitale; - organisation définitive de l'armée : décret pour la formation de quatre armées et de trois corps d'observation, 129 à 165. - (Du 1" au 5 mai.) Détaile d'organisation de ces armées; communication faite aux généraux qui les commandent do système adopté pour la défense du territoire: - organisation de la levée en masse: - emploi des gardes nationales pour la défense des places fortes et rendre les troupes de ligne disponibles; - travaux du génie pour la défense des frontières; - instructions pour le service des vivres de l'armée; - projet de formation de quatre armées de réserve avec la conscription de 1815; création d'ateliers d'habillement pour ces armées, 165 à 185. - (Du 7 au 14 mai.) Envoi de secours à des habitants de l'Ile d'Ethe: - Ordre de rendre aux régiments les numéros qu'ils avaient en 1813: - mesures prises par l'Empercur pour assurer le payement des services de l'armée ; - répartition des levées de gardes nationales d'après le population des départements; - organisation du service des pontonniers, 186 h est, - (Du 14 au 22 mai.) Réponse de l'Empereur à l'adresse du collége électoral de Seine-et-Oise; - décret d'organisation de vingt-quatre bataillons de fédérés à Paris; réponse de l'Empereur à l'adresse des fédérés des faubourgs Saint-Autoine et Saint-Varceau; - mesures nécessitées par les tronbles de la Vendée; ordre de former une armée de la Loire; - organisation des services administratifs de l'armée du Nord ; nomination du due de Dalmatie aux fonctions de major général de cette armée; - observations de de l'Empereur sur la proposition du conste Chaptal de remettre en vigueur le décret de Milan relatif aux neutres; intention de l'Empereur de ne prendre une détermination sur ce point important que lorsqu'il conneltra l'application que l'Angleterre veut faire de son code maritime et les stipulations qui ont pu intervenir dans les traités de Paris et de Gaud; - avis demaudés pour le choix des membres de la nouvelle chambre des Pairs, 213 å 252. - (Du 25 au 30 mai.) Rapport demandé au beron Meneval sur la conduite tenue par l'Autriche et les autres puissances à l'égard de l'Impératrice et du Roi de Rome; - demande d'un plan de campagne pour la marine; intention de l'Empereur d'armer les bâtiments légers pour la course ; libre disposition des prises laissée aux équipages; ordre pour leur répertition : - instructions générales pour les travaux de défense et l'armement de Paris; note de l'Empereur pour la défense de Paris, 253 à 283. - (Dn 1" au 6 juin.) Assemblée du Chaum-de-Mai : discours de l'Empereur aux députés des colléges électoraux; serment qu'il prononce d'observer et de faire observer la Constitution ; allocation qu'il adresse à le gurde nationale et aux

troupes de terre et de mer; - rapport deumndé au ministre de la marine sur les insultes faites à notre pavillon depuis le débarquement de l'Empereur; - complément d'organisation de l'armée du Nord; nominetion du roi Jérôme au commandement de la 6° division de l'armée : décret relatif aux aides de camp et à l'écuyer de ce prince : ordre de départ de la Garde pour Soissons : - instructions données an due d'Albufera pour les opérations de l'armée des Alpes, 283 à 295. -(Dn 7 an 11 juin.) Discours de l'Empereur à la séance d'ouverture des Chambres: - Demande d'un projet de message aux Chambres pour leur annoncer l'ouverture des hostilités : intention de l'Empereur de prévenir l'ennemi et de profiter de ses moyens d'action ; - ordre général de service pendant l'absence de l'Empereur; le prince Joseph est chargé de la présidence du Conseil des ministres; - adresses de la chambre des Pairs et de la chambre des Représentants; réponses de l'Empereur à ces adresses; - ordre de fermer les communications sur toute la ligne da Nord, du Rhin et de la Moselle: - pouvelles instructions pour l'armement et les travaux de défense de Paris; - départ de la Garde pour Seissons, 3ou à 317. - (Du 12 au ao jnin.) Départ de l'Empereur pour l'armée; son arrivée à Avesnes: ordre du jour indiquant les positions que les différents corps doivent occuper autour de Benumont; proclamation à l'armée; ordre de mouvement de l'armée; l'Empereur culbute les corps l'russiens qui défendent le passage de la Sambre, culève Charleroi et prend position entre les deux armées ennemies; - combat de Gilly : défaite des Prussiens ; - plan de campagne de l'Empereur consistant à porter l'aile droite et le centre de l'armée contre les Prussiens en faisant occuper par son aile gauche la position des Quatre-Bras pour tenir en éthec l'armée anglaise ; exécution de ce plan ; le prince de la Moskova, chargé du commandement de l'aile gauche, reçoit ordre d'occuper les Quatre-Brus, pendant que le maréchal Gronchy, avec

l'aile droite, se porte sur Sombreffe et Fleurus; le centre, sous les ordres directs de l'Empereur, se tient prêt à souteuir le monvement de l'aile droite; instructions données au prince de la Moskova et au maréchal Grouehy : troupes placées sous le commandement de ces deux maréchanx; - basaille de Ligny, sous Fleurus: description du champ de bataille; dispositions prises par l'Empereur pour l'attaque des villagos de Saint-Amand, Sombreffe et Ligny: prise de Saint-Amand et de Sombreffe; résistance que le général Gérard rencontre au village de Ligny; l'Empereur débouche sur ce village avec sa Garde et la grosse cavalerie et culbuta l'armée prussieune; résultats de la bataille de Ligny; --- l'Empereur charge le maréchal Grouchy de suivre les monvements de l'armée de Blücher et de la contenir, pendant pr'il se porte lui-même, avec sa réserve, sur les Quatre-Bras pour y attaquer l'armée anglaise; l'heure avancée de la journée le force à différer la bataille jusqu'au lendemain; il établit son quartier général à la ferme du Caillou, près Plancenoit; - bassille de Mont-Saint-Jean (Waterloo): position occupée par l'armée anglaise autour du village de Mont-Saint-Jesu; évaluation des forces de cette armée: dispositions ordonnées par l'Empereur: prise du bois de Goumont et du village de Mont-Saint-Jean; le beteille paraît gegnée. lorsqu'une charge de quelques escadrons anglais occasionne une panique parmi les troupes qui gardent le plateau de Mont-Saint-Jean; cette panique, en se répandant, amène une confusion générale dans l'armée; désastre qui en résulte; ses résultats; - l'Empereur repasse la Sambre à Charleroi et indique Philippeville et Avesnes comme points de réunion à ses troupes, 317 à 345. - (Du 21 au 25 juin.) Message de l'Empereur à la chambre des Représentants; autre message porté par le prince Lucien à la chambre des Pairs; - déclaration au peuple français; - abdication de l'Empereur; il proclame son fils sons le nom de Napoléon II; il cherge les ministres de former previousment un Cosseil de gouverneusser, initiation qu'à device aux Chambers d'orgenirer sam édité la régence per une loi : — proclusion à l'armée, 3 à 5 à 3 î a ... (i à juillet.). L'Empereur amontes au prince régent d'Augéletere qu'i vient se mettre sous la protection des lois héximagiens, 3 à 3... « la doublit se rend sur le Belléraphon, où un le retient captifique protestation qu'i derènea su gouverneur, et Auxil (Debriesse de l').

Nuesdon-Fauvono-Gaustra-Journa, primer impérial, rois de Rome.—(30 mais il 815, Rusport demandé au baron Meneral sur la conduite unue par l'Autribe et les antes puissances à l'égard du Roi de Rome et l'aulèvement de ce prime à sa mêre et à M<sup>-</sup>de Montesquison, sa guavernante, 283.— (12 juin), l'Empereur preclame son fils Empereur de Pranquis cossle nom de Napoléon II, 346. — V. Navacion I<sup>\*</sup>.

Nucan (Baron), maréchal de camp, inspecteur général d'artillerie.— (a mai 1815.) Mention d'un rapport fait par ce général sur le calibre des pièces du parc de Vincennes, 179.

NEV. prince de la Moskova, due d'Elchingen, maréchal de France. - (13 mars 1815.) Reçoit ordre de rejoindre l'Emperenr à Chalouaur-Saône, 10, 11. - (27 mars.) Chargé de l'inspection des places fortes de la frontière du Nord, 5o. - (11 juin.) L'Empereur fait inviter le prince de la Moskova à se rendre sans délai au quartier général de l'armée, à Avesnes. « s'il vent assister à la première bataille . « 3 : 4 . 315. - (15 juin.) Le prince de la Moskova est nommé commandant de l'aile gauche de l'armée, 333. - (so juin.) Il receit ordre de marcher sur la position des Quatre-Brus et d'y attaquer l'armée anglaise; combat des Quatre-Bras, dont le succès reste indécis: - le prince de la Moskova à la bataille de Mont-Suint-Jean, 340 à 344. - V. Annés (Opérations de l') et Narondon I".

Nouve-sca-Szavz, chef-lieu d'arrondissement du département de l'Aube, — (17 mai 1815.) Ordre d'arrêter un plan pour la défense de Nossor, colonel de la gendarmerie de la 22° dicette ville, 270. Nossor, colonel de la gendarmerie de la 22° division militaire, a 27.

P

Piaot. (Baron), lieutenant général de cavalerie.

— (a)s mars (8 1.5) Changd du commandement des trouper écuise à l'éclans, a.8. — (47 pares.) Instructions qui lui sont données pour la récursions quardes nationales de la ce<sup>3</sup> division militaire, 4.5. 4.5. — (7 jim.) Nomais commandant du s' corps de cavaleri de l'armée du Nard. 3-3. — (15 jim.) Le 1" corps fait partie de l'halt drivite de l'armée du Nord. 3-3. — (16 jim.) Le 1" corps fait partie de l'halt drivite de l'armée et prend partie de l'armée de l'armée et prend part à la battallé de l'agre, 3-56. — V. 553.

325 et 332. Pans, capitale de l'Empire français. --- 1 so mars (815.) - Arrivée de l'Empereur dans cette capitale, 17. - (25 mars.) Il ordonne su ministre de l'intérieur d'y organiser des travaux publics, 31, - (97 mars.) Création d'ateliers penr la réparation des armes, 47, 48. -(a avril.) Ordre de réunir le matériel de guerre de l'armée aux environs de Paris, 68. -(94 avril.) Armement et approvisionnement de guerre de cette capitale, 1 59. - (a7 avril.) Organisation d'un pare d'artillerie à Vincennes pour la défense de Paris; le service des batteries est confié à l'École polytechnique et à l'artillerie de marine, 154. - (3o avril.) Intention de l'Empereur de confier au prince d'Eckmidd, en cas de guerre, le gouvernement de Paris; instructions qui sont données à ce maréchal pour la défense de cette ville ; effectif des troupes destinées à être placées sous son commandement, 165, 166, - (1" mai,) Les généraux Haxo et Rognist sont chargés de tracer des redoutes à Montmartre, Ménilmontant, Belleville, et de reconnaître les autres positions à fortifier pour compléter la défense de Paris. 174, 175. - (a mai.) Instructions pour le rhoix des officiers de la garde nationale; allocation pour l'exécution immédiate des travoux de défense, 180. - (10 mai.) Le ministre de la maripe recoit ordre de diriger sur Paris trois cents bouches à feu en fer pour compléter l'armement de cette capitale, 196, 197. -Adresse des fédérés des fauhourgs Seint-Antoine et Saint-Marcean; réponse de l'Empercur, 214 à 216. - (15 mai.) Décret pour la formation de viugt-quatre bataillons de fédérés à Peris; composition de ces betaillons; leur organisation en régiments et eu brigades; ordre de désigner d'assance à chaque brigade les hanteurs et fortifications qu'elle aura à défendre ; armement et équipement de ce corps. 916, 917. - (a7 mai.) Instructions générales pour la défense de Paris : mesures à prendre pour la sûreté des villes qui environnent cette capitale; organisation de la garde nationale et des tirnifleurs des arrondissements de Scoux et de Saint-Denis; ordre de tracer les ouvrages de défense de l'embouchure du canal Saint-Denis; armement de Montmartre et de la redoute de la barrière du Trône; confection de palissades pour fermer les barrières de la rive gauche de la Seine, a65 à 270. - (30 mai.) Note de l'Empereur pour la défeuse de Paris : calcul des forces nécessaires pour défendre l'enceinte ; ordre de disposer des ouvrages de campagne de telle sorte qu'ils puissent recevoir sur chaque face douze ou quinze pièces de canon. a8a. - (5 juin.) Projet de formation de dix compagnies d'artillerie composées d'élèves de l'École de médecine et des lycées de Paris, 20h. aq5. - (7 juin.) Importance de la position de Seint-Denis pour la défense de Paris; ordre de rectifier l'armement, en appuyant la ligne de défense à Soint-Denis : armement des flèches placées en avant du canal ; ordre de fortifier la rive gauche, 30a. - V. 60, 69, 105, 162, 168 et 303. - V. Génie militaire et Napo-

PAULIVE. - V. MARIE-PAULINE.
Pécusux (Beron), lieutenant général, commun-

LEON I'

dant une division du 4' corps. — (20 juin 1815.) Prend part à la bataille de Ligny. 33a.

Pániosos (Comte), maréchal de France.

(10 xril 3/815.) Intention de l'Empereur de le rayer de la liste des maréchaux; denande de renseignements sur la position de fortune du ce maréchal pour lui accorder une pension de retraite, 99.

Péssone (Comte de), maréchal de emp. 126. Pessay (Victor), due de Bellune, maréclast de Prance, 99 et 122.

Phranz-Caives (Fort de), département de l'Ain.
— (30 svril 1815.) Traveux de défense et armement de ce fort. 166.

Piaé (Baron), lieutenant général. — (97 avril 1815.) Chargé du commandement de la 6° et de la 19° division de l'armée; instructions qui

lui sont dounées, 152, 153, 165 et 223. Poisce. — V. Forcué.

Pontécoulant (Comte es), pair de France, 12g.
Pontonules, — (13 mai 1815.) Organisation
des équipages de post de l'armée du Nord;

QUINETTE EN ROCHEMONT (BETON), conseiller d'état, directeur général de la comptabilité des conmunes et des hospices en ministère de l'intédentande de reaseignements sur la largeur decanaux de Condé, de Bruges, de Bruzelles, de la Sambre, de la Meure, de l'Escuat, et sur le nombre de pontons nécessaire pour jeter des ponts sur ces cours d'eau, 210, 211.— (17 mai). Organisation d'un équipare à

Donai, 995.— V. Daver et Géxe murrain.
Pouro-Fanano, port et thef-lieu de File d'Elle.
— (93 mars 1876.) Envoi d'un bataillo de
600 hommes à Porto-Ferrajo, 93.—(10 avril.)
Ordre d'envoyer une frégate à Porto-Ferrajo
pour y prendre Madame Mère, 95.— V. Enr
(lh d').

PORTO-LORGONE, port de l'Ille d'Elbe. — (10 avril 1815.) Ordre de désarmer cette place. 97. PORTS FEARCS. — (12 EVRIL 1815.) FORMATION

d'une commission pour examiner la question des entrepdés et des ports france. 103 à 105. Puriri. L (Combo). l'eutenaut général. — (33 nui 1815.) Désigné par l'Empereur pour diriger les bureaux de la cavalerie zu ministère de la guerre, 250.

PULLY (Comte or). lientenant général, 290.

rieur. — (10 mai 1815.) Désigné par l'Empereur pour le préfecture de le Somme. 198.

•

0

RADET (Boron), lieutonant général de gondarnocrie, 66. RAMEL DE NOGREET (Jacques). — 10 mai 1815.

Intention de l'Empereur de l'appeler à la préfecture de Seine-et-Oise, 198.

Race, capitaine d'artiflerie de la Garde, 7. Rass (Comte), lieutenent général. — (30 mars

1815.) Churgé du commandement du 5° corps d'observation; composition de ce corps, 6s. (9 mai.) Instructions pour la réunion des troupes, la surveillance du Rhin et la défense des places fortes; positions que le 5° corps doit occuper; effectif de ce corps, 189. — XVIII. (14 jain.) Ordres donnés ào général Rapp pour ses opérations militaires : il desig défendre l'Alsace le plus longtemps possible, causaite les-Vorges, et entis la Meruthe, le Moedle, la Meuse, la Marre, etc. 3+2, — V. 192 · 194 . 20 et 2+2. — V. Anxía (Organisation de l'). RAIVONT, marréchal de camp. 2+50.

RAZOUT (BERON on), lieutement général, 97. Réal (Comte), conseiller d'état, 179.

RECRETO DE SAIST-JEAN-O'ASCELY (Comte), ministre d'état, président de la section de l'intérieur en Conseil d'état, 179.

Reille (Comte), lieutenant général. — (26 mars

9

1815.) Chargé du commundement du 2° corps. in. - (30 nars.) Composition de ce corps; positions qu'il occupe sur la frontière du Nord. 61. 64. - (27 avril.) Le général Beille reçoit nedre de porter son quartier général à Avesnes et de réunir ses cinq divisions derrière la Sambre; instructions qui lui sont données, 151, 152, - (15 inin.) Marche du a' corps sur Marchiennes pour s'emparer des passages de la Sambre, 326, 327. - (15 juiu.) Le général Reille a plusieurs eugagements avec l'ennemi et lui fait 300 prisonniers, 331. -(20 juin.) Le 4' corps prend part au combat des Quatre-Bras et à la bataille de Mont-Saint-Jesa, 338 à 344. - V. 48, 50, 53, 150 et 151. - V. Annie (Opérations de l').

Rans. chef-lieu d'arrondissement du départeneut de la Morne. — (15 mai 1815.) Le génie du 6° corps est chargé de mettre cette ville en état de défense. 318.

RESPONSABILITÉ MINISTÉRIFALE. — V. ACTE ADDI-THINNAL.

Bruss (Baron), maréchal de camp. — (3 juin 1815.) Nommé chef d'état-major du 3' corps d'arrote 388

Heeraan (Comte), sénateur, commissuire extraordinaire dans les 7', 8' et 19' divisions militaires. — (6 avril 1815.) Ordres qui lui sont données, 89. Rotrist (Baron), lieutenant général du génie. - (20 avril 1815.) Nammé membre du comité de défense du territoire de l'Empire, 130. - (1" mai.) Chargé de tracer des redoutes sur les hanteurs de Montmartre, de Ménilmontant, de Belleville, et de reconnître les antres positions à fortifier pour compléter la défeuse de Paris, 174, 175, - (15 mai.) Chargé d'inspecter les travans de défense des places de la Somme et de reconnuitre les ponts qu'il faut garder ou couper, 217, 218. -(14 juin.) Il recoit ordre de s'emparer du pont de Charleroi; instructions qui lui sont données pour les travaux de passage de rivières, de réparation de chemins et d'ouverture de com munications, 328, - V. Gene multaire.

Rossoux (Baron au), préfet du Pas-de-Calois. —(10 mai 1815.) Désigné pour la préfecture d'Eure-et-Loir. 198.

Bors, chef d'escadron de cavalerie, officier d'ordonnance de l'Empereur, 13.

Rossat. (Baron), lieutenant général. — (a avril 1815.) Chargé du commundement du dépôt de remonte de Versailles; instructions qui lui sout données. 20 à 75.

Herr (Boron), lieutenant général d'artillerse. — 127 avril 1815.) Chargé du commandement de l'artillerie de l'armée, 153. — V. Variataria (de l'armée.)

S

Suxx-Gra (Écqle militaire de). — (4" mai 1815.) Ordre de former à cette école quatre compagnies pour le service de quatre batteries d'artillerie.

Suva-Dzsu, chef-lieu d'arrondissement du département de la Seine. — (og mai 1815) Organisation de la garde nationale et des batálions de tirailleurs de cet arrondisement; travaux de défense de l'embouchure du canal de Saint-Deurs, a 65 à 270. — (7 juin), Importance de la position de Soint-Penis pour la défense de la rosition de Soint-Penis pour la défense de Paris; cerdre d'armet nottes les lièrles plan eres en avant du canal. 300. — V. Gérra nicitates et Pasis.

Sarvr-Doursene, ille d'Amérique, — (5 avril 1815.) Le ministre de la marine reçoit ordre d'ouvrir des négoriations avec l'île Saint-Domingue, 87.

Sarvy-Jaas-ne-Lossa, elef-lieu de canton du département de la Côte-d'Or. — (1° mai 1816). Éloge du patrintisme de ses labitants. 173. — (2° mai.) Décret autorisant la ville de Saint-Jean-de-Losse à placer Taigle de la Légion d'homent d'auss ses armass. 566.

- Savr-Muscour, îles de la Manche, arrondissement de Valognes. — (6 avril 1815.) Le ministre de la marine repait ordre de mettre ces îles ea état de défense, 88, 89.
- Saist-Quertis, chef-lien d'arrondis-susent du département de l'Aisne. — (15 mai 1815.) Le génie du «\* corps est chargé de mettre cette ploce en état de défense, 218.
- Suvr-Yox, rapitaine, officier d'ordonnance de l'Empereur, — (27 mars 1815.) Mission politique qui lui est confiée dans les départements de l'Est et du Nord, 51.
- Sauxs, chef-lieu de canton du dépactement du Jura, — (30 avril 1815.) Travanx de défeuse et armement de cette place forte. 166.
- Navif (Service de). (2) arril 18(5.) Fernation les analotinees des L. 2. et 2º copp. d'arrive, £52. — (2 f. nai.) Organisation des androlances de la jéune et de la vieillé faurle. 212. — (16 nai.) Ordre de formes des Dépitant dans les phoes fortus et sur la ligue d'évatant dans les phoes fortus et sur la ligue d'évanation par Soisons, 212. — (15 jim.) Instructions pour les service des ambalances de Farmés, 3-9.
- Suxua, chef-lieu d'arrondissement du dépactement de Moine-et-Loire. — (22 mai 1815.) Ordre de mettre le châtean de Saumur en état de défense, 246.
- Sevar, due de Rovigo, lieutenant général, prenuer inspecteur général de la gendamuerie. — 12 moi 1815/ Chargé de publier dans le Journal de l'Empire le récit de l'incident qui » passa après Austerlitz locsque l'emperenz thexandre fut conpé par le maréchal Davout.
- suß i 210.— V. Davorr.
  Serr (Comte on), ancien préfet, 100, t.31.
  Souttr, epitaine des thevan-légers de la Garde
- impériale, 7.
  SESISTICAI (Coule), lieutenant général, (Inavril 1815). Chargé de l'organisation des gardes notionales de la 16 division militaire; instructions qui lui sont dounées. 98.
- Sinner (Biron), lieutenant général, (27 avril 1815, ) Nammé commandant de la 19' division, 152.

- Smot de La Montiere (Chevalier), maréchal de camp. — (20 moi 1815.) Témoignage de satisfaction qui lui est donné par l'Empereur. 233, 235.
- Signov, chef-lieu d'arrondissement du département des Basses-Alpes. — (5 mars 1815.) Le général Canabroune a'empare slu pont et de la citadelle de Sisteron, 1.a. — (17 avril.) Importance de celle position, 156.
- Sonsovs, chef-lieu d'arrondisseuent du département de l'hisse. — (97 mars 1815.) Ordre de mettre cette place en élat de léfense, 64, 55. — V. 153, 222, 293, 393, 306 et 319. Sociava (Comte), lieutemant général, 136.
- Socur, duc de Dalmatie, maréchal de France. major général de l'armée. - (21 mai 1815.) Fixation de son traitement comme maréchal et comme général en chef; indemnité qui lui est accordée pour dépenses d'état-major, frais de bureau et de poste, phr. php. - (se mai.) Il reçoit ordre d'attacher à l'état-major général six incénieurs des ponts et chaussées qui connaissent la Belgique et la rive gauche du Bliin. 25%. - (3 juin.) Il est chargé de préparer un projet de mouvement du corps de la Moselle sar Philippeville, en masquant ce mouvement à l'esnessi, et de ressettre à l'Empereur un état général de la situation des corps d'armée du Nord, de la Moselle, du Bhia et du Jura. 290, 291. - (7 juin.) Le duc de Dalmatie recoit ordre de portir pour l'armée afin de prendre les dispositions nécessaires pour la défense des plates de première ligne, achever l'organisation des différents corps et prendre des renseignements sur la position de l'ennemi. 304, 305. - V. 255 et 305. - V. Asnie (Opérations de l').
- Staasnorne, chef-lieu du Mépartement du Bas-Rhin.— (26 mars 1815.) Réunion du 5° corps d'observation près de cette ville, 40.
- Scentr, due d'Albufera, marrichal de France, (<u>n6</u> avril 1815.) Nommé commandant de l'acmée des Alpes et des <u>7'</u> et 1<u>g</u>' divisions militoires; il établit son quartier général à Chambéry, <u>151</u>, — (<u>10</u> mai.) Il reçoit ordre de

placer la division de réserce de Lyon au délactifié de fémère, pour courrir Lyon et deblir une communication avec le division de les autres de l'action de l'action de la division de Louze n'arget de garder les débousées du Jun, « 3.5. — (vo mai) Composition de l'artne de salques; appui qu'elle deit tenuer dans les cosps d'observation du Var et du Jun; event de les presses de la virune de défense de presser les travaux de défense revoit ontre de réunit l'armée des Alpas dans me position retraction de na vant de Chambery, et de former un comp de gardes nationales et de l'action de la desde de former un comp de gardes nationales et de l'action d nière ville et mennere la Saisse. 1973. 1981.— (11 juin.) Il est informé de l'ouverture peochaine des hostifités; instructions qui lui sont données pour les opérations de l'armée des Alpes, 31 ú. — V. nn. 40, 50, 66, 1959, 187 et 323.

Surve, lieutement général d'artillerie. — (10 mai 1815.) Chargé de la direction du pare d'artillerie des Involides, 197.

Scissa. — (7 avril 181à.) Le ministre des affaires étrangères est chargé de préparer un rapport sur les relations de la France avec le gouvernement suisse. 90.

#### T

Talexana (Combe Auguste 88), ex-munistre en Suisse. — (21 avril 1815.) Poursuites dirigées contre lui, 131.

Terre (Baron), lieutenant général, 97. Texitors. — (5 mai 1815.) Observations sur

le budget des théâtres, 185, 186.

Tennacozau (Comte), conseiller détat. —

Nommé commissaire extraordinaire à Diou;

ustructions qui hai sont données, 89. Turautar, lieutenant d'infanterie de la Gorde, 7. Turautar, chef-lieu d'arrondissement du dé-

partement de la Moselle. — ( 26 mars 1815.) Réunion du 5° corps d'observation dans cette place, 5o.

Toi con, port français sur la Méditerranée. — (18 avril 1815.) L'Empereur félicite le marichal Masséna d'avoir résisté aux ordres du duc d'AugonMue qui lui enjoignaient de li-

# ver cette ville aux Aughris, et de l'avoir con-

servée à la France, 147. Toctouse, chef-lieu du département de la Haute-Garonne. — (5 avril 1815.) Le général Mo-

Garonne. — (5 avril 1815.) Le général Morand reçoit ordre da se diriger sur cette ville pour la pacifier, 88.
Toravas, ché-lieu de cauton du département de

Soinc-et-Loire. — (16 mors 1815.) Éloge de la conduite des habitants de cette ville peudant l'invasion des alliés, 16. — (vs 2006.) Décret autorisont la ville de Tournus à placer l'aigle de la Légion d'honneur dans ses armes, 556. — V. 156 et 173.

Teavor (Baron), licutenent général, 467. Teoros (Baron), contre-amiral, q3.

Telle, chef-lieu du département de la Corrère. — (93 mars 1815.) Impulsion donnée à la falirication des armes dans cette ville, 96.

# U

L'vivenstré.—(«6 mars 1815.) Demande d'un projet de décret pour la réorganisation de l'Université, §1.

#### ١

Vurvuexvas, chef-lieu d'arrondissement du département du Nord, — (±6 mars ±815.) Bésmion du 5° euros d'observation dans cette ville, ho. — (97 avril.) Approvisionnement de guerre de cette place, 153. Vanama (Comte), lieutenont général, comunidant le 32 corps d'armée. - (27 avril 1815.) Reçuit ordre de réunir le 3º corps entre Bocroy et Mézières; instructions en cas d'onverture des hostilités . 152, 153, - (9 mai.) Il reroit ordre de réunir toutes ses troupes et de laisser la garde des places tortes aux gardes nationales; position que son corps d'armée doit occuper entre Borroy et Philippeville pour pouvoir se réunir à l'armée du Nord, dont il fait partie, 190. - (15 mai.) Mesures éventuelles que ce général doit pre dre pour la défense des ponts de la Mense et des déhouchés de la Marne, 220, 221, -(14 juin.) Marche du 3º corps sur Charleroi . 325. --(16 juin.) Le corps fait partie de l'aile droite de l'armée et prend part à la bataille de Ligny. 336 à 339. - V. Annin (Operations de l'),

Veus (Baron), maréchal de comp. — (27 avril 1815.) Chargé de concourir à la défeuse de la Saône; opinion de l'Empereur sur ce général, 156.

Vanex (Gomte), lieutemant général, gouverneur de la 1<sup>th</sup> division militaire. — (12 moi 1815.) Reçoit ordre de former des coloumes mobiles pour faire réjoindre les réfractaires, 205. Vanava (Barca), maréchal de caum, 280.

Valuatorov (Arthur Wellesley, due as), commandant en cluf l'armée anglaise. — (20 juin 1815.) Pertes de son armée au combot des (Juntre-Brus: — position orcupée par l'armée anglaise à la hataille de Mont-Saint-Jeon; évaluation des forces de cette armée; lastaille de Mont-Saint-Jeon; 35a à 35a.

Venneza (Cointe) lieutenant général. — (22 mai 1815.) Chargé du commandement de la 8 division militaire, 251. Verver (Carl), peintre, membre de l'Institut.— Témoignage de satisfaction qu'il reçoit de l'Empereur pour son tableou de la hataille de Marengo, 95.

Vrasarers, chef-lieu du département de Semeet-Oire, — (23 murs 1815). Impulsion doinée à la fabrication des armes dans cette villeafi, — (a avril.) Ortice de centraliser à Versailles toute l'opération des remontes, fils. — (15 mai). Adress du curpa électoral de Seineet-Oire; réponse de l'Empereur, 213, 215.

Victor. — V. Penny.
VILLEPRANCHE-SUG-SIGNE, chef-lieu d'arrondissement du déportement du filône. — (12 mors 1815.) Arrivée de l'Empereur dans cette ville.

15. — (27 avril.) Formation de l'artillerie de la garde nationale. 156.

VILLOUTALYS, chef d'escadron.—(15 juin 1815.)
Déserte à l'ennemi; ordre de le mettre en jugement, 323.

Viccovas (Fort de), près Paris. — (2.3 mar-1815.) Instructions pour l'approvisionnement de guerre de Vinceunes. <u>23</u>, <u>26</u>, <u>27</u> amars.) Ordre de diriger sur cette plore tous les fasils qui se trouvent dans les manufactures d'armes. <u>26</u>, <u>27</u> avril.) Organisation du pare d'attillerie de Vinceunes. <u>255</u>.

Vicaria, Condesamina, 31.
Vicaria, (Baron se), maréchal de camp, 6.
Vitaria, Facaçois, chef-lieu d'arvondissement du département de la Marne, — (22 avril 1845). Ordre d'armer cette place, 435.

Vizille, chef-lieu de conton du département de Flière. — (2 mars 1815.) Arrivée de l'Empereur dans cette ville; accueil enthousante qu'il y recoit, 1Δ.

w

Wyanoncy (Courte or.), colonel autrichien, 2019. Wolff (Boron), moréchal de camp. 290.

## LISTE DES PERSONNES

## A OUI LES LETTRES SONT ADRESSÉES.

Avanzoser (Counte), lieutenant général, president de la section de la guerre au Canseil d'état. 81,

Bannen, bibliothécaire de l'Empereur, 346. Bannasa (Conte), lieutenant général, grand maréchal du Palais, 22, 32, 458, 485, 187

et 305, Bicor as Passassas (Comte), directeur général des cultes, 110.

GAPPARELLI (Comte), lieutenant général, aide de comp de l'Empereur, 199. GANAICÉRIS (Prince), due de Parme, archichan-

celier de l'Empire, chargé du portefeuille de la justice, <u>sofi</u> et <u>121.</u> Curvor (Couste), lieutenant général, ministre de

ral, ministre des affaires étrangères, 53, 73, 74, 90, 95, 111, 127, 283 et 305.

Contan, comte de Sussy, ministre d'état, premier

président de la Cour des comptes, 21. Connexes (Baron), licutenant général, side de camp de l'Empereur, 85 et 262.

Davor, prince d'Eckmühl, maréchal de France, ministre de la guerre, 10, 2å à 90, 39, 44 à 48, 52 à 55, 58, 61, 65 à 66, 68 à 79, -76, 8a, 87, 88, 91, 95, 95 à 99, 101, 102, 105, 110, 112, 115, 116, 117, 120, 122,

193, 195, 196, 130, 136, 135, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 165 à 185.

186, 188, 191 à 196, son à +06, 110, 112, 413, 217 à 220, 122 à 225, 237 à 236, 450, +41, 455 à 454, 226 à 480, 487 à 289, 193 à 294, 327, 303, 309 310, 315, 315, 317 à 319 et 322.

Dzeais (Duc), vice-amirol, ministre de la marine, 24 à a4, 4a, 57, 87, 88, 94, 95, 100, 449, 136, 138, 157, 185, 236, 237, 262, 279, 280 et 292.

Dereason (Comte), conseiller d'état. 40.
Desas (Jean-Francois-Aimé), courte, lieutement

Danas (Jean-François-Aimé), conte, lientemut général, premier inspecteur général du génie. 180,

Dzzax (Pierre-François-Marie-Auguste), baron, fieutenant géaéral, aide de camp de l'Empereur, 149 et 307.

Daotor (Comte), lieutenant général, aide-major de la Garde impériale, 226, 281, 291, 300 et 306,

Driecture, capitaine, officier d'ordonnaire de l'Empereur, 51.

Fontaine, membre de l'Institut, premier archi-

tecte de l'Empereur, åz.

Forcari, duc d'Otrante, ministre de la police générale, 18, 56, 198, 212, 222, 237, 230

generale, 18, 56, 198, 111, 221, 157, 230 et 937. Farsçois I", empereur d'Antriche, 67. Garses, duc de Gaëte, ministre des finances, 51.

66, 76 à 78, 100, 110 et 118.
Gaosass IV, prince régent d'Angelterre, 848.
Gaosass IV, prince régent d'Angelterre, 848.
Gaosass IV, prince régent d'Angelterre, 848.

Joseph Naroutov, roi de Naples, <u>58</u>, Joseph Naroutov, roi, <u>138</u>, <u>231</u>, <u>286</u>, 300,

33n et 333.

de l'Empire, 2011. Maux, due de Bassano, ministre secrétaire d'état.

Mysséyy, prince d'Essling, maréchal de France.

Mocurs (Comte), ministre du trésor public, 107, 108, 195 et 211. Novers, duc de Conégliano, maréchal de France,

Va.

Moxrativer (Conte or), intendent general de la

concoune. 32, 33 et 94.

Movresquos-Ferense (Comte pr.), ficutement général, grand chambellan de l'Empereur. 32.

Nev. prince de la Moskova, duc d'Elchingen, maréchal de France, 10, 50 et 334.

Ripp (Comte), lieutenant général, s39, Sivany, due de Bovigo, lieutenant général, premier inspecteur général de la gendarmerie. s08.

Noruz, duc de Dolmatie, maréchal de France, major général de l'armée, 25h. 28g. 29u. 3oh et 3a5.

Secret, due d'Albufera, maréchal de France, âns et <u>238</u>,

002626016

## TABLE . DES MATIÈRES DU TOME XXVIII.

| Correspondance du   |    |        |    | í  |       | . e  |     |     |    |      |  |      |  |  | φ,    | ages. |
|---------------------|----|--------|----|----|-------|------|-----|-----|----|------|--|------|--|--|-------|-------|
| Table analytique    |    |        |    |    |       |      |     |     |    |      |  |      |  |  |       |       |
| Liste des personnes | àq | ui les | le | In | э зоп | t ac | res | sée | ٠. | <br> |  | <br> |  |  | <br>3 | 91    |

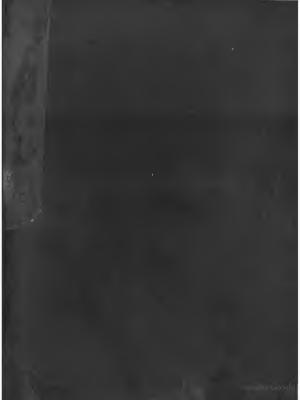

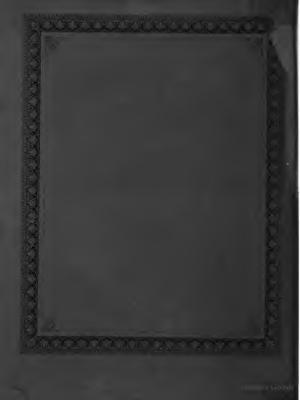



